

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

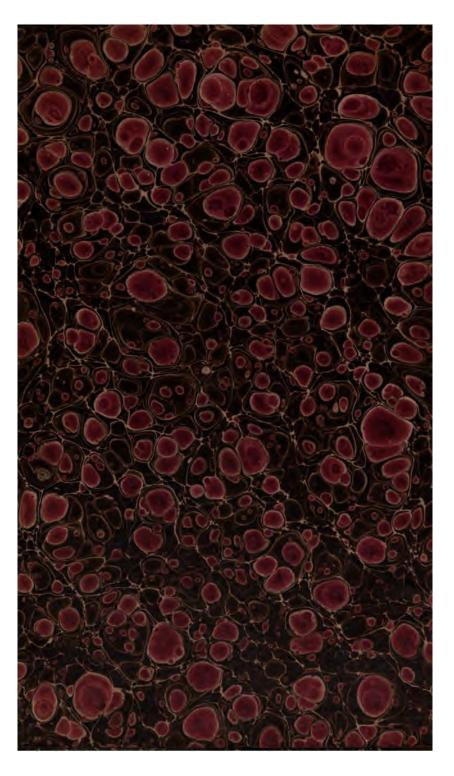

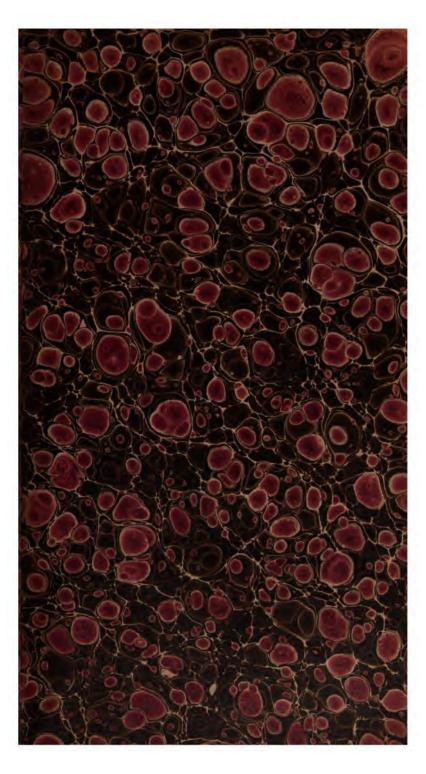

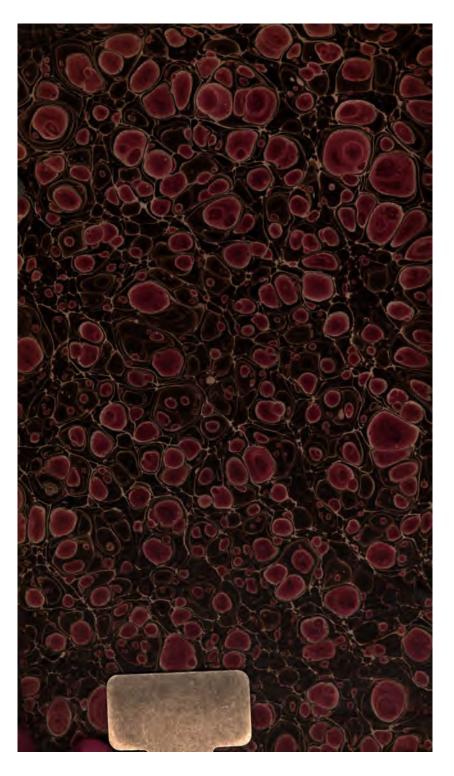

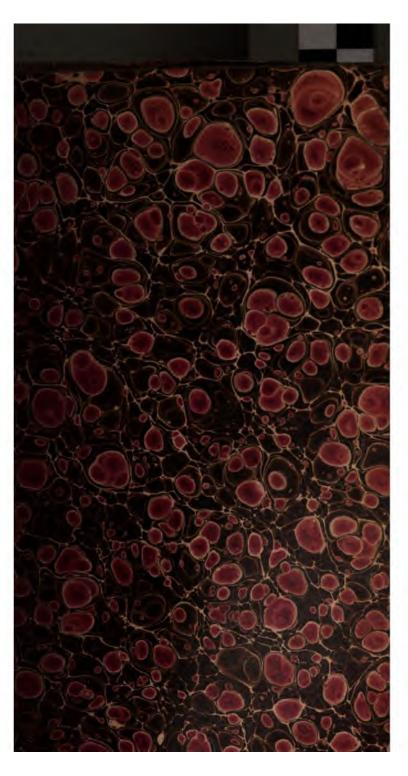



• • •

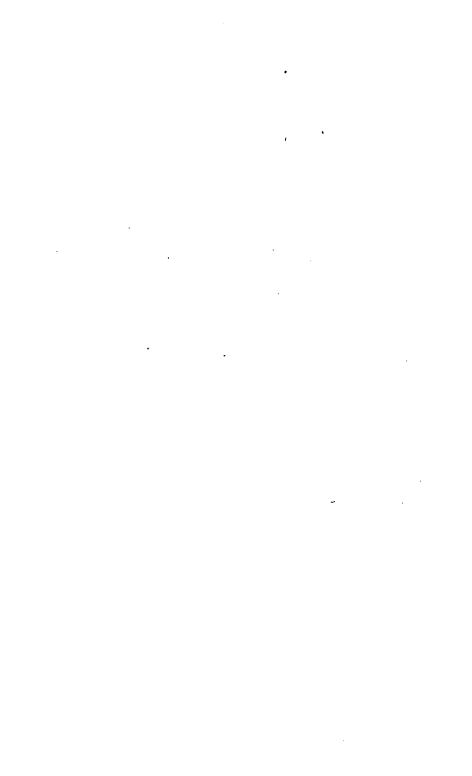

# RÉVOLUTIONS DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION

K Ţ

AU DISTRICT DES PETITS AUGUSTINS,

Publiées par L. PRUDHOMME, à l'époque du 12 juillet 1789.

Avec gravures et cartes des départemens de Francé.

TROISIÈME ANNÉE

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

NEUVIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands que parce que nous sommes à genoux.



PARIS,
RUE DES MARAIS F. S. G. N°. 20.

237. f. 186

Don ENAVANT le premier numéro de chaque trimestre aura un frontispice comme celui-ci, pour le plus grand ordre de la reliure. J'en donneral incessamment pour les trimestres précèdens.

## $N^{0}$ . I 0 5.

## RÉVOLUTIONS DE PARIS.

DU 9 AU 16 JUILLET 1791.

Rentrée des cendres de Voltaire à Paris.

Lia pompe de Voltaire, déterminée pour le lundi 4 juillet, n'eut lieu que le lundi 11. L'évasion de Louis XVI fut la cause de ce retard. Quand donc les sottises de la cour cesseront-elles d'influer sur le destin des grands hommes, pendant leur vie et après leur mort? Le triomphe décerné à Voltaire par la nation ne pouvoit être suspendu que par quelque grande calamité publique; la perte d'un roi ou sa déposition n'en est pas une.

Dimanche 10, le cortége de voyage, parti le matin de Brie-Comte-Robert, fit halte à Creteil, vers l'heure de la dinée (1), et s'attendoit à y trouver une nombreuse députation des hommes de lettres de Paris. Aucun d'eux ne fut à sa rencontre hors de la ville. A la trans ation de Descartes, tous les amis de l'illustre défunt expatrié allèrent fort loin au-devant de lui.

La route étoit presque déserte jusqu'aux barrières. Nous ne répéterons pas ce qu'on trouve dans tous les journaux; nous ne nous attacherons qu'aux détails intéressans et peu connus. La simplicité du charriot qui nous apporta les

<sup>(1)</sup> Des gens de la campagne, que nous rencontrâmes sur l'avenue de Creteil à Charenton, et à qui nous nous informames de Voltaire, nous répondirent naïvement: Voltaire dine à Creteil.

cendres du grand homme avoit son mérite, même à côté du char superbe qui les attendoit à Paris. C'étoit un spectacle touchant que la vue de ce cha riot ombrabé de branchages verts, orné de devises ana ogues au temps, précédé des municipaux de chaque paroisse, et accompagné de gardes nationales, fières du dépôt précieux qui leur étoit confié. On lisoit avec avidité se vers, devenu si expressif dans la circonstance actuelle, peint sur l'un des côtés de la voiture:

, Si i'homme a des tyrans, il doit les détrôner..

Sur l'autre panneau étoit écrit oct autre vers non moins frappant:

- 'Si l'homme est créé libre, il doit se gouverner.

Derrière étoient plusieurs autres inscriptions faites à la main, et composées de l'abondance du cœur.

A Charenton, les spectateurs commencèrent à devenir pus nombreux; on s'en apperçut aux commestibles; le prix en étoit excessif. Jadis les princes mettoient la famine par-tout où ils passoient. Les hôtelleries du lieu crurent de voir rendre le même hommage à un philosophe. La municipalité n'eut pas connoissance apparenment de ce brigandage. Depuis la révolution, il ne doit plus être permis de rançonner ainsi des patriotes.

Les reliques de Voltaire n'arrivèrent qu'à la nuit sur la place où fut la bastille. On les déposts dans un besquet de lauriers et de roies, remplaçant les cachots où le poète fut renfermé deux ou trois fois. Tout cela a l'air d'un songe; et pourtant il existe encore plusieurs des personnages qui furent les complices ou les témoins de ces horreurs ministérielles. A son avénement au trône qu'il vient de souiller, Louis XVI rappela les parlemens; mais il n'eut garde de révoquer les lettres

de cachet et les décrets dont Voltaire rompit les liens en dépit de la cour. C'est que la cour craignoit davantage l'influence de ce seul homme que

celle de tous les parl-mens ensemble.

Tout Paris s'empressa d'aller en pélerinage au cercueil de Voltaire. Que ses cendres n'ont-elles pu conserver une étincelle de vie! que n'a-t-il pu entendre les propos dont il devint le sujet ou l'occasion! il seroit mort une seconde fois de plaisir. Au milieu de ce concert d'éloges de divers styles, un noir corbeau osa bien faire entendre son croassement sinistre: Dieu! tu seras vengé, s'écria un prêtre caché dans la foule.

Cet oiseau de mauvais augure ne croyoit pas être exaucé si vîte. Des torrens de pluie tombérent pendant la nuit et toute la matinée du lundi; mais la pompe triomphale n'en fut retardée que de quelques heures. L'opéra fut son premier reposoir. Les sapeurs ouvroient la marche comme à l'ordinaire. Pourquoi a t-on toujours envie de rire quand on apperçoit ces grosses bedaines reconvertes d'un tablier de peau? Mais cette fois-ci on n'y prit pas garde, heureusement. Le bataillon des enfans venoit ensuite; ces marionnettes bleuesde roi n'avoient guère affaire dans un pareil cortége; leur place étoit dans la députation des colléges: elles avoient leurs sapeurs, leur tambourmajor, leurs bonnets de peau d'ours, et sur-tout leurs épaulettes; tout cela fait pitié.

Les clubs suivoient, portant chacun sa bannière. Ce qui leur succédoit étoit d'un plus vif intérêt. C'étoit une compagnie de maçons, et une autre de forts de la halle. Ils n'avoient point d'uniforme, et n'en étoient pas moins remarqués. On dit qu'on va les habiller. Tant pis! on n'en fera que des gardes nationales ordinaires; ils cesseront d'être des hommes, et à coup sûr ils n'en deviendront pas meilleurs patriotes. Avec eux marchoient les habitans du faubourg de gloire, dits les bonnets de laine, n'ayant d'autres ornemens que leurs

piques; ces piques, les premières colonnes de la révolution. Une femme, vêtue en amazone, portoit leur bannière. Qu'en avoient ils besoin, à côté du drapeau déchiré qu'ils remportèrent du siége

de la bastille ?

Derrière eux étoient les maires des municipalités des environs. Pourquoi les sépara-t-on des officiers municipaux de Paris? Ces beaux messieurs, en habit noir de soie, eussent peut être été choqués du voisinage; mais il en fût résulté un contraste piquant pour les spectateurs. La couronne murale, portée par quatre hommes sous un costume antique, no significit pas grand chose à côté des boulets et des guirasses trouvés lors de la démolition du nid à tyrans, et placés sur un brancard avec le procès-verbal de l'assemblée des électeurs, de 1789. La bastille en relief, taillée dans une pierre des cachots, offroit un monument toujours nouveau, toujours précieux pour les amis de la liberté. Quand donc les châteaux de Bicêtre et de Versailles n'existeront-ils de même que par leurs simulacres ? Nous en recommandons d'ayance l'exécution au patriote Palloy. Un autre ouvrage de cet artiste citoyen s'offroit aux regards, et ne sembloit qu'un hors-d'œuvre dans la pompe triomphale consacrée uniquement à Voltaire; c'est le buste et un médaillon de Mirabeau, au milieu de quatre autres portraits peints sur des enseignes, en forme d'écran. On aura peine à en deviner la choix.

> Mirabeau et Desilles; Francklin et Rousseau.

Les deux derniers étoiett plus que suffisans. Mais pourquoi Mirabeau encore? Et Desilles! C'est à Louis XVI, ou à son chevalier d'honneur Bouillé, ou à son capitaine des gardes, la Fayette, de suspendre ce portrait dans leur appartement.

• Une députation assez mesquine des théatres

marchoit devant la statue de Voltaire, copiée d'après celle d'Houdon au théâtre français, et entourée d'une foule de jeunes élèves peintres, sculpteurs, architectes, vêtus à la romaine, et tenant dans leurs mains des enseignes antiques, chargées d'inscriptions, c'est-à dire, des titres de tous les principaux écrits de l'Hercule littéraire français. L'idée de ce groupe étoit heureuse; elle frappa tout le monde. Voltaire sembloit sourire à tous ses concitoyens accourus sur son passage, et lui jetant des guirlandes et des couronnes. Derrière lui, on portoit ses œuvres, formant à elles seules une bibliothèque. Mais il ne fulloit pas en donner la forme à l'arche d'or qui renfermoit l'exemplaire de l'édition de Voltaire, donné par l'éditeur M. Beaumarcheis.

Celui ci suivoit son présent, à la tête d'une longue suite d'hommes de lettres, marchant sous

une bannière intitulée:

### Famille de Voltaire.

L'inscription de la bannière qui alloit de front de l'autre côté de la procession, n'étoit pas à beaucoup près aussi-bien trouvée, quoique plus laconique.

### Académies.

Pour l'honneur des corps littéraires brévetés par le roi, la révolution les avoit fait totalement oublier; pourquoi en rappeler le souvenir dans cette circonstance? Les académiciens sentirent l'inconvénient pour aux de cette distinction, et tout henteux de leurs titres, ils se hâtèrent de venir se confondre avec la phalange des écrivains sans jetons. MM. Condorcet, Ducis, Lemière et quelques autres pourtant tinrent bon; ils attendent probablement le décret qui doit donner le coup de grace à leur corporation dotée par Louis XIV, à l'instar de sa ménagerie.

Douze chevaux blancs, sur trois lignes, trainoient le char triomphal à quatre roues, qu'on auroit dû faire égales, pour approcher davantage du style grec ou romain. On auroit dû se contenter aussi du sarcophage, et ne pas lui donner pour couronnement uce figure de Voltaire au lit de mort. Les anoiens étoient plus sobres d'ornemens; et des choses les plus simples ils savoient tirer de grands effets. Voltaire, assis dans la chaise curule, produisit plus d'effet, et, on devoit s'yattendre. Le peuple, par instinct, préfère le naturel à l'art.

Arrivé au pont qui mêne au quai Voltaire, on fut obligé de faire halte, sous les fenêtres du palais des Tuileries. Les hôtes de ce château, placés derrière une jalousie, contemplèrent à loisir ce spectacle si étrange pour eux; et ce moment ne fut pas le plus agréable de leur vie. Louis Capet prenoit toutes les précautions pour voir sans être vu. Les applaudissemens donnés à Voltaire lui causoient des terreurs paniques; il lui sembloit déjà voir le peuple fondre dans les Tuileries, s'emparer de sa personne inviolable ; et l'obliger à suivre à pied le char triomphal, de compagnie avec sa chaste moitié. La fille des Césars, ce jourlà vêtue de bleu céleste, s'étoit réfugiée dans un entresol pour ne rien pérdre d'un cortégé dont chaque circonstance étoit pour elle une torture.

Mais quelles angoisses ne durent-ils pas éprouver au château, s'ils purent distinguer la scène qui se passa devant la maison (1) de M. Vilette? Sur un amphithéatre décoré de festons étoient pla-

<sup>(1)</sup> Comment M. Vilette, qui affiche le patriotisme, peut-il loger chez lui un personnage tel que le sieur Duclos, ci-devant lieutenant de la prévôré de Versailles, has-velet de la cour, et mouchard des gardes des sceaux.

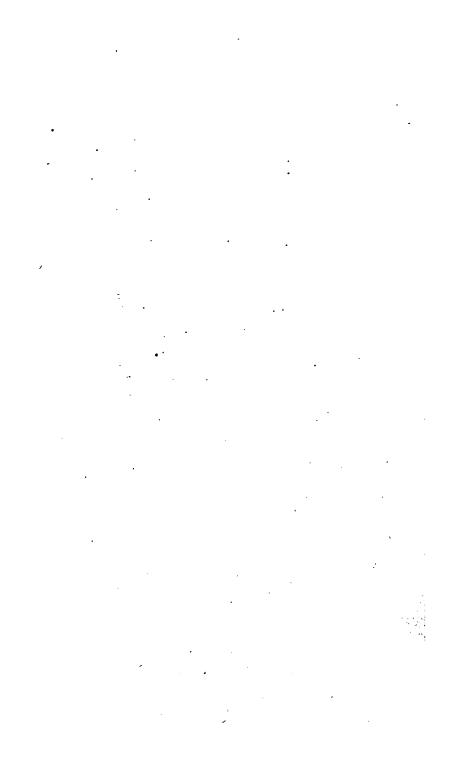



Buran de Rinding de Pari, no de Berai F. 116 F 20.

cées quantité de feannes, qui toutes devoient être couronnées de steurs et habiliées à l'autique, les bras nus jusqu'à l'épaule : mais apparemment qu'on n'en trouva pas un assez grand nombre; dar beaucoup d'autres, vétues à l'ordinaire, remplissoient les gradins. Sur le devant, on distinguois Belle et bonné (madume Vilette), le filie adoptive de Voltaire, accompagnée de sons enfant aimable, et des deux demoiselles Calas, en robei blanche, ceintes d'un ruban noir. Ce doux spectacle étoit offusqué par six granadiers placés dans l'amphithéatre, la baionnette au bout du fusil. Dest baionnettes et des soldats par-tout! il est vrai que ceux-ci étoient tous de beaux hommes.

On ne peut rendre la sensibilité et les graces que madame Vilette développa dans sen hommage à la statue et aux condres du papa (1) grand homms, dont elle ferma les yeux en 1778.

Les acteurs du théatre français justifièrent leur absence du cortége de Voltaire, par les honneurs qu'ils rendirent à leur illustre bienfaiteur, quand le char triomphal passa devant le portique de leur spectacle. La Rive ent l'avantage de le couronner le premier; Runcour et Contat lui portèrent aussi leurs offrances. La pluie qui survint no permit pas aux dames Vilette; Calas et autres, de suivre l'urancinéraire jusqu'à Sainter-Genevière. Le cortége brava le mauvais temps. Quatre torches portées par les jeunes élèves costumés à l'ant que, et mons tés aux quatre coins du cénotaphe, complétèrent ce tableau pittorésque, le premier de oe genre.

On regretta de ne pas voir l'humble charriot de voyage suivre le char triomphal : ce contraste manquoit.

<sup>(1)</sup> C'est ainsi qu'en appeloit Voltaite à Ferney et dans la maison de M. Vilette à Fairs, cù il est mort.
N. 105.
B.

Les patriotes furent choqués de lire sur plusieurs drapeaux le mot roi, avec ceux de la nation et de la loi.

Le commandant général, qui est toujours de toutes les fêtes où l'on reste, ne manqua pas de se trouver à celle-ci. Madame Vilette lui jeta une couronne, qu'il passa aussitôt à l'un de ses aides-de-camp, en rougissant avec modestie. Dans les soules, il y a des gens à qui rien n'échappe. Ces gens-là battirent des mains en l'honneur de M. la Fayette. Le plus grand nombre des citoyens étoit trop occupé du héros de la fête pour remarquer ce

petit, incident.

Nous n'avons rien dit de la pétition signée Quatremaire l'innocent, accompagné de plusieurs autres. L'innocent rapporteur de Favras, qu'on vit palir devant le condamné, ne paroit pas mieux instruit dans l'histoire que dans la jurisprudence criminelle. Ayant de jeter l'alarme dans les ames timorées, en leur peignant la religion compromise dans la fête civique consacrée à Voltaire, il auroit du s'informer d'un nommé Petrarque, à qui l'on décerna les honneurs du triomphe, à Rome, dans la basilique de Saint-Pierre, accompagné de Pégaze, Mercure, Apollon et les Muses. Le profane et le sacré, confondus ensemble, ne scandalisèrent pas même le pape, acteur lui-même dans la cérémonie. Nous sûmes mieux observer les convenances, et la religion ne fut pour rien dans l'apothéose nationale de Voltaire.

On parle déjà de décerner l'an prochain un pareil triomphe à J. J. Rousseau. Sans doute qu'on se contentera de sa statue décrétée par l'assemblee nationale. On pourroit l'eller chercher dans l'atelier du sculpteur, la placer sur un char d'un style sévère, et après l'avoir promenée dans les plus beaux quartiers de Paris, et sur tout aux endroits honorés le plus souvent de la présence du sage, la conduire au sénat français, et en faire l'inauguration. Nous supposons les membres de la nouvelle

(11)

législature meilleurs patriotes, et moins esclaves que les représentans qui siégent encore au grand scandale de la justice et de la raison.

## Du projet de loi concernant les outrages à la DIGNITÉ ROYALE.

« Les outrages faits à la dignité royale par des » discours ou des écrits publics, soit qu'ils atta-» quent la personne du roi, soit qu'ils attaquent » celle du régent ou de l'héritier présomptif de » l'épouse, de la mère, de la fille ou de la sœur » du roi, seront punis par un emprisonnement » de deux ancées et en cas de récidive; par la dé-

» portation ».

Mais qu'entend-on par des outrages faits A LA DIGNITÉ ROYALE? La reveuté es t une sorte de gouvernement, et à coup sûr le législateur n'a pas eu en vue de défendre les discussions sur les différentes manières d'organiser un grand empire. Fatiguée des sectes et disputes de religion, l'hélvétie défend t de parler de la divinité; mais notre assemblée nationale ne nous prescrit pas absolument le silence sur la royauté : quel est donc l'esprit de cette loi? Le comité de constitution qui l'a présentée, ne peut avoir eu que des intentions pures; il est si bien composé:, os comité, si anaccessible. à la corruption de la cour, si fort dévoué aux intérêts du peuple, que raisonnablement on ne peut le soupconner de trahison. Tremblez donc, Amis du Roi, Mercure de France, Gazette de Paris, tremblez; jusqu'à cette époque, l'assemblée nationale, les tribunaux no sembloient indisposés que contre les écrivains patriotes : aujourd'hui, o'est vous que le comité de constitution soumet à la repression de la loi. Les outrages faits à la dignité royale seront punis, etc. Qu'est-ce qu'un outrage? c'est. une offense. Qu'est se gu'une offenses? c'est une imputation fausse, un mensonge. Ainsi, tous ceux qui dirent du mal, qui calomnierent la reyauté,

que la grosse Elisabeth n'est point une dévote; qu'elle a le défaut naturel de ses deux frères ainés,

et la vertu des anciennes vestales.

Mais c'est assez; c'est trop s'occuper des membres avilis de cette horrible famille. Revenons au sénat; tout méprisable qu'il est, il nous offre au moins le spectacle de huit à dix députés incorruptibles et incorrompus. Le royaliste, le monarchiste, le vil ésclave Duport n'a pas réussi dans son projet de loi: Buzot, Roberspierre et Pétion l'ont fait renvoyer aux comités; mais les comités ne se rebutent pas facilement. On y reviendra plus tard; c'est à nous de prémunir contre le plus détestable

projet que la scélératesse ait osé présenter.

On veut détruire le liberté de la presse ; on n'ese pas le décréter ouvertement, mais chaque jour on y porte des atteintes partielles. La liberté d'écrire est aussi illimitée que la liberté de penser. Le calomniateur même ne peut être comptable de la calomnie qu'envers le calomnié; et l'on propose à l'assemblée nationnale de remettre à la loi le soin de venger une injure prétendue, dont l'ofsensé n'auroit pas le droit de se plaindre. Qu'un roi soit un fourbe, un traitre, un parjure, le citoyen privé peut, l'homme public doit le dire; le roi n'a pas le droit d'en demander vengeance, si le fait est vrai; et l'on voudroit une loi qui punit de l'incarcération l'écrivain courageux qui aura publié des vérités utiles? Dès qu'une fois l'on sera parvenu à mettre des bornes à la liberté d'écrire, adieu la liberté politique; elle ne peut se soutenir que par la vigilance de tous; la vigilance ne peut être excitée que par le cri public; et comment veut-on réprimer les abus, si personne n'ose les dire? Proposer des peines contre les outrages à la dignité royale, outre que c'est supposer un roi, c'est le supposer, non-seulement à l'abri de la loi, mais même à l'abri de l'opinion publique; et que peut être un homme au dessus de la volonté, comme de l'opinion de tous ? Un monstre, un tysuivant, il n'a pas ratifié ce serment en présence de la nation; que lui même il n'a pas favorisé la scène des poignards du 28 février dennier; que le 18 avril, il n'ait déjà voulu quitter son poste; qu'il ne soitl'ami, le protecteur des prêtres réfractaires; qu'il n'ait eu des intelligences coupables avec Bouillé et tous les tyrans de l'Europe; que le 21 juin il n'ait fui cominé un lâche et un scélérat; qu'il n'ait été arrêté, ramené par les aitoyens de Varennes; que depuis il n'ait encore eu l'insolence d'écrire à l'assemblée nationale en prenant la qua-

lification de roi.

Il en seroit de même de celui qui diroit que Marie-Antoinette de Hasbourg a été bien élevée dans la cour de sa mère hypocrite; qu'elle n'y a pas connu le grop fameux cardinal Rohan; qu'elle apporté une det à son mari; qu'elle n'a pas banni ce qui restoit de l'apparence des mœurs dans la cour de Versailles; qu'elle n'a jamais connu ni Dilon, ni Cogny, Fersen, etc. etc.; que jamais eile ne lour a parlé, non plus qu'à MM. Vestris ct Gardel, danseurs de l'opéra; non plus qu'à madame Raucour, actrice des Français; qu'elle n'aima 188 le jeu; qu'elle n'a rien dépensé au jeu; que Calpane ne lui étoit pas vendu; qu'elle ait toujours hai Philippe d'Orléans; que jamais elle n'ait. aimé d'Artois ni la Polignac; que jamais elle n'é sait de courses, de parties mocturnes dans Paris avec ces deux chestes accolites; que dansitous les temps elle à conspiré contre l'état; que depuis le octobre, sur tout, elle ait en constamment chez elle un foyer de contre révolution; enfin, qu'elle soit une honnête femme et une bonne créature.

Quant à l'héritier présomptif, ma heur à celui qui diroit qu'il n'est pas sujet aux, besoirs de la vie; que jamais cet enfant ait été dans le sain d'une femme, et qu'il rit eu un roi pour père! Icm, deux aus de prison pour ceux qui diront que Madame raygle n'est pas une petite begueule; qu'elle n'a pas déjà les défauts de sa mère.

Même peine contre le flagorneur qui affirmera

fils, sa fille, sa sœur, sa mère, s'il en a une: c'est un lion furieux, qu'on lache avec sa lionne et ses honceaux sur des brebis destinées à sa pature.

On désend d'attaquer la personne du dauphin: mais que peut-on dire de lui, sinon qu'il est destiné à être roi? Le malheureux enfant! il deviendroit un homme, si la France devenoit libre; et lorsque le germe myal se développera dans son cœur, lorsqu'il fera ses premiers grincemens de dents, l'écrivain patriote n'oscra dire: Prenez garde, c'est un fils de roi.

Ou défend d'attaquer sa fillé; c'est donc pour l'autoriser par un décret constitutionnel à l'exercice

ordurier de toute la débauche des cours:

Sa sœur: pour jeter un voile sur le passé, afin de la mettre dans les bras d'un autre Léopold: ce seroit un tyran de plus dans la ligue.

· Sa semme : seroit ce par respect pour la jeu-

nesse et les mœurs?

Quoi qu'ilen soit, ces dernières ne sont rien dans l'état; faire une loi expresse pour elles, c'est renverser même la constitution monarchique. Déjà nos tribunaux ont déclaré que si la femme du roi avoit à se plaindre, les voies de la justice lui étoient ouvertes : on voit donc que cet-infame décret n'a été présenté que par rapport aux circonstances actuelles; on se rit de la vaise précaution d'y faire figurer le nom d'une mère et d'un régent, la désignation de filles et de sœurs ; le silence sur les frères prouve assez que l'on n'a ou en vue que l'évasion du 21 Juin. L'assemblée nationale a tenté de fermer la bouche aux citoyens sur l'arrestation et le jugement de Louis le traître; mais elle a beau faire, elle a beau vouloir déilier un monstre, nous ne sommes plus au temps des apethéoses; nous sommes au temps où les ristions jugent tout, et où elles exécutent elles mêmes leurs arrêts souverains contre les traitres qui veulent pour le peuple, quand ils veulent autiement que le p: uple. Projet

## Projet de déshonorer la France.

La constitution étoit pre que ache ée, nous louchions a moment d'une seconde législature, elle devoit corriger les vices, réparer les crimes de la première assemblée nationale; l'acier pur alloit enlever les taches d'un métal qu'on dit plus précieux; le roi s'éloigne avec sa famille. La ville de Paris (et elle doit être comptée pour quelque chose dens les angales de la révolution, la ville de Paris demande qu'il soit jugé, puni; elle demunde l'aboltion de la royauté; presque toutes les sections de l'empire émettant simultanément le même vous (1), et l'assemblée nationale discute entin la question de savoir quel parti elle doit. prendre sur l'évasion du traitre. Un c rtain sieur Muguet fait, au nom de sept co nités réunis, le rapport de cette affaire, et présente un projet de décret.

Un chef audacieux, dit-il, dissimulant ses intentions persides, annache le roi de la cavitale, pour le placer au melieu d'un camp, à l'extrémité des frontières; depuis long temps le sieur Bouillé pressoit le roi de quitter Paris, long temps le roi résita; les sieurs Maldat et Valori, gardes-dus corps, ont reçu d'un inconnu des ordres de préparer la suite: ensin, la samille royale est partie, il descendit, le roi, plusieurs sois de voiture à différences postes; conversoit avec les personnes qu'il rencontroit, et montroit beaucoup de sécurité et de consience; il est arrêté à Varennes; leurs majestes exhibent un saux passe-port; on les re-

<sup>(1)</sup> On ne connoît que le département des deux sèvres qui air souilié le caractère national par une adresse dégourante, qui devroit à jamais le faire rejeter du sein d'un peuple qui veut être ubre.

connoît à leurs augustes traits. Je suis votre roi, dit le fuyard; place dans la capitale, au milieu des poignards et des baionnette, , je viens chercher en province, au milieu de mes fidèles sujets, la liberte et la paix dont vous jouissez; je ne puis plus rester a Paris, sans y mourir, ma famille en même temps; et il embresse coux qui l'entourent. Le bon cœur! Arrivent deux courriers de Paris dont l'un étoit un aide de camp de M. de la Fayette (le hasard le conduisoit droit à Varennes); le courtois aide de camp représente à son roi la profonde consternation de la ville de Paris, qui no. pouvoit se passer de la présence de sa majesté;. le roi insiste, et dit que son intention n'a jamais été de guitter la France, mais seulement la capi-. tale, et qu'il veut partir pour Montmédi. Le roi, sur toute sa route, éprouve par tout des égards, tels qu'on doit à la dignité royale; il est ramené, en triomphe : or, avant de oiter les conséquences qui sortent de ces fuits, une grande question se présente. Le roi peut il être mis en cause pour le. fait de son évasion? Non, l'intérêt de la pation même a fait décréter que le roi étoit inviolables. le roi n'est pas un citoyen, il est un peuvoir ; le roi ne peut être séparé de la royauté; et s'il se, portoit à des excès répréhensibles, il n'y auroit qu'un moyen; celui de le déclarer en état de démence, et de lui décerner un régent. Mais son évasion avec sa famille est elle un délit? Non, sans doute. Si, trompé par des fausses alarmes; Louis XVI s'est retiré à plus de 20 lieues du corps. législatif, il n'a pas fui en pays étranger; et dans. oette dernière hypothèse même, il aureit dû préalablement être invité à rentrer par une proclemation de l'assemblée nationale. La constitution n'a pas décrété la déchéance pour le cas présent ; donc on ne peut exiger l'exécution d'une loi qui n'existe point. Le roi n'a pas faussé la constitution, il n'a pas commis un délit. Quant à sa déclaration, outre qu'elle n'était point contresignée, qu'elle n'a point été remise officiellement, il ne faut que la lire pour se convaincre que le roi ne renonce pas aux fonctions que la constitution lui destine; la constitution n'étoit pas encore achevée, et le rei pouvoit il la juger? Il résulte de ces principes que le roi n'est pas coupable aux yeux de la loi, et que lors même qu'il le seroit, l'inviolabilité de sa personne ne permettroit pas qu'il fût mis en cause. Le projet des comités termine par ne rien proposer à l'égard du roi, et se borne à faire déclarer qu'il y a lieu à accusation contre ses complices. Jeudi 14, le sage Desmeuniers a ajouté que l'intention des comités étoit de laisser subsister la suppression des pouvoirs du rei, ordonnée par le décret du 25 juin, jusques après l'achévement de la constitution; qu'alors on lui présentera la chartre. et que s'il ne l'accepte pas indéfiniment, il ne sera pas roi. C'est dans cet état de choses qu'a commencé la discussion.

La première question est de savoir s'il y a un délit personnel à Louis dans les faits du se juin, et la seconde, ce que l'on entend par l'inviolabilité du roi.

Qu'il y ait un délit dans l'affaire du 21 juin, c'est ce que l'assemblée nationale a préjugé ellemème, en déclarant qu'il y avoit lieu à accusation contre les complices de Louis XVI; et s'il a existé un délit, si Louis XVI a eu des complices, il est impossible qu'il n'en soit pas le premier auteur, qu'il n'ait la plus grande part au crime : l'inflexible Roberspierre avoit raison de dire qu'il se porteroit défenseur de Bouillé, si l'on déclaroit. Louis XVI innocent. Bouillé n'a fait qu'exécuter des ordres, et Bouillé a pu obéir, si l'on a public commander.

Un auguste législateur, M. de Liancourt, grand maître de la garde-robe du roi, a plaidé la cause de son prince, il vante la conduite de son maître: c'est lui, c'est Louis XVI qui a proposé la révolution; et si dans la suite ni en a redouté le danger, ce n'est qu'une erreur. M. le grand-maître de la garde robe n'y voit pas de torts : d'ailleurs, le décret qui défend au roi de dépasser les frontières n'est point appricable au cas présent ; il est prouvé que Louis XVI ne vouloit aller qu'à Mo tmédi : or, comme il n'y a point de loi qui défende le voyages de Montmédi, il n'y a pas de orime à y aller, parce qu'il n'existe pas de crime, à moias qu'il ne soit prévu par un décret de l'assemblée actionale.

Vil eaclave! valet infame! c'est Louis XVI qui a préparé la révolution.... Oni, par son despotisme de fer, par son ambition démourée, par ses dépenses énormes, par le luxe, par la débauche qu'il autorisoit à sa cour, par le siège de Papia, par la séance royale du 23 juin. Sa fuite n'est qu'une erreur; tu n'y vois pas de torts. Quoi! c'est une erreur que de constitution; c'est une erreur que de protester solemellement contre tout ce qu'il a fait; c'est une erreur que d'être pasjure; de tromper une nation confiante, de fair de nuit, d'appeler la guerre, de rassembler une armée! C'est une erreur, et il n'a pas de torts!...

Les loix qui déterminant sa résidence n'ent pasprévu le que présent; donc il n'y a pas de dé it: Non, les loix qui fixent sa résidence n'ent paspréva le cas; mais le code y a pourvu. Le code pénal décerne le mort à quic-aque sera convaisce d'avoir machiné contre la liberté de sen pays; et ton Louis XVI a ourdi, tenté sous nes yeux le plus abominable des conspirations. Conclus:

Meis, quand la loi n'auroit pus statué ser cogenre de délit, s'eccuit il que le délit n'existe pas ? Long-temps Rome n'eut pas de loi sur le parricido; et le pramier assessin de son père a-t-il mérité l'houneur d'être chef de la république? La oùil n'y a pas de loi, il n'y a pas de délit. Cette maxime détruit toute espèce de moralité, toute distinction entre le bien et le mal. Jamais il n'y auroit ou de société, si nos pères eussent pu la reconnoître. Les hommes n'ont pas de loix lorsqu'ils s'assemblent pour la première fois; il leur est donc permis de voler, d'assassiner impunément? Es jamais le vol, l'assassinat, eussent ils pu former la base d'une association?

Si la loi n'eût pes prevu le cas de Louis XVI, la raison, l'équité, l'intérêt public l'eussent décidé: ces trois grands principes n'ont jamais permis à un de s'élever au dessus de tous, à un de livrer tous aux horreurs de la guerre, à un de se baigner dans le sang de tous; mais le sénut de France se croit au dessus de ce qu'il y a de p'us sacré dans la nature: Lon roi n'a qu'à dire; et si c'est du sang qu'il veut boire, le sang des patrites

coulera pour lui.

Arrêtez, téméraires! que faites vous? Des loix. Pour qui? Pour le peuple. Si vous eussiez achevé votre ouvrage; si toutes les loix étoient faites, on vous pardonneroit peut-être encore ce criminel délire; mais la régénération de la France n'est que commencée; les pensiers fondemens sont à peine posés; il reste à décréter une foule de loix. même constitutionnelles; et parce que vous n'avie z pas encore prononcé contre les rois nationicides, contre les conspirations royales, vous voulez qu'elles restent impunies? en attendant que votre sagesse prévoie tous les délits, vous voulez les autoriser tou? yous voulez donc et l'aparchie et un brigandage général? Il suit de votre systême, qu'il étoit permis de conspirer, de machiner contre l'état, avant que vous n'eussiez décrété le code penal. Pourquoi donc aviez-vous d'avance institué la haute cour nationale? Les rois étoient des mattres, ils exerçoient toute la souveraineté; anjourd'hui vous vous occupez à tracer leurs devoirs ; dans l'intervalle, celui que vous aderez commet

un grand crime; et vons dites que ce n'est pas un crime, parce que vous ne l'aviez pas prévu-Allez, vils sénateurs! vous êtes aussi absurdes que méchans!

Oui, la fuite du traître est un crime; son mémoire est un crime; les ordres qu'il a donnés à Bouillé sont des crimes; ses défenses aux ministres, son injonction au garde des sceaux sont des crimes, des crimes constatés, avoués; Louis est convaincu, il faut le punir: mais ici l'on objecte son inviolabilité: voyous ce que l'on entend par ce mot.

Un des despotes les plus absolus, Pierre le Cruel, avoit commis un assessin t secret. La femme de l'homicidé porte sa plainte; il résulte des informations que le roi est coupable du crime; les juges se rondent au palais du prince, et lui demandent ses ordres. Condamuez, dit-il : mais, sire, s'il étoit prouvé que votre majesté.... N'importe, condamnez. Pierre sentoit qu'il ne pouvoit être au dessus de ses propres loix; les juges esclaves le condamner.

nèrent à être pendu en effigie.

Ici un roi plus cruel a voulu assassiner des milliers d'hommes, ravager son pays, déso'er la France; ce roi étoit moins absolu que ne l'étoit le monarque d'Espagne; il étoit roi d'un peuple libre, d'un peuple qui fait lui-même ses loix. Que deviendront les suites de son crime? L'inv olabilité le mettra-t-elle à l'abri de toutes recherches? Oui, disent les sénateurs, amis de la liste civile, l'invio'abilité s'étend à tout. Un roi inviolable! fût-il un Néron, un Caligula, un Louis XIV, un Louis XVI, est inviolable et sacré! L'incendie, le viol, le meurtre, tout lui est permis; et les citoyens n'oat pas le droit de demander, et la nution n'a pas le doit de se faire justice!

D'autres sénateurs, avec eux tous les patriotes, di ent au contraire que, dans l'inviolabilité du roi, on doit distinguer deux choses; les fonctions de sa place, et les faits qui lui sont personnels. Que sous la responsabilité des ministres il soit insiplable pour tout acte émané de lui et contresigné d'un agent responsable, soit; muis que de sa fenétre il puisse fusiller le pruple qui passe sur le pont royal, c'est ce que l'on n'avoit point imaginé. Les députés à l'assemblée nationale aussi sont inviolables; mais ils ne le sont que comme représentans du peuple, et relativement à ces fonetions: or, le décret qui rerd les députés inviolables, celui qui rerd le roi inviolable, n'ont établi aucune distinction entre ces deux genres d'inviolabilités; conséquemment, et aux termes des décrets, Louis XVI peut être mis en cause, et, puni pour les faits relatifs à son évasion et à sa protestation.

On dit contre la distinction de l'inviolabilité que les actes de la royauté sont bien plus importans, que les actes privés du roi; que ces actes privés ne sont pas aussi redoutables; que l'inconvésient de poursuivre un roi pour des actes privés seroit aussi grand que l'inconvénient de le poursuivre pour des actes publics; que les avantages en seroient bien moindres; on conclut que la sureté publique, ayant fait décréter l'inviolabilité pour les actes publics, ce sacrifice national doit, à plus forte raison, s'appliquer aux faits particuliers à

l'individu.

Quoi! les actes privés du roi sont moins importans, moins dangereux que les actes de la royauté! Ce n'est donc rich pour vous que de voir égorger vos enfans, violer vos femmes et vos filles! Si vous pouvez, si vous avez le droit de consentir à ce genre de déshoaneur, au moins vous n'avez pas celui de remettre entre les mains d'un tigro les destinées d'une nation toute entière; consentez, si vous voulez, à votre infamie individuelle; meis ne songez pas qu'il soit en votre pouvoir de vendre la liberté et le sang des peuples: quiconque pense, sent assez que les actes privés d'un roi sont mille fois plus dangereux à la nation que les acres de la reyauté. En qualité de fonctionaire public, un roi ne peut que négliger l'exécution des décrets; individu, simple particulier, il peut porter le fer et la flamme, et renverser la constitu-

tion à main armée.

D'aisseurs, on tolère l'inviolabilité, la non-responsabilité pour les actes publics, parce que ces actes sont toujours accompagnés de la signature d'un répondant, et qu'un agent responsable no sera point assez insense pour contresigner un projet de contre - revolution, ou des ordres attentatoires à la liberte; tandis que les actes privés ne sont que de la seule main du pouvoir exécutif, et qu'à défaut de ministre qui réponde pour lui . lui-mêmo il doit répondre de ces faits. Enfin, l'on ne s'est détermine à accorder l'inviolabilité à ce fonctionnaire, que sous la condition qu'il ne fera rien sans l'intervention d'un officier respon able à la loi; s'il agit seul, il se rend indigne du bénéfice de la loi, qui n'a eté que relative et conditionnelle.

Si, dit on, le roi étoit responsable de ses actions privées, il dépendroit du corps législatif; et s'il dépend du corps législatif, il ny a plus de momarchie. C'est à dire qu'on veut le faire indépendant et absolu! Oui, légis ateurs absurdes, oui, le roi doit dépendre des représentans de la mation: À ne faut pas nous abuser, la puissance nationale est une, il lui faut un centre; c'est à co centre d'autorité que tout est comptable dans l'empire; et si le roi ne lui est pas soumis, il est necessaime que le corps législatif soit lui même aux ordres du roi; il ne peut pas plus y avoir deux' centres de la souverainete nationale que deux centres de la divinité. Et vous l'avez vous mêmes si bien senti cet argument irrésistible, que vous ne l'avez éludé que par une vaine supercherie. Si le roi commet d'insupportables excès, yous ne pouvez.

vez, dites vous, que le déclarer en état de démence, et lui décerner un régent; mais s'il n'étoit pas sous votre indépendance, s'il étoit inviolable en tout, vous ne pourriez pas plus le déclarer en démence que vous ne pourriez le juger; le destituer sous le titre de démence, ou par un jugement, c'est le destituer: il faut donc ou avouer qu'il n'est inviolable que dans ses fonctions de peuveir exécutif, ou déclarer qu'on n'a pas le droit de s'en défaire, même sous le prétexte de démence: irez vous jusques là?

Les bases de l'inviolabilité indéfinie posées, voici un argument des généreux défenseurs de Louis XVI: ou le roi est sorti de Paris comme rei, et il est inviolable, ou il est sorti comme simple estoyen; et qui doute qu'alors il a en le

droit de sortir?

Oui, Louis est sorti de la capitale, ou comme rei, ou comme simple individu; mais comme roi, il ne pouvoit en sortir, sans se rendre parjure; et s'il est sorti comme simple individu, il n'est plus roi: on défie la tourbe entière des royalistes

de répondre à ce dilemme.

Quelques députés patriotes, pleins de respect et d'amour pour le peuple, ont fait valoir ces puissantes raisons: il leur paroissoit absurde que les comités proposassent la punition des complices, sens parler du principal auteur : On observoir sur tout que la proposition de laisser les choses in statu quo jusqu'après l'achévement de la constitution étoit illusoire, et que celle de présenter alers la chartre à Louis XVI, préjugeoit la question de son innocence et de son inviolabilité indélinie. L'impudent Barnave, le plus méprisable de tons les hommes, disons de tous les enfans, Barnave a terminé la discussion, par un discours dont le peuple devroit demander l'impression pour sa vengeance; et enfin il fut déorété en subssauce, 10. que tout roi qui se mettre à la tété N 105 .

d'une armée ennemie, sera censé avoir abdiqué la royauté; 2<sup>q</sup>. que tout roi qui, après avoir prêté serment à la constitution, se rétractera, sera censé avoir abdiqué; 3°. que tout roi qui aura abdiqué sera regardé comme simple citoyen; qu'il sera accusable par les voies ordinaires, pour les faits particuliers; 4°. que tout roi qui conspirera contre la constitution, en entretenant des correspondances directes et coupables avec les ennemis de la nation, sera censé avoir abdiqué; 5°. qu'il y a lieu à accusation contre Bouillé, Klinglin et autres comphices de l'évasion; 6°. que le roi restera dans l'état d'inaction prononcé par le dé-

cret du 25 juin. Mais aucun de ces articles, dont plusieurs sont bons en eux mêmes, ne porte sur les questions précises présentées par les comités : les points à décider étoient de savoir, si le roi pouvoit être mis en cause pour le fait de son évasion; si son évasion avec sa famille étoit un délit, et ces points ne sont nu lement résolus. La question n'est pas de savoir si un roi, qui désormais se mcttra à la tête d'une armée ennemie, qui conspirera contre la constitution, qui rétractera son serment, sera accusable par les voies ordinaires; elle est de savoir, si Louis XVI, qui a conspiré, , qui a rétracté son serment, est, lui personnellement, accusable, s'il peut être mis en cause pour le fait de son evasion : voilà le point sur lequel il falloit prononcer, et voilà le point que l'assemblée nationale a cauteleusement élude. Peu importe à la dignité de la nation que les Bouillé soient jugés, ou non; Bouillé n'est qu'un subalterne, un impuissant complice; c'est à Louis XVI qu'on en reviendra toujours, toujours on se demandera: Mais le roi, qu'en a t-on fait? qu'a ton décidé à son égard? On a dit qu'il restera dans l'etat d'inaction, prononce par le decret du 25 juin. Mais qu'est-ce que cet état d'inaction. pourquoi cet état d'inaction? Ou il est coupable, ou il ne l'est pas; ou il doit être jugé, ou il ne doit pas l'être : il falloît prononcer cuth-goriquement.

Des milliers de citovens, tous ceux de la capitale ont demandé qu'il ne fut rien statué sur le sort du traitre, avant que les 83 départemens n'eussent emis leur vœu. L'ass mblée nationale auroit - elle respecté ce mandat? Auroit elle une fois obéi à la voix de son maître? Non; si l'assemblée nationale a déclaré que Louis XVI resteroit dans l'état d'inaction prononce par le décret du 25 juin, ce n'est que pour lui présenter la chartre alors que la constitution sera achevée; et la perfide, qui n'a osé décréter explicitement que Louis ne pouvoit être mis en cause; que son évasion n'étoit point un délit! la perfide l'a implicitement déclaré, en ordonnant ce puéril, cet absurde statu quo! Quelle infame escobarderie! C'est un tour de gibecière, digne des valets de Comus.

Méprisables dominateurs ! ramassis de brigands salariés par la plus infâme do toutes les cours, vous croyez abuser le peuple, vous croyez le tromper, vous espérez l'apitayer sur le sort de votre coupable chef, vous espérez que la trop juste indignation publique aura un terme; oui, elle en aura un, mais ce sera celui de vos crimes. Non contens d'avoir porté cent décisions incompatibles avec la liberté du peuple, non contens de l'avoir rendu constitutionnellement esclavo, vous voulez encore en faire l'objet de la dérision et du mépris de l'Europe, en lui donnant un maître, et qui? Le plus abject, le plus avili des tyrans. Mais ne vous flattez pas de réussir; et rappelezvous bien que Launay n'avoit commis d'autre crime que de favoriser votre Louis XVI, en dépit de l'opinion publique.

Les quatre premiers articles du décret du vendredi 15 juillet, portent qu'un roi parjure et conspirateur sera censé avoir abdiqué, et que, pour des faits particuliers, il sera accusable par les voies ordinaires: ces dispositions n'emportent pas encore avec elles, une distinction précise de ce qu'on appelle inviolabilité; elles seroient cependant suffisantes pour faire tomber la tête de Louis XVI, si elles eussent été rendues avant l'époque du 21 de juin; mais l'on opposera aujourd'hui qu'elles n'ont et ne peuvent avoir un effet rétroactif.

Les leix ne peuvent avoir un effet rétroactif.... Non lorsque ce sent des loix purement réglementaires, et qui n'emportent pas avec elles la déelaration d'un principe éternel et immuable. Mais les quatre articles dont il s'agit ne sont pas des loix réglementaires, co ne sont pas des loix; ca sont de simples déclarations, des émanations néa cessaires de la raison et de la justice; on sent assez qu'un roi n'est plus roi dès qu'il est conspirateur et parjure; er, ce qui est vrai aujourd'hui, l'étoit également le 21 juin; ce n'est pas l'assem, blée nationale qui a établi cette vérité: la faculté de destituer un traitre, est un droit qu'elle n'a pu donner à la nation, qu'elle ne peut lui ôter: sonséquemment Louis XVI est aussi punissable aujourd'hui que si cela eût été écrit depuis des siècles.

Qu'elle s'est trompée, cette assemblée nationale! qu'elle a fait un faut calcul, si, borsqu'ella a pesé le principe qui doit décider la cause des rois, elle a cru que le peuple n'en ordonneroit pas l'applitation à la personne de Louis! Aussi n'étoit-ce pas l'avis des 7 comités que l'on décrétat ces quatre articles; ils savoient combien la déclaration des droits leur avoit déjà coûté de peines et d'obstacles dans leurs projets de contre révolution; ils savoient que la déclaration des droits a toujours, servide thermomètre aux bons ou mauvais décrets; il en sera de même à l'égard des quatre articles; et le peuple, même la partie la moins éclaitée.

ráciamera saus cesse et impérieusement l'applica-

tion de ces principes.

Citoyens de toutes les villes, de tous les paints de la république, éveillez vous; il en est temps encore : vous avez montré tant d'énergie à la nouvelle de l'évasion, c'est aujourd'hui qu'il faut en déployer plus que jamais. Le patriotisme ne consiste plus à faire le serment de maintenir les immortels décrets de nos augustes législateurs; oc ne sont pas des décrets qu'il nous faut, c'est la liberté. Formez-vous en assemblées primaires, ordonnez à vos corps électoraux de se réunir ; faites procéder à la nomination de nouveaux représentans; envoyez-les sans délai prendre leur place; ordonnez.commandez à ceux-ci de se retirer : faitesleur très-expresse désense de rien décider sur le fait de l'évasion du 21 juin ; donnez à vos députés des pouvoirs spéciaux de juger, et vous aurez justice. On n'a que de trop justes sujets de craindre que le sénat actuel ne veuille éterniser sa domination; s'il résiste, il est des cas où l'insurrection est le plus saint des devoirs.

### Assemblée qu Champ-de-Mars.

Vendredi 15 juillet, environ douze mille citoyens se sont rassemblés au Champ de Mars. Là, sur l'autel de la patrie, ils ont signé individuellement une pétition à l'assemblée nationale, ayant pour but de lui réitérer les demandes qui lui avoient été déjà faites de ne rien préjuger sur le sort de Louis XVI, sans avoir consulté le vœu général. Enfin, on a fait le procès à la royauté daus ce même Champ-de-Mars, où l'on consacra, dans des temps d'ignorance, les chefs de cette liginée de brigands; qui, depuis tant de siècles, ont écrasé la France. Un officier de la garde nationale à voulu mêler son fausset à la voix des citoyens; il a voulu parler en faveur du dernier de la race saxonne des Capets: Tais-toi, malheu-

reux, lui a-t-on dit, tù blasphémes; c'est ici le lieu saint, le temple de la liberté; ne le souillé pas, en y prononçant le mot de roi. Cette assemblée, véritablement nationale, est venue apporter sa pétition aux législateurs; elle a rencontré dans son chemin plusieurs patrouilles, qui toutes lui ent témoigné le plus grand respect. Une entre autres a présenté les armes à cette majestueuse section du souverain. Nous en félicitons les citoyens soldats qui composoient cette patrouille; leur action prouve qu'ils connoissent leurs devoirs, et qu'ils savent se respecter eux-mêmes dans leurs concitoyens.

Toute la soirée les rues et les places publiques ent été remplies de groupes très nombreux. On y a pris le résolution d'abattre les bronzes. Qu'elles s'écroulent ces statues de tyrans, et que sur leurs débris s'élève l'image auguste de la divinité des Français, la liberté écrasant sous ses pieds les soixante deux diadêmes des monstres qui ont dé-

solé la France!

### Commémoration du 14 juillet dans l'église métropolitaine.

Jamais nous n'avons eu tant besoin qu'en co moment de nous rappeler le 14 de juillet, et peutêtre d'en donner une nouvelle représentation. At-on jamais eu rapprochement plus bizarre? Le jour même consacré à rappeler l'époque de notre liberté, six comités réunis de l'assemblée nationale s'évertuent à nous rattacher au pied du trône.

Mais contenons notre indignation, et disons que les électeurs de 1789 n'ont eu garde de manquer à l'engagement qu'ils ont pris de célébrer, jusqu'au dernier vivant d'entre eux, une époque qui leur fait tant d'honneur. L'évêque de Paris a observé, à l'égard de la députation de l'assemblée nationale, le même cérémonial d'usage autrefois pour les rois et les reines. Il est venu les recevoir à la



s'en pavane aux youx du peuple sans habits. Pinsieurs particuliers, qu'une rage aristocratique metteit hors d'eux-mêmes, insultèrent la garde nationale, lui lancèrent des cailloux, et joignirent au geste les menaces les plus indécentes. Ils furent appréhendés au corps; et on eût beaucoup de peine à les conduire en lieu sûr. Le peuple, indigné, vouloit les pendre aux arbres environnans.

Le service divia n'en fut point interrompu. L'évêque de Paris lui-même étoit l'officiant. Les différentes corporations civiles et militaires y assistèrent. Mais on ne lisoit pas sur les visages l'expression de l'ame pénétrée de son indépendance. Il faut, dit-on, des spectacles au peuple; mais il s'en lasse comme d'autre chose. Il est vrai que le champ de la Fédération est trop vaste pour que les objets soient rapprochés à la distance convenable. On ne s'intéresse qu'à ce qu'on a sous les yeux; et ici, on voit un grand ensemble, mais on a'y distingue presque rien.

M. la Fayette ne vint pas au Champ de la Féfération avec le cortége général. Il y entra par l'un des côtés, suivi de plusieurs domestiques mélés à ses aides-de-camp. Il y a ici un manque de délicatesse qui a échappé sans doute au com-

mandant.

On remarqua encore que le bataillon des vieillards avoit couvert d'un ruban aux trois couleurs la légende qui entoure leurs chapeaux:

### La nation, la loi, le rei.

On auroit du se contenter d'effacer le roi. Le peuple, au moment du serment, se porta en foule autour de l'autel, et le prononça de nouveau, en ajoutant qu'il juroit de vivre et mourir libre. Plusieurs ajoutèrent: En dépit des six comités réunis pour blanchir Louis Capet, le dernier ( 33 )

hier roi de sa race. Des cris de vive la liberté furent alors entendus, et sans être souillés cette fois par l'ancienne formule vive le roi : au contraire, on cria : Plus de roi. Jamais vœu ne parut mieux prononcé.

Après la cérémonie, chacun voulut emperter un petit morceau de l'autel, disant que c'est une relique pour guérir la lèpre de noblesse, et la rage

aristocratique.

Voici les inscriptions et le sujet des bas-reliefs de l'autel:

Le triomphe de Voltaire, et le nom du grand. homme pour toure légende. Dans le fond, le temple.

de Sainte Geneviève.

Les époques mémorables de la liberté française, telles que le 4 août; le 6 octobre; on auroit pu joindre le 23 juin 1791. Des Français debout, à la manière des Horaces, font leur serment; et audessous est écrit:

### Nous jurons de la défendre.

Un autre bas relief, représentant la constitution française, et pour inscription, l'article premier de la déclaration des droits :

Tous les hommes naissent et demourent libres et égaux....

Mais, hélas l l'assemblée mationale ressemble à Pénélope, qui défaisoit la nuit ce qu'elle avoit brodé le jour. Citoyens! ah! craignons que l'année 1791 n'essace l'ouvrage de l'année 1789.

### Suite de l'intérieur du château des Tuileries.

La cabale aristocratique fermente de plus belle: elle pour agens les députés même de l'assemblée nationales Le moyen qu'elle ne fasse pas des progrès effrayans l'La correspondance va tonjours son train entre ces députés et la tamille dite royale; et c'est toujours la Makau qui No. 105.

tient dans sa main les fils de l'intrigue qui se trame dans l'appartement même de la fille du roi, et d'Elisabeth sa sœur, plus aristocrate encore que dévote. Toutes les dames du palais de la reine s'abouchent journellement, et à toute heure, avec les valets en chef. La valetaille

subalterne se charge des commissions.

Marie-Antoineue a toujours les mêmes affilés; c'est un sieur Gueste, un sieur Terrasse, Camant, garçon de toilette, et Guerrin, piqueur. Ces honnêtes gens professent l'espionuage avec le même zèle, la même exactitude, la même fidélité, ainsi que les nommes Duval, Vatel, etc. Guibillions et Camille observent toujours aussi. avec le même succès. Toute cette valeraille s'assemble chez une femme du dauphin; et c'est là encore que se tient une espèce de club monarchique. Les insames re-, lèvent déjà la crêre qu'ils avoient bien basse; les voi!à redevenus insolens comme jadis. L'un de ces matins on les entendoit se dire entre eux : 200 députés se déclarent pour nous; avec plus de 80 autres sur lesquels nous pouvons compter, nous sommes en force; nous ferons plus d'une victime. Garcons et soubrettes; tous les valeis des maîtres aristocrates chantent, à la rencontre des patriotes du château, ce refrain chêri de Duval d'Eprémes nil:

### Rira bien qui rira le dernier.

Et ils sont du secret, à en juger par les conclusions du rapport des comités réunis, qui déclarant le roi inviolable, et le mettent hors de cause, quant à l'affaire du voyage à Montmédi, et de l'arrestation à Varennes.

Les dames de palais de la reine; qui viennent habi-

tuellement au château, sont :

La de Luynes, La Lamoignon,

La Duras,

La de Tarente, etc.

M. Duchatelet voit toujours le roi.

La Tourzelle continue à recevoir les lettres.

Presque sous les yeux des officiers de garde, cette femme, depuis long-temps, trempe dans tous les complots. Lors de celui de Saint-Cloud, qui ne devoit pas

se terminer là, elle étoit si bien instruite des suites. qu'elle avoit tout déménagé de chez elle, et que ses enfans, par ses ordres, étoient déjà partis pour la frontière. La Makau avoit pris les mêmes précantions.

Les deux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur se coalisent depuis long temps pour servir à la nation un plat de leur métier. Ils sont en parfaite intelligence avec la vermine titrée des Tui eries. Le beau monde au milieu duquel se trouvent placés le dauphin et la fille du roi! La petite est déjà entichée.

Les officiers de la garde nationale qui sont de poste au château doivent être triés avec soin, et renouvelés souvent, si on veut qu'ils ne se laissent pas corrompre. lls mangent de à chez la Makau; s'ils se laissent une fois piquer de cette chemille, c'est fait d'eux.

Avant la désertion de Louis-le-faux, c'étoit chez cette femme que les prôtres réfractaires avoient leur rendezvous, et eatéchisoient Elisabeth, la fille de Capet, le der ier de sa race.

Chez Marie-Antoinette, les officiers sont dans la dernière familiarité avec les femmes et les garçons de chambre. Gueste remet au roi et à sa semme, devant eux, sans se gêner, les sales papiers de l'Ami Royou, du Compère Durosoy, de Gauthier le Chifonnier, etc. La cour tient un registre exact des noms des députés qui travaillent à une contre-révolution; et, semblables au ver rampant, filent eux-mêmes leur tombeau. Aux Tuileries, on puroît presque assuré du succès, et d'une vengeance comp'ète; on y est fort gai et fort insolent. Ce thermon ètre amonce un orage prochain. Quand on y voit ure de si bon cœur, c'est qu'il y a du mal à faire, es tout prêt à être fait.

Si l'assemblée nationale n'étoit pas presque aussi gâtée et bien plus coupable que la cour, elle commenceroit par en balayer toute cette mauvaise compagnie, sans leur payer de gages, et sans parler de retraite; car ce stroit leur faire grace que de ne pas les laisser lanterner par le peuple à mesure qu'ils sortiroient de la tannière Toyale. Tous ces gentilshommes de la chambre, si dignes des personnages qu'ils servent avec bassesse, et qui se disent nobles, tout en se disputant l'office du dernier des laquais; tous ces chevallers d'honneur, qui ne connoissent l'honneur que de nom, tous ces écuyers commandans, ces écuvers - cavalcadours, ces écuyers de

main, ces valets de pied, ces valets de chambre ordie naires, ces valets de garderobe, tel qu'un Lemoine de Clermont, mauvais sujet de la première espèce; tous les garçons de chambre et les femmes de Marie-Antolnette, et celles de sa belle-sœur et de ses enfans; ces gens, qui semblent choisis tout exprès pour corrompre, et qui, depuis long-temps, auroient dû être hannis à cent lieues de Versailles et de Paris, sont au contraire bien yenns, choyés, caressés, fêtés; la Fayette ne manque pas de les saluer tous jusqu'à terre, et pourtant il les connoît bien; mais il ne dit mot sur seur compre; il a ses raisons, il peut avoir besoin d'eux. Les courtisans ne méprisent personne.

Il n'y a d'exception à faire que de deux ou trois personnes dans la maison de madame Elisabeth: tout le reste mériterpit d'être étouffé dans la même fournée.

Voici une petite circonstance du voyage de Louisle-faux, qu'on pourroit encore surnommer autrement; tout le monde ne la sait pas, et elle mérite d'être connue; c'est que dans les voitures de fuite, on avoit eu la précaution de placer deux sacoches de verre pilé, pour s'en servir à charger des pistolets à large embouchure. On n'avoit pas envie que cenx qu'on auroit salués avec, allassent en porter la nouvelle. Amis lecteurs, que direz-vous de cette invention capétienne ou autri-Chienne?

Il y a plus de dix-huit mois que ce prétendu voyage à Montmédi étoit complotté par cette crapule cou-

ronnée.

Malgré le décret postiche qui interdit aux députés le passage du jardin des Tuileries et l'entrée au château, beaucoup de ces messieurs continuent sans façon à hanter la cour, et ils ne s'en cachent pas; car plusieurs d'entre eux assistent à la messe qui se dit dans la galerie. Les officiers de garde, et les valets aristocrates, leur sont passer leurs cartes, et restent dans l'intérieur, pendant que les représentans, qui représentent si mal, s'en servent selon leur besoin.

Plusicurs grenadiers, soupçonnant quelques allures à sourcs ces allées et venues, ont voulu, l'une de ces nuits, s'assurer par eux-mêmes si le roi de Cocagne étoit gissant dans ses draps; il leur a répondu lui-même

de l'existence de sa pesante individualité.

. Quant au principal logataire du château des Tuileries,

s'est toujours le même train de vie, la même balourdise. Le jour de la Fédération, à la vue des bataillons allant au Champ-de Mars, il se mit d'une humeur de dogue; il frappa du pied, en disant avec dépir: On ne m'a pas seulement fait l'honneur de m'inviter à la cérémonie.

Louis XVI lit assez exactement les séances de l'assemblée nationale. Quand is y a eu quelques sorties violentes contre la reyauté, ou même contre sa personne, on lui fait accroire que cela n'a pas été dit; que c'est de l'invention du journaliste pour mieux vendre son papier; et le sot couronné paroît le croire.

Pendant la séance du 14 juillet dernier, plus de cinquante députés n'ont fait qu'aller et venir de la salle du manége au château. Il est bien étounant que M. Gouvion ne tienne pas mieux la main aux ordres qu'il a reçus d'intercepter toute communication de l'assemblée

nationale avec la cour.

Il y a au château un certain musicien, contre-révoluionnaire de son métier. Quinze jours avant le départ de Louis XVI, il ne cessoit de s'entretemr avec les gardes du roi; il avoit même pris sur lui de dire à plusieurs femmes logées aux Tuileries, et avec l'air hypocrite qu'il porte sur sa figure basse: Mesdames, j'ai un conseil à vous donner; venez vous établir chez moi; sous peu, vous n'aurez plus de roi...

A présent, le voilà qui s'enrôle dans la garde nationale de Versailles; il ne faut point perdre cet homme de vue. Sans doute que l'excellent patriote le Cointre, qui vient d'être nommé commandant général de toute la garde nationale du canton; aura l'œil sur tous ces has valets qui se couvrent de la peau du lion pour sacher leur queue de renard. On les lui recommande

Parmi la foule des caricatures qui tapissent nos quais, il en est une intitulée l'éléphant blanc, dont notre n°, 96 a fourni le sujet. Le sieur Simon Vallée, marchand d'estampes, rue de la Monnoie, avoit mis en vente deux de ces gravures le 5 de ce mois. Un nommé Corpes entre dans sa boutique et les déchire. Le marchand, assisté de deux témoins, conduit le déchireur d'estampes au comité de la Samaritaine, et démande réparation du dommage

qu'il a souffert. L'affaire s'entame; mais bientôt l'accusateur devient l'accusé; le commissaire et le commandant de bataillon l'insultent, traitent la gravure d'incendiaire, et à lest traduit à la mairie, escorté de deux grenadiers par le délinquant lui-même, que l'on renvoie absous, tandis qu'on détient le sieur Vallée, qui se trouve obligé de protesier contre son arrestation. Les tribunaux sont saisis de l'affaire:

Il est temps enfin que des vexations qui se répètent si souvent, aient un terme. Le droit de propriété a été violé à l'égard du sieur Valléen il doit être vengé. Les commissaires, commandant de basaillon et officiers de police qui ont participé à ce délit contre la liberté individuelle, doivent être punis; l'état de détention où s'est trouvé le sieur Vallée a porté préjudice à son commerce; il est en droit de répéter des dommages et inté-

· têts contre ses oppresseurs.

On a reproché au sieur Vallée que cette gravure étoit incondiaire, et qu'il avoit manqué de respect aux magistrats en l'exposant au public. D'abord, que signifie ce mot incendiaire adapté à une caricature qui n'est que le tableau comigue de l'idolatrie des Siamois? Et com--ment peut-on manquer de respect aux magistrats en vendant de pareilles gravures? Qu'y a-t-il de commun entre un magistrat, un éléphant et une grue, qui sont les principaux personnages du tablean? D'ailleurs la scèce se passe à Siam, et ce ne seroit tout au plus qu'en ce pays qu'elle peutroit choquer quelqu'un. Or, à moins que la municipalité et l'état-major de Siam n'entretienment à Paris des mouchards, pour faire main-basse sur tout ce qui peut jeter du ridicule sur les sottises du gouvernement siamois, on ne conçoit pas comment la municipalité de Paris a pu prendre si chaudement le parti de gens qui lui sont si fort étrangers; se seroit-elle reconnue dans les travèrs reprochés aux Siamois?.... On ne voit pas d'un bon œil la satire de ses écarts,

Au reste, quelles que soient les intentions de la municipalité parisienne, sa conduite est non-seulement opposée au bon sens, mais encore vexatoire et despotique; elle n'en a pas moins sacrifié les loix les plus saintes à l'affreux plaisir de nuire. Tant que les citoyens ne se pénérrerent pas de leur droit de résistance à l'oppression, tant qu'ils ne brîlieront pas la cervelle au premier qui osera violer leur domicile et porter atteinte à leur propriété, ils seront toujouse exposés aux incursions des families de l'inquisition municipale et militaire. Comme depuis l'affaire du siour Vallée, plusieurs de nos abonnés désirent connoître la gravare de l'éléphant blanc, nous la donnerons incessamment.

Les habitans de Dôle avoient érigé une statue à Louis XVI; en attendant qu'elle subisse le sort de celle de Louis XIV, à Casa, on a mis au bas corre inscription: Premier et dernier roi des Français. Toutes les înscriptions qui portoient le nom de roi que royale dans les 83 départemens, ont été effacées avec serment de ne les laisser jamais reparoîere. Il y avoit à Nantes une compagnie dans la garde nationale, percant le nom de Louis XVI. Cette compagnie a sur le champ changé de nom; le drapeau qui portoit l'effigie du fugini!, et les houpettes de la compagnie qui ésoient surmontées d'une fleur-de lys, ont été brûlés. Ce mépris marqué pour rout ce qui tient à la royauté, annonce dans le peuple des disposicions qui semblent présager de grands événement. En vaen les amis des rois, ou plusor de la lisse civile, ont-ils voulu se montrer lors de la désertion de Louis, par-tont leurs desseins ont échoué. Les uns ont été immolés au salut de la patrie, les autres ent été mis hors d'état de lui nuire. A Sarlat, Landerneau, Belesme, Montepoliter et Bergues, toub-los prêtres défenciaires et los aristocrates comma par été emprisonnés; reux qui se sont montrés avec des dispositions hostiles, ont été assiégés dans leurs châseauxy dont un grand nombre a été inscendié. Dans le département de la Vandée, district des Sables, six cents hommes etreent prêtres s'étoient cantonnés dans le château de la Pirouzière, à peine a-t-on en comoissence de ce rassemblement, que le château a été blogné, amiégé, pris et brûlé. Uno partie de ceux qu'il renfermbie a péri, l'auste a étérietée dans les prisons. Trente-quaire hommes s'émat transportés, sur une réquisition légale, au château de Pouariéu, près Lanion, le maître a fait jouer sur le peuple des pierriers et ambusiers; les portes ont été enfoncésses le peuple l'a ssomolé àzson ressentiment. Le le le leur Cos mesures violentes en out imposé aun ennembide

la patrie: ceux uni étoient restés dans les troupes de Hgne dans le dessein de les corrompre, voyant le patriotisme des soldats énergiquement prononcé, sont passés dans l'armée cardinaliste, dont ils partageront l'opprobre. On compte parmi les officiers émigrés, ceux de Royal-Allemand, des chasseurs de Champagne, de Viennois, de Colonel-Général, de Neustrie, de Commissaire-général, de Condé, infanterie; de Royal-Bourgogne ; de Lauzun , de Berchini , de Schomberg , de Nassau, dragons; des chasseurs des Cevennes, du Corps-Royal du génie, de Monsieur, dragons; de Royal, dragons; des Gardes du Corps, de Dauphiné, de Piémont, cavalerie; d'Auvergne, etc. etc. Cette émigration, semblable à celle des bandes du temps de Duguesclin, épurera notre armée. La présence de pareils gens ne pouvoit qu'y être dangereuse; le vice pourrit l'œil qui le voit habituellement.

On assure que Louis XVI a chargé son frère putiné de procuration pour traiter en son nom avec les tyrans ses voisins. Le rassemblement doit se faire à Ath, et c'est M. d'Artois qui dirige et ordonne la marche. It a fait délivrer aux brigands qui deivent le seconder, une somme considérable en écus, il s'agit de seco li-

vres chacun.

Les sieurs de Lamey, curé et maire de Menney, Houbloup, Pater, de Marill'ère, officiers municipaux, et Stogry, commandant de la garde nationale, avoient été en butte aux persécutions d'un nommé Neuville, ci-devant de Villeroy. Les intrigues de ce boute-feu avoient fair couler le sang dans Memery; il avoit en l'art de faire dessirper de leurs fonctions les maires et officiers municipaux, par une procédure illégale. Nous nous étions élevés contre les violations et l'injuste partialité des commissaires du district de Corbeil; les neurs Janvier, Voucles et Massult, Aujourd'hur l'innocence triomphe, et l'impostnte est confondue; les maire et officiers municipaux de Mennecy, le commandant de la garde nanonale viennent d'être juridiquement déchargés de toute accusation, et réintégrés dans leurs fonctions ; à la grande satisfaction de leuss concitoyens.

**ASSEMBLÉE** 

### ASSEMBLÉE NATIONALEI

### Séance du dimanche 3 juillet 1791.

M. Charles Lameth est nommé président.

Il a été fait lecture d'une lettre qui annonce une invasion des Espagnols dans les départemens des Pyrénées; il a été prouvé que cette prétendue invasion n'étoit que la suite d'une vieille affaire, et n'étoit l'effet d'aucunes intentions hostiles. L'assomblée a rendu ensuite un décret pour compléter la défense des frontières au nord du royaume.

Séance du lundi 4. M. Camus a fait un rapport sur la comptabilité, et le décret sur la suppression des chambres des comptes, ainsi que leur mode de remplace-

ment, a été adopté.

Séance du mardi 5. M. Desmeuniers a présenté un projet de décret sur le code municipal. Les articles suivans out sté décrétés.

### TITRE PREMIER

### POLICE MUNICIPALE.

### Dispositions d'ordre public pour les villes es manicipalités de campagne.

Art. I. « Dans toutes les municipalités, les corps mumipaux ferent constater l'état des habitans, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des cittoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les shangements nécessaires.

II. « Le registre continue amention des déclarations que chacun aux faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'auroit à indiquer aucun

Nº. 105.

moyen de subsistance, désignera les citoyens domicissés dans la municipalité dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite.

III. « Ceux qui, dans la force de l'Age, n'auront n'i moyens de subsistance, ni métier, ni répondans, serons

inscrits avec la note de gens sans aveu.

« Cettx qui refuserent toute déclaration, seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects.

- 7 % Coux qui seront convaincus disvois fait de fausses théclarations, scront inscrits avec la note de gens malin-

tontionaés.

IV. « Coux des trois classes qui viennent d'êtro énoncées, s'ils prennent part à une rire, un attroupement édirieux, un acre de vole de fait on de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle.

- W. « Dans toutes les villes, ainsi que dans les municipolités de campagne, les auborgistes, maîtres difiérels
garnis et logeurs seront tenus d'inscrize de suite, et sans
aucun blinc, sur un registee paraphé gur un officier mumicipal ou un commissaire de police, les noms, qualités,
domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de nous cour
qui logeront chez eux, et qui demeureront plus de vingtquatre heures dans le même fieu; de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois
qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit
aux commissaires de police, ou aux citoyens commis par
la municipalité.

Vis a Faute de se conformée aux dispositions du quart dent article, ils serons candaganés à una amende du quart de leur droit de patente, sans qu'elle puisse être moindre de 12 livres, et demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans

'leurs maisons.

VII. «Les propriétaites ou principaux locataires des maisons et appartemens où le public seroit admis à jouer des jeux de hasard, seront, s'ils demeurent dans ces maisons, et s'ils n'ont pas avertila police, condamnés, pour la première fois, à 300 liv., et pour la seconde, à 1000 liv. d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartemens employés à cet usage.

VIII. « Il en sera de même à l'égard des propriétaires ou principeux locataires des maisons ou appartement aban-

d er rmotoitement à la débauche, s'il y arrive des rixes, ba utes ou violences.

Règles à suivre par les efficiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité pour constater les contraventions de police.

IX. « Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les muisons descitoyens, si ce n'est pour la confection desétats ordonnés par les articles 1, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des loix sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugemens dont ils serons porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le

seçours de la force publique.

X. « A l'égard des lieux livrés notoirement à la débauche, de ceux oùtout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques, les officiers de policé pourront toujours y entrer, soit pour prendre connoissance des contraventions aux réglemens, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles et médicamens; ils pourront aussi entrer dans les maisons où l'on donne habitme llement à jouer des jeux de hasard, mais seulement pur la désignation qui leur en autoit été donnée par deux etoyens domicités.

XI. « Hors les cas mentionnés aux articles 9 et 20, les officiers de police, qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sureré feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, scront condamnés par le tribunal de police, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages et intérêts qui ne pourront être au-dessous de 100 liv., sans préjudice des peines prononcées par la lui dans les cas de voies de fait et de

violences, et autres délits.

XII. « Les commisseires de police, dans les lieux où il y en a, les agems de police assermentés, dresseront dans leurs visites et tournées le procès-verbal des contraventions, en présente de denx des plus proches voisins, qui y apposeront feur signature, et des experts en chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit par voie d'administra-

tion, soit comme tribunal de police, aura jugé à proposi

'd'en indiquer.

XIII. «La municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux ou la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d'or ou d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicamens, un nombre suffisant de gens de l'art, lesquels, après avoir prêté serment, reupliront à cet égard seulement les fonctions de commis, saires de police.

## Délits de police municipale, et peines qui serons prononcées.

XIV. « Ceux qui voudront former des sociétés ou chubs, seront tenus chacun, à peine de aoo livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité, la déclaration des lieux et jours de leur réunion; et en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende.

XV. « Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues, devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin

est laissé à la charge des ciroyens.

« Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies pu-

bliques;

« Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur leurs fenêtres, au devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles:

« Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux,

ou des animaux malfaisans ou féroces,

« Seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende de 50 liv., sans qu'elle puisse jamais être au-dessous de 2 liv. 10 sous; et si le fait est grave, à la détention de police

municipale.

XVI. « Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à huit jours de détention, et à une amende de 300 liv., et qui ne pourra être au-dessous de 16 livres. \$ il y a cu tracture de membres, ou si, d'après les certifiques des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse

se guérir en moins de quinze jours, les délinquans seront.

renvoyés à la police correctionnelle.

Séance du soir. L'assemblée a reçu une députation de la sour provisoire d'Orléans, qui est venue rendre compte de sa conduite.

Séance du mercredi 6. On a repris la discussion des articles sur le code municipal; nous transcrivons ceux qui ont été

décrétés :

XVII. « Le refus des secours et services requis par la police en cas d'incendie ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de

3 liv.

XVIII. « Le refus on la négligence d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur. la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 liv.

XIX. «En cas de rixe ou dispute avec ameutement da

peuple.

tionnel'e.

En cas de voles de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics; en cas de bruits et attroupemens nocturnes.

« Ceux de la seconde et troisième classe, mentionnés en l'article 3, et ceux de la première classe, mentionnés au même article, qui sont en état de travailler, seront, dès la première fois, renvoyés à la police correc-

Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, et pourront l'être, selon la gravité du cas, à une détention de trois jours dans les campagnes, et de huit jours dans les villes.

Touscetx qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendroient encore coupables de l'un des délits ci dessus, se cont renvoyés à la po-

lice correctionnelle.

XX. «En cas d'exposition en vente de comestibles gâtes, corrompus ou muisibles, ils seront confisqués et jetés, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 liv.

XXI. « En cas de vente de médicamens gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, et

juni de roo liv. d'amende, et de six muis d'emprisone nement.

XXII. « En cas d'infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l'amende sera de la moitié du droit de patente pour la première fois.

XXIII « Les délinquans, aux termes de l'article précédent, seront, en outre, condamnés à la détention de golies municipale; et en cas de récidive, les prévenus surent renvoyés à la police correctionnelle.

XXIV. « Les vendeurs convainces d'avoir trompé, soit sur le ture des matières d'or ou d'argent, soit sur la qua bot d'une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.

XXV. « Quant à ceux qui seroient prévenus d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçoss, marqué ou fait marquer des matières d'or ou d'argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés par un mandat d'arrêr du juge de paix, devant le juré d'accusation, jugés, s'il y a lieu, selon la forme établie pour l'instruction criminelle; et, s'ils som convaincus, punis des prines établies dans le code pénal.

XXVI. « Ceux qui ne payeront pas dans les trois jours, à dater de la signification du jugement, l'amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit : néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une détenzion d'un mois à l'égard de ceux qui sont absolument insolvables.

XXVII. « Toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles en cas de récidive.

XXVIII. « Pourront être saisis et retenus jusqu'an jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapitêté de leurs chevaux, auront fait quelques blessures deus la rue, ou voie publique, ainsi que ceux qui seroient prévenus des délits mentionnés aux articles XIX, XXI et XXII. Ils seront contraignables par corps au palement des dommages et intérêts, ainsi que des autendes.

## Confirmacións de divers réglement et dispositions contre l'abus de la use des denrées.

XXIX. « Les réglemens actuellement existents sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausser, la salubrité des comestibles et des médicamens, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sureré, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, que pour objets de chirurgie, des drogues, médicamens et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monstie-pièré, lombards, ou autres maisons de ce genre.

MXX. « La taxe des comestibles ne pourra provisoirément avoir lieu dans autune ville on cominue du rayaume, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le bled, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers munici-

Danx.

XXXI. « Les réclamations élevées par les marchands relativement aux taxes, ne seront, en aucun cas, du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire de département, qui promoncera sais appel : les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendroient au dessus de la taxte, seront portées et jugées au tribunal de police; sauf l'appel au mibunal de district

### Iorme de procéder, et règles à observer par le tribunal de police municipale.

XXXII. « Tons ceux qui, dans les villes et dans les sempagnes, aurent été saisis, seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra pardevant le commissaire de police, ou l'officier municipal chargé de l'administration de cette partie, lorsque l'affaire sera de la compétence de la police municipale.

XXXIII. « Tout juge de paix d'une ville, dans quelque quartier qu'il se trouve établi, sera compétent pour Prononcer, soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener, ou devant lui o on devant un autre juge de paix, soix enfin le mandat d'agrêt, tant en matière de police cor-

rectionnelle, qu'en matière criminelle.

XXXIV. « Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le, centre de la ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges de paix remplicont tour-à-tour ce service pendant 24 heures.

XXXV. Les personnes prévenues de contraventions aux loix et réglemens de police, soit qu'il y ait eu un procès-verbal ou non, seront citées devaprile tribunal par les appariteurs, ou spar tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croitont avoir à se plaindre. Les parties pourront comparoître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation,

XXXVI. « Les citations seront données à trois jours,

ou à l'audience la plus prochaine.

XXXVII « En cas de non-comparation, le tribunal de police pourra ordonner que la citation soit réitérée

par l'un des apparireurs de l'audience.

XXXVIII. Les défauts ne pourront être rabattus qu'autant que la personne citée comparoîtra dans la huitaine de la signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai; si elle ne comparoît pas, le jugement séra définitif, et ne pourra être attaqué par la voie de l'appel.

XXXIX. « Les personnes citées comparoîtront par elles-mêmes, ou par des fondés de procuration spéciale, il ny aura point d'avoués aux tribunaux de police mu-

nicipale.

XL. « L'instruction sera faite; les procès verbaux, s'il y en a, seront lus; les témoins, s'il fant en appeler, seront entendus; la défense sera propolée; les conclusions seront données par le procureur de la commune, le jugement préparatoire ou défiantif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante.

XLI. « L'appel des jugemens ne sera pas reçu, s'il

abudi

inblique ou la signification des jugemens à la patrie condamdée.

XLII. « La forme de procéder sur l'appel en manière

de police, sera la même qu'en première instance.

XLIII. « Le tribunal de police sera composé de trois membres que les officiers municipaux choisiront parmi cux, de cinq dans les villes où il y a soixante mille ames ou davantage, de neuf à Paris.

XLIV. « Aucun jugement ne pourra être rendu que par trois juges, et sur les conclusions du procureur de la

commune ou de son substitut.

XLY. « Le nombre des audiences sera réglé d'après le nombre des affaires, qui seront toutes terminées au

plus tard dans la quinzaine.

Séance du jeudi 7. Après quelques décrets concernant le commerce intérieur et celui des colonies, on a repri-la discussion des articles de police; les suivans ont été décrétés.

XLVI. « Le tribunal de police municipale ne pourra faire ancun réglement. Le corps municipal néanmoins pourra, sons le noin et l'intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent:

1° « Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles III et IV du titre XI du décret sur l'organisa-

tion judiciaire.

2°. « De publier de nouveau les loix et réglemens de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

XLVII. « Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police; mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes, versés dans les inains du receveur du droit d'enregistrement, seront, après la déduction des remises accordées aux percepteurs, employés, sur les mandats, du procureur syndic du district, visés par le procureur général-syndic du département; un tiers aux menus frais en tribunal, un tiers aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de dictrict, qui en rendra compte au directive. No. 105.

toire de département toutes les fois que l'ordonners

celui-ci.

XLVIII. « Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, un chaperon aux trois couleurs de la nation, placé sur l'épaule gauche. Les appariteurs, chargés d'une exécution de police, présenteront, comme les autres huissiers, une baguette blanche, aux citoyens qu'ils sommerent d'obéir à la loi. Les dispositions du décret sur le respect dû aux juges et aux jugemens s'appliqueront aux tribunaux de police municipale et correctionnelle, et à leurs officiers.

#### TITRE IL

#### POLICE CORRECTIONNELLE,

Dispositions générales sur les peines de la police correctionnelle et les maisons de correction.

Art. I. « Les peines correctionnelles seront, 1º. l'amende. 2º. La confiscation, en certain cas, de la matière du délit. 3º. L'emprisonnement. 4º. Ensip, la déporta-

tion, laquelle sera toujours à vie.

II. « Il y aura une maison de correction destinée, 1°. aux jeunes gens au dessous de l'age de 21 2ns, qui devront y être renfermés, conformément aux articles XV, XVI et XVII du titre X du décret sur l'organisation judiciaire. 2°. Aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle.

III. « Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la

correction sera entiérement séparé.

IV. « Les jeunes gens détenus, d'après l'afrêté des familles, seront sépares de ceux qui auront été condamnés

par la police correctionnelle.

V. « Toute maison de correction sera maison de travail; il sera établi par les conseils ou directoires de département, divers genres de travaux communs ou particuliers; convenables aux personnes des deux sexes; leshommes et les femmes seront séparés.

VI. « La maison fournira le pain et l'eau : sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dé-

pense commune de la maison.

(47)

» Sur les deux autres tiers et sur ses biens, lorsque le jugement l'aura ainsi ordonné, il lui sera permis de se procurer une neurriture meilleure et plus abondante que ceile de la maison.

« Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré.

### Premier genre de délits.

VII. « Ceux qui seront prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshoanête, d'avoir favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, par exposition et vente d'images obsènes, pourront être saisis sur le champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorité à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle.

VIII... Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. S'it s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et

brisées.

IX. « Les paines portées en l'artiele précédent seront doubles en des récidires ».

Stance de soir. Des souscriptions pour entretenir des soldats sur les frontières, et locture d'une foule innombrable d'adresses.

Séauce du vendredi 8. On a continué la délibération sur la police correctionnelle. Voici les articles décrétés.

### Deuxième genre de délit.

XV. « Ceux qui auront outragé les objets d'un culto quelconque dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte; ou ses ministres en fonction, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culse que ce soir, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un emprisonnement d'un an. L'amende sera toujours de 500 livres, et l'empoisonnement de deux ans, en cas de récidive.

XVI. « Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur le chémp, et conduits devant le juge de paix.

Troisième genre de delit.

: XVII. 4 Ceuz qui, hors les cas de légitime désense,

et sans excuse suffisante, auront blessé ou suème frappé des citoyens, si le délit n'en pas de la nature de ceux qui sont punis des peixes portées au code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en sas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excèder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

XVIII. « La peine sera double, si les violences ont été commisses envers des semmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfans de 16 ans et au-dessus.

sous, enfir s'il y a eu effusion de sang.

xIX. « La peine sera triple, s'il y a une seconde récidive, et à la troisième, les coupables seront dé-

portés.

XX « En cas d'homicide involontaire dénoncé comme tel, mais causé par une imprudence, l'auteur de l'homicide sera condamné à use amende du double de sa constribution mobilière, et à un emprisonnement de six mois à mn au.

XXI, « Si quelqu'un ayant blessé un ciroyen dans les rues et voies publiques, soit par imprudence, soit par la rapidité de ses chevaux, il en est résulté fracture de membre, ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure ets telle qu'elle exige un traitement de trois jours, le délinquant sera condamné à une amende qu'il me pourra être moindre de 10 livres et plus forte que 500 livres.

nations pécuniaires prononcées contre le cecher ou con-

ductour des chevaux ».

Séance du samedi 9. L'ordre du jour appeloit la discussion sur le projet de loi concernant les émigrans; d'après le rapport de M. Vernier, qu'a suivi une longue discussion, l'assemblée a décrété, sans rédaction, le principe suivant, et en renvoyant au comité le mode d'exécution, « Les émigrans qui ne seront pas rentrés dans a mois, seront tenus de payer une triple imposition pour l'annuée 1791, sauf à prendre des mesures plus sévères, en cas d'invasion ».

Séance du dimanche 20. Après la lecture de diverses adresses des départemens, par lesquelles on demande des renforts de troupes, le comité a annoncé un rapport sur le plan général de défense. M. Fréteau a fait ensuito lecture d'une dépêche de l'ambassadeut d'Espagne; dans

laquelle le roi d'Espagne temoigne n'avoir point envie de se mêler de nos affaires. L'assemblée, par un décret,

apassé à l'ordre du jour.

Séance du lundi 11. On a repris la discussion sur la police exprectionnelle; les articles suivans ont été décrétés.

### Quatrième genre de délit.

XXVIII. " Les mendians valides pour ront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard ainsi qu'il sera déterminé dans la loi sur la répression de la mendicité.

XXIX. « Le circonstances agravantes seront :

« 18. De mendier avec menaces et violences.

« 2°. De mendier avecarmes.

« 3°. De s'introduire dans l'intérieur des maisons. « 4°. De mendier deux ou plusieurs ensemble.

" 5°. De mendier avec de faux certificats ou congés, infirmités supposées, ou déguisement.

« 69. De mendier après avoir été repris de justice.

« 7°. De mendier hors de son cancon.

XXX. « Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances agravantes, seront condamnés à un emprisonnement d'une à deux années, et, en cas de secondo récidive , à la déportation.

XXXI. « L'insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers de charité, sera punie des

memes peines.

XXXII. « Les peines portées dans la loi sur les associations et attroupement des ouvriers et gens du même état; seront proponcées par le tribunal de la police correctionnelle.

XXXIII. « Ceux des trois classes mentionnées dans l'article 3 du aitre premier, qui seront surpris dans une rixe, un attroupement ou un acte quelconque de violence, seront punis par trois mois de détention. En cas

de récidive, la désention sera d'une année.

XXXIV. « Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une seis par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupemens pocturnes, ou désordres en assemblée publique, commettroient pour la deuxième sois le même genre de délit, seront condamnés par la police correctionnelle , à une agrande de 100 à 300 liv. et à un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre

mois.

XXXV. « Ceux qui se rendront coupables des délits mentionnés dans les six articles précédens, seront saisis sur le champ, et conduits devant le juge de naix.

### Cinquième genre de délic

XXXVI. « Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non-suivis de vol; les lardins de fruits et de productions d'un terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le code pénal, seront punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la police rurale.

XXXVII. « Les larcins, filonteries et simples vols qui n'appartiennent ni à la police rurale, ni au code pénal, seront, outre les dommages et intérêts, punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. La peine sera double en cas de récidive et la seconde récidive sera

punie de la déportation.

XXXVIII. « Le vol de deniers ou effets appartenans à l'état, et dont la valeur sera au-dessous de 10 liv., sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois; la peine sera double en cas de récidive.

XXXIX. « Les coupables des délits mentionnés aux trois précédens articles, pour ont être saisis sur le champ, et

conduits devant le juge de paix. " : " ... " ... "

« XL. « Ceux qui.; à l'aide. de faux noms ou de fausses entre prises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auront abusé de ils crédulité de quelques personnes; et escroqué la totaléré ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis.par la voie civile; et si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prenoncé les restitutions et dommages et intérêts, est autonisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende de 500 à 5000 liv.; et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté sur une caution triple de l'amende prononcée. En cas de récidive, la peino sera double; et la seconde récidive sera panie par la déportation.

. XLI. « Ceux qui tiendront des maisons de jeux de basard qu le public sera admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d'une amende de 1000 à 3000 livres, avec confiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende, en cas de récidive, sera de 5000 à 10,000 liv, et d'emprisonnement ne pourra excéder deux ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auroient été prononcées par la police municipale, contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l'article 7 du titre premier du présent décret

XLII. «Ceux qui tiendront des maisons de jeu de hasard, s'ils sont pris en flagrant-délit, pourront être saisis et con-

duits devant le juge de paix.

XLIII. « Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or on d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, s ront, outre la confiscation des marchandises en délit, condamnés à une amende de 1000 à 3000 liv., et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deuxannées; la peine sera double en cas de récidive.

XLIV. Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélité sur les poids et mesures, commettront de nouveau le même délit, seront condamnés, par la police correctionnelle, à la confiscation des marchandises fausses, ainsi que des faux poids et mesures, lesquels seront brisés, à une amende de 500 à 1000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. A la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au code pénal.

## Forme de procéder, et composition des tribunaux en matière de police correctionnelle.

XLV. « Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrantdélit, seroit amené devant le juge de paix, conformément aux dispositions ci-dessus, le juge, après l'avoir interrogé, après avoir entendu les témoins, dressé procès-verbal sommaire, le renverra en liberté, s'il le trouve innocent; le renverta à la colice municipale, sil affaire est de sa compétence; donnera le mandat d'arrêt, s'il est justement suspect d'un crime; enfin, s'il s'agit des délits ci-dessus mentionnés depuis l'article 9, le fera retenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle, ou l'admettra sous caution de se représenter. La caution nes pourra être moindre de trois mille livres, ni excéder

vingt mille livres.

XLVI. « La poursuite de ces délits sera faite soit par les citoyens lésés, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi, commis à cet effet par la municipalité.

XLVII. « Sur la dénonciation des citoyens ou du procumeur de la commune, le juge de paix pourra donner un mar a dat d'amener, et, après les éclaircissemens nécessaires, pro-

noncera selon qu'il est dit en l'article 46.

XLVIII. « Dans les lieux ou il n'y aqu'un juge de paix , le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge de

paix et de deux assesseurs.

XLIX. « Dans les villes ouil y a trois juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces trois juges; et en cas d'absence de l'un d'eux, il sera remplacé par un des assesseurs.

L. " Dans les villes qui ont plus de trois juges de paix et moins de six, le tribunal sera de trois, qui siègeront de

manière à ce qu'il eu sorte un chaque mois.

LI. « Dans les villes de plus de soixante mille ames, le tribunalde police correctionnellesera composé de six juges de paix, ou, à leur défaut, d'assesseurs. Ils serviront par tour, et pourront se diviser en deux chambres.

LII. A Paris, il sera composé de neuf juges de paix, servant par tour. Il tiendra une audience tous les jours, et

pourra se diviser en trois chambres.

LIII. « Le greffier du juge de paix servira auprès du tribural de police correctionnelle dans les lieux où ce trilunal sera tenu par le juge de paix et deux assesseurs.

LIV. « Danstoutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de trois juges de paix, le corps

municipal nommera un greffier.

LV. « Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, legreffier présentera autant de commis greffiers qu'il y aura de chambres.

Ce 16 juillet 1791, Paudhoume, membre de le société des indigens, amis de la constitution.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# $N^{\circ}$ . 106.

# RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

bebiets a ta nation

ET AU DISTRICT DES: PETITS-AUGUSTINS.

Avec gravnres et cartes des départemens de France.

TROISIEME ANNEE

Br zá tibuktú thánháist.

NEUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissem grands Que parce que nous sommes à genoux. Lévons-nous.....



Dv 16 av a3 Juieler 1761;

Malheureuse journée du 17 juillet 1791.

Liz stag vient de couler dans le champ de la fédération; l'autel de la patrie en est teint; des hommes, des femmes une été égorgés; les citoyens sont dans la consternation. Que deviendra la li-N°. 106.

berté? Les uns disent qu'elle est anéantie, que la contre-révolution est faite; d'eutres assurent que la liberté est vengée, que la révolution est consolidée d'une manière inébranlable. Examinons avec impartialité deux opinions si étrangement différentes.

7

Le massacre du 17 juillet est-il un bien? le massacre du 17 juillet est il un mal? voilà la seule question qui divise la France. Avant de la résoudre, il est bon d'observer que cette catastrophe, toute sanglante qu'elle ait été, ne peut être considérée comme un malheur ou un bonheur public que sous le rapport de ses causes, de ses effets, d'un certain enchaînement de circonstances. Le massacre du 17 juillet, pris isolément, ne seroit qu'un malheur particulier, et qui ne pourroit influer d'une manière sensible sur les destinées de la France.

La majorité de l'assemblée nutionale, le dépurtement, la municipalité de Paris, beaucoup d'écrivains disent que la capitale est inondée de brigands; que ces brigands sont salariés par les émissaires des cours étrangères; qu'ils se sont reunis aux factieux qui conspirent secrètement contre la France; que le dimanche, à dix heures du matin, ils ont immolé deux citoyens à leur fureur; qu'ils ont insulté, molesté, vezé la gardo nationaie; qu'ils ont assassiné plusieurs des soldats citoyens, qu'ils ont été jusqu'à-attenter aux jours de M. le commandant général; enfin qu'ils n'étoient réunis au Champ de Mars que pour troubler le repos et la tranquillité publique, et se porter à des excès que peut être il ent été difficile de reprimer deux heures plus tard. Sous ce point de vue, il est certain que la municipalité de Paris a pu et dû prendre les mesures de rigueur qu'elle:a employées; il vaut mieux immoler une trentaine de brigands sans aveu, que de compromettre le salut de 25 millions de oitoyens.

(55)

Mais si les victimes du Champ-de-Mars n'étoient pas des brigands; si ces victimes étoient de soitoyens paisibles avec leurs femmes, leurs enfans; si cette soène horrible n'est que l'effet d'une coutre tion formidable contre les progrès de la révolution, alors la liberté est vraiment en danger, et l'exécution de la loi martiale un attentat horrible, et le précurseur certain de la contre-révolution. Le public ne pourra asseoir son jugement qu'après le détail exact des faits. Tons les écrivains les oas

tronqués jusqu'à cette époque.

Louis XVI ayant été ramené des frontières au sein de la capitale, il n'y ent qu'un cri: Il faur le juger; il faut le juger. L'assemblée le constitue en état d'arrestation au château des Tuileries. Un parti nombreux d'hommes éclairés s'élève hautement en faveur du gouvernement républicain » l'assemblée nationale dit ouvertement qu'elle vour maintenir la constitution monarchique, son ou vrage. Copendant elle hésite, et semble attendre en silence le vœu des 83 départemens. Vingt jours s'écoulent: on présente un projet de loi tendant à défendre aux citoyens, sur tout aux écrivains, de parler ni du roi, ni de sa femme, ni de son fils, et le projet échoue (1). Oh a recours eux grands moyens; les deux partis extrêmes se rapprochent: Lameth et Barnave deviennent les amis des Dandré, des Maury, des Mallouet, et l'on a l'intrép dité de dire, dans un projet de décret, que Louis XVI est inviolable et innocent; qu'il n'y a lieu à accusation que contre ses compliees: ce projet essuie encore des débats, des contradictions magnanimes, et enfin les comités ne l'emportent qu'à demi. L'assemblée dit seulement qu'il y a lieu à accusation'contre coux qui ont favorisé l'évasion; que la personne de Louis XVI restera

<sup>(1)</sup> Voyez le nº. 105, page 11.

on 41st d'inaction, et no décrète rien de positif

Cotte mesure est interprétée de diverses maprinces : ici, l'on croit que Leuis XVI est innocenté à la, on dit qu'il sera jugé; ailleurs, on, voit qu'aux termes du décret la question resta dans son entier. La société des amis de la constitution adopte ce dernier avis, et dresse en conadquence une pétition tendante à ce que l'asseroblée nationale recoive, au nom de la nation, l'abdication qu'a faite Louis XVI le 21 juin, es proteste de pe jameis le reconnoltre pour roi, à moins que la majorité de la pation n'émette un vœn contraire à celui de sa pétition : elle avoir arrêté de la faire passer aux 83 departemens. Toris les deputés à l'essemblée pationale, à l'exception d'una douzaine, qui étoient membres de la société, des amis de la constitution, se retirent, font soission ouverto, et s'assemblent entre eux aux Femila lens. La gros de la société reste, délitère, ordonne l'exécution de son arrêté. Dès le lendamain, anespilicitude patriotique appelle un grandconcours de citoyens au champ de Mars : la société des amis de la constitution députe vers eux des commissaires, pour leur donnen connoissance de la pétition; c'étoit le samedi 16; il est arrêté qu'on. se rassemblera le dimanche au même lieu pour signer get acte important.

L'assemblée pationale apprend oc rassemblement, et se fait scandaleusement entourer de car, nons et de bajonnettes. La séance du samedi matia se passe en discussions peu importantes; l'assemblée n'avoit qu'un objet en vue, celui d'empècher l'effet de cette pétition; son unique coin, fut d'appeler à la barre les corps administratife, les accusateurs publics, pour leur enjoindre d'informer contre les sédiceux qui voudroient empê-

cher l'effet des décrets.

Le vœu public étoit que Louis XVI fût jugé; la pétition tendoit à son jugement; elle étoit que

ensilhe par vingt mille patriotes qui se trouvéreur au champ de Mara; elle alloit l'être de même par plusiques départemens qui avaient fortement exprime leur opinion : l'assemblée nationale présegeoit des obstacles pour remettre Leuis XVI sup le trone, que faire ? Il s'agit d'opposer au torrent une diane asses forte. Le semedi 16, a le ségnes, du soir, on décrète que « l'effet du décret n du să juin dernier, qui suspend les fonotions. » royales es aelles du pouvoir exécutif entre les » mains du roi, subsistera tant que le code comn titutionnel n'aura pas été présenté au roi et a accepté par lui ». Voilà done Louis XVI redeyenu rei, le voilà jugé inviolable et immocent: er, que ve-t-il agriven relativement à sen acceptation de la charte constitutionnella? Il ve arriver que l'assemblée manionale revisera tous les décrets ,: qu'elle en changers, qu'elle en medifiera beaucoup, qu'ella fara avec le cour une transaction, dont les effets senent tels que la constitution ne puisse pas blasser les principas pariatiques que Louis XVI à tracés dans la mamoira qu'il laisse en partent,

Mais pour parrenir à afficuter de projet, it faut imposer silence au peuple; pour lui imposer silence, il faut s'ateurer de la force publique? pour s'en securen, il faut gagner; tromper la garde nationale: c'est ne qu'on a fait, a'est ce que nous allons prouven en reprenant la suite des événemens.

Toutes les sociétés parriotiques e étoient donné rendez-vous, pour le dimanche à enze heures du matin sur le place de le bastille, afin de partirde là en un seul corps vers le champ de la Fédération. La municipalité fit garnir de troupes cette place, publique, de sorte que ce premier ressemblement n'eut pas lieu ; les oitoyens se reticoient à fun et messure qu'ils se présentoient: on; s remarqué qu'il n'y avoit là que des gardes seldés Quoi qu'il en soit, l'assemblés du champ de-

Mars n'ent pas moins lieu. Un fait aussi malheuraux qu'inconcevable servit d'abord de prétexte à, la calonmie et aux voies de ferbe, Maigré que les patriotes ne se fussont assignés que pour midi au. plus tôt', huit limites n'étuient pas sonnées que déja l'aute, de la patrie étoit convert d'une foule d'inconnûs. Deux hommes, dont l'un invalide, avec une jambe de bois, s'étnient glisses sous lesplanches de l'anteli de la patrie; l'un d'eux faisoit des trous avec une vrille: une femme sent l'instrument sous son pied, fait un cri; on accourt, on arrache une planche, on peuerre dans la ouvité, et l'on an tire ces deux hommes. Que faisoient-ils? quel étoit leur dessein? Voilà ce qu'on se demande, voilà ce qu'en vent connoître. L'a peuple les conduit chez le commissaire de la section du Gros Caillou; interrogée pourquoi ils s'é-i toient introduits furtivement sous lautel de la pa? trie, quelles étoient leurs intentions, et pourquei ils s'étoient munis de vivres pour splus de vingtquatre heures; ils ont répandu de manière à faire; croire qu'une curiosité lubrique étoit le seul motife qui les eut fait agir. Sur ce dire, le commissaire, au lieu de s'assurer d'eux prudemment, les remet en liberté. On alloit les conduire vers un megista trat plus judicieux ; mais des scélérats les arrachesses à ceux qui les renoient ; les deux malheureux select renverses : déjà un d'eux est poignarde de plusieurs coups de couteau; l'autre est attaché au. réverbère; la corde casse, il retombe encore vivant, et sa tête, plutôt sciée que coupée, ett. mise au bout d'une pique par un jeune tromine de quatorze ans. Le cœur soulève au récit de pareilles atrocités: Ah! sens doute les acteurs de cette scène horrible sont des brigands infames, des monstres dignes du deraier supplice. Mais qu'on se garde bien de les confondre avec le peuple. Le vrai peuple n'est point féroce, il est: avare du sang, et ne verse que celui des tyrans ;... le vrai peuple, c'étoit coux qui vouloient remettre les présumés coupables sous le glaive de la loi; les brigands seuls les ont assassinés. Toujours est-il que estre barbare exécution ne se fit point au champ de Mars; qu'elle se fit au Gros-Caillou; qu'elle se fit per autres que ceux qui avoient été les témoins

du flagrant-délit.

Cette nouvelle parvient dans Paris, et elle y parvient dans soute sa vérité. L'assemblée nationale davre sa séance, et le président dit : « Il » nous vient d'être assuré que deux citoyens ve-» noient d'être victimes de leur zele au champ " de Mars. pour avoir dit à une troupe ameu-» de qu'il falloit se conformer à la loi : ils ont été <sup>n</sup> pendus sur le champ ». M. Rognaut de Saint, Jean-d'Angély, enchérit encore, et dit que ce sont deux gardes nationaux qui out réclamé l'exécution de la loi; aussi-tôt on décrète que M. le président et M. le maire s'assureront de la vérité des faits pour prendre des mesures rigoureuses, n elle est constatée telle. Deux réflexions ; la première, qu'il est bien singulier quo M. Duport, quiprésidoit l'assemblée nationale, et M. Regnaut. aient été les seuls dans l'erreur sur ce fait extraordinaire; la seconde, que l'assemblée nationale, qui vient d'envoyer des commissaires dans toutes les parties de l'empire, n'ait pas pris la peice d'an envoyer deux au champ de la Fédération.

Vers midi, les citoyens commencent à arriver en foule à l'autel de la patrie; on attend avec impatience les commissaires de la société des amis de la constitution, pour entendre de nouveau lecture de la pétition et la signer : chacun brûloig du désir d'y apposer son nom. Il étoit entré vers enze heurs de forts détachemens, avec du canon; mais comme ils n'y étoient venus que par rapport à l'assassinat du matin, ils se retirèrent vers une heure. C'est alors que parut un envoyé des Jacobins, qui vint annoncer que la pétition qui avoit été lue le veille ne reuveit plus servir le dimen-

she; que tette pétition supposoit que l'assemblée n'avoit pas prononce sur le sort de Louis, mais que l'assemblée ayant implicitement décrété son innocence ou son inviolabilité dans la séance de samedi soir, la société alloit s'occaper d'une nou-Velle réduction, qu'elle présenteroit incessammént à la signature. Un particulier propese d'envoyer sur le champ une députation aux amis de la constitution, pour les prier de rédiger de suite son adresse, et de la renvoyer aussi-tôt, afin que l'assemblée du shamp de Mars pût la signer sans désemparer ; suit une autre proposition de faire la rédaction à l'instant sur l'autel de la patrie, et celle-là est unanimement adoptée. On nomme quatre commissuires; l'un d'eux prend la plume; les citoyeus impatient se rangent autour de Rui; et il cerit: Petition à l'assemblée nationale, vetizee sur l'autel de la patrie, le 17 juillet 1991. d Représentant de La nations vous touches au terme de vos travaux; bientôt des successeurs,

terme de vos traveix; bientôt des succèsseurs, tous nommés par le peuple; alleient marcher sur vos traces, sans rencontrêr les obstacles que vous ent présentés les députés des deux ordres privilégiés; ennemis nécessaires de tous les principes de

le sainte égalité.

« Un grand trime se commet; Louis XVI fuit; il abandonne indignement son poste; l'empire est à deux doigts de l'anarchie. Des citoyens l'arrêtent à Varennes, et il est famesé à Paris. Le peuple de cette capitale vous démande instamment de ne tien prononcer sur le sort du coupable saus àvoir entendu l'expression du vœu des 82 autres départemens.

«Vous différez; une foulé d'adresses arrivent à l'assemblée : toutes les sections de l'empire demandent simultanément que Louis soit jugé. Vous, messieurs, vous avez préjugé qu'il étoit innocent, et inviolable; en déclarant, par voire décret du 16, que le chartte constitutions all lui sera pré-

sentée alors que la constitution sera achevé: Législateurs! ce n'étoit pas là le vœu du peuple, et nous avons pensé que votre plus grande gjoire, que votre devoir même, consistoit à être les organes de la volonté publique. Sans doute, me 7 sieurs, que vous avez été entraînés à cette déoision par la foule de ces députés réfractuires, qui ont fait d'avance leur protestation contre toute la constitution. Mais, messieurs.... mais, représentans d'un peuple généreux et confiant, rappelervous que oes 297 protestans n'avoi-nt point de roix à l'assemblée nationale; que le décret est dono nul dans la forme et dans le fond : nul dans le fond parce qu'il est contraire au vœu du seuverain; nul en la forme parce qu'il est ports par 290 individus sans qualités.

«Ces considérations, toutes ces vues du bien général, ce désir impérieux d'éviter l'anarchic, à laquelle nous exposeroit le défaut d'harmonie entre les représentans et les représentés, tout nous a fait la loi de vous demander, au nom de la France entière, de revenir sur ce décret, de prote dre en considération que le délit de Louis XVI est prouvé, que ce roi a abdiqué; de recevoir son abdication, et de convoquer un nouveau corps constituant pour procéder d'une manière vraiment nationale, au jugement du coupable, et surtout au remplacement et à l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif (1) ».

La pétition rédigée, on en fait lecture à l'assemblée: les principes de modération, le ton fier et respectueux qui yrègne d'un bout à l'autre, l'ont fait couvrir de justes applaudissemens, et l'on signoit à sept ou huit endroits différens, sur les cratères qui forment les quatre angles de l'autel de la patrie. Plus de deux mille gardes natio-

<sup>· (1)</sup> Nous attestons l'au benticit! de cutte pièce.

Nº. 106.

naux de tous les bataillons de Paris et des environs, quantité d'officiers municipaux des villages voisins, ainsi que beaucoup d'élocteurs, tant de la ville de Paris que du département, l'ont signée.

Il étoit deux heures : arrivent trois officiers municipaux en écharpe, et accompagnés d'une nombreuse escorte de gardos nationales. Dès qu'ils se présentent à l'entrée du Champ de Mars, une députation va les recevoir. Parmi ceux qui la composoient, le public a remarqué un maréchal des camps, décoré de la croix de Saint-Louis, attachée avec un ruban national. Les trois officiers municipaux se rendent à l'autel; on les y reçoit avec les expressions de la joie et du patriotisme. « Messieurs, disentils, nous sommes charmés do connoître ves dispositions; on nous avoit dit qu'il y avoit ici du tumulte, on nous avoit trompés; nous ne manquerons pas de rendre compte de ce que nous avons vu, de la tranquillité qui règne au Champ-de-Mars; et loin de vous empêcher de faire votre pétition, si l'on vous troubloit, nous vous aiderions de la force publique. Si vous doutez de nos intentions, nous vous offrons de rester en otage parmi vous jusqu'à ce que toutes les signatures soient apposées. » Un citoyen leur donna lecture de la pétition; ils la trouvèrent conforme aux principes ; ils dirent même qu'ils la signeroient s'ils no se trouvoient pas en fonctions.

Deux citoyens avoient été arrêtés précédemment à cause d'une rixe avec l'un des aides de camp du général : ceux qui avoient été témoins de l'arrestation, représentèrent aux officiers municipaux qu'elle étoit injuste et imméritée; ceux ci engagèrent l'assemblée à nommer une députation pour aller les réclamer à la municipalité, en leur promettant justice; et douze commissaires et les officiers municipaux partent entourés d'un grand nombre des pétitionnaires, qui les accompagnent jusqu'au détachement; là on se prend la main, et l'on se quitte de la manière la plus amicale.

Les officiers municipaux promettent de faire retirer les troupes, et ils l'exécutent; peu d'instans après, le champ de-Mars fut encore libre et tranquille. Il est ici un trait que nous n'omettrons pas, il faut être juste: avant que la troupe se fût retirée, un jeune homme franchissoir le glacis en présence du bataillon; et quelques granadiers l'arretant avec rudesse, un d'eux l'atteint de sa baionnette; M. Lefeuvre d'Arles, commandant le bataillon, accourt à toute bride, et renvoie les soldats à leur poste. Le peuple applaudit et crie: Bravo, commandant!

On retourne à l'autel de la patrie, et l'on continue à signer. Les jeunes gens s'amusent à des danses; ils font des ronds en chantant l'air: ça ira. Survient un orage, (le ciel vouloit il présager celui qui alloit fondre sur la tête des citoyens?) ou n'en est pas moins ardent à signer. La pluie cesse, le ciel redevient calme et serein; en moins de deux heures il se trouve plus de 50 mille personnes dans la plaine; c'étoit des mères de famille, d'intéres: antes citoyennes; c'étoit une de ces assemblées majestueuses et touchantes, telles qu'on en

voyoit à Athènes et à Rome.

Les commissaires députés vers le municipalité reviennent.

Nous tenons de deux d'entre eux les détails suivans: « nous parvenons, disent ils, à la salle » d'audience à travers une forêt de baïonnettes; les » trois municipaux nous avertissent d'attendre, ils » entrent, et nous ne les revoyons plus. Le corps » municipal sort; nous sommes compromis, dit » un des membres, il faut agir sévérement. Un » d'entre nous, chevalier de Saint-Louis, annonce » au maire que l'objet de notre mission étoit de » réclamer plusieurs citoyens honnêtes pour qui » les trois municipaux avoient promis de s'intéres- » ser. Le maire répond qu'il n'entre pas dans ces » promesses, et qu'il va marcher au champ de la » fédération pour y mettre la paix. Le chevalier de

(64)

» Saint-Louis veut répondre que tout y est calme; it n' est interrompu par un municipal, qui lui demande » d'un ton de mépris quelle éto t la croix qu'il poi-» toit, et de quel ordre étoit le ruban qui l'atta-\* choit, (c'étoit un ruban tricolore). C'est une croix » de Saint Louis, répond le chevalier, que j'ai » décorée du ruban national; je suis prét à vous » la remettre si vous vo lez la porter au pouvoir » exécutif pour savoir si je l'ai bien gagnée. M. le » maire dit à son collégue qu'il connoissoit ce che-» valier de Saint-Louis pour un honnéte citoyen, » et qu'il le prioit, ainsi que les autres, de se » retirer. Sur ces entrefaites, le capitaine de la » troupe du centre du batailon de Bonne Nous velle vint dira que le Champ de Mars n'étoit » rempli que de brigands; un de nous lui dit qu'il » en imposoit. La dessus, la municipalité ne vou-, » lut plus nous entendre. Descendus de l'hôtel de » ville, nous apperçûmes à une des fenêtres le » drapeaurouge; et ce signal du massacre, qui de-» voit inspirer un sentiment de douleur à ceux qui s alleient marcher à sa suite, produisit un effet, » tout contraire sur l'ame des gardes nationaux. » qui couvroient la p'ace, (ils portoient à leurs cha-» peaux, le pompon rouge et bleu). A l'aspect » du drapean, ils ont poussé des cris de joie en. » élevant en l'air leurs armes qu'ils ont ensuite s chargées. Nous avons vu un officier municipal, » en écharpe aller de rangenrang, et parler à l'o-» reille des officiers. Glacés d'hor: eurs, nous som-» mes retournés au chemp de la fédération aver-» tir nos frères de tout co dont nous avions été » les témoins ».

Sans croire qu'ils en imposoient, on pensa qu'ils étaient dans l'erreur sur la destination de la force de loi, et l'en conclut qu'il n'était pas possible que l'en vint disperser des citoyens qui exerçoient paisiblement les droits qui leur sont réservés par la constitution.

On entend tout a coup le bruit du tambour, on

• • 



Ver Hommer, des Femmes, des Bustans ont été massacrés sur litutel de la Patrie au Champ de la fédération.

Champ de la fédération.

Dervan du Révolution de Larie Rue du Maraie F.B. St. G. 119. 20.

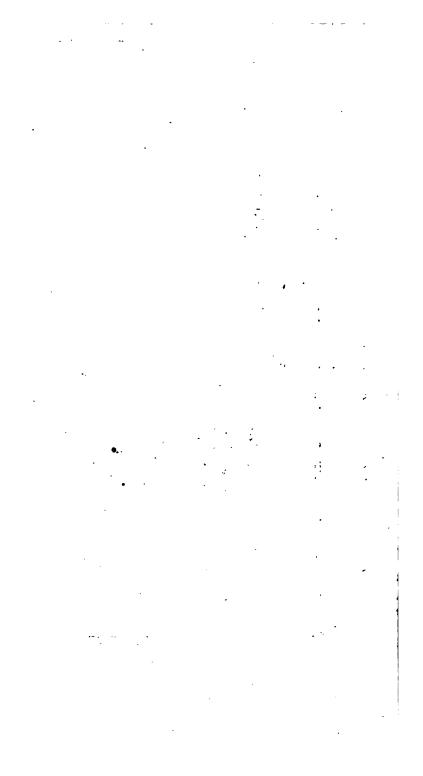

toyens armés ; l'époux emmenoit sa femme, trafmoit ses ensans, appeloit son père : un plomb menrtrier renversoit le vieillerd. Ici, c'étoit une épouse que la mort arrachoit à son mari; là, c'étoit un enfant assassiné sur le sein de sa mère. Quels cris! quels douloureux accens se sont fait entendre! Ma semme! ma semme! mon mari! mon fils!... Les canoniers ont demandé l'ordre de tirer; la cavalèrie a poursuivi jusque dans les champs ceux qui se sauvoient. Des temoins oculaires nous ont assuré avoir vu des gardes nationaux jeter leurs sabres aux jambes de ceux qu'ils ne pouvoient atteindre. Un de ces barbares étoit sorti de son rang pour poursuivre sa victime; il fut arrêté par des grenadiors qui le désarmérent, et l'entreinèrent au milieu du bataillon. Il faut qu'on uit employé des moyens bien puissant, des manœuvres bien perfides, pour égarer la garde nationale à ce point! Malheureux l'arisiens! vous ne vous êtes donc pas rappelé l'histoire de vos frères de Metz et de Nancy? Comme vous, ils ont été trompés: si vous entendicz leurs gémissemens, leurs cuisans remords! Oui, vous les entendez; oui, vos cœurs sont déjà brisés : oui, vous détestez votre facile et barbare victoire! Enfans de la patrie! qu'avezvous fait? quel usage avez vous fait de vos armes? Il en est d'entre vous qui avez assassiné vos amis, wos parens. Nouveaux Scides, on a trompé votre courage, on your a rendus les instrumens malheureux d'une passion qui n'a jamais été, qui n'est pas, qui ne sera jamais la vôtre.

Mais détournons un instant les regards de ce théâtre sanglant d'innocentes horreurs, pour suivre la trame abominable des auteurs du com-

plot.

Dès le lun li matin, M. Bailly parut à la barre de l'assemblée nationale: « Messieurs, dit il, la municipalité, présente devant vous, est profondément affligée des événemens arrivés dans la journée. Des crimes ont été commis le matin; et le soir d'hier.

la justice de la loi a été exercée. La municipalité, dans l'administration paternelle qui lui a été confiée, n'aveit jusqu'ici prouvé que sa modération: on n'accusera point sa sévérité; nous oson: vous assurer qu'elle étoit indispensablement nécessaire. L'ordre public étoit entiérement détruit; le patrie étoit en danger; ses ennemis avoient formé des ligues et des conjurations. Nous avons publié la loi contre les séditions. Nous avons marché au champ de la fédération avec l'enseigne de cette loi; mais les séditieux ont provoqué la force; ils out fait feu sur les magistrats et sur la garde nationale, et leur crime est retombé sur leurs têtes coupables »,

L'ordre public ctoit entièrement detr.it.... et c'étoit des citoyens paisibles, des femmes, des enfans qui avoient détruit l'ordre public! — Ses ennemis avoient formé des ligues et des conjuration.... en demandant que Louis XVI soit jugé. - Nous avons publié la loi contre les séditions.... Quelle sédition que celle do demander un décret scion les formes constitutionelles, et après en avoir donné avis à la municipalité! — Les séditieux ont provoqué la force; ils ont fait feu sur les magistrats et sur la garde nationale..... M. Bailly! Voilà une imposture et une profonde scélératesse. Les séditieux, dites-vous, ont provoqué la force; mais qu'entendez vous par les séditieux? Si vous entendez les tranquilles pétitionaires que vous avez fait égorger, vous êtes vous même un infame séditioux; et si vous dites que ce sont ces mêmes pétitionnaires qui ont provoqué la force, qui ont lait feu sur les magistrats, sur la garde nationale, recevez en un démenti solennel, et paroissez à la barre de la nation pour y défendre votre imposture. A vous entendre, on croiroit que les citeyens rassemblés au champ de-Mars étoiest armés; ils étoient tous sans canne. Et si l'on a provoqué la garde nationale, si l'on a lache un coup de pistolet our les magistrats, c'est loin de l'autel de la patrie, c'est à l'entrée du champ de Mars. Si la force a été provaquée par des brigands, c'est contre les brigands qu'il falloit la déployer. Mais non, on les connoissoit, les brigands, on les a fait respecter, et l'on a dirigé la fureur aveugle de la garde nationale contre les auteurs et souscripteurs d'une pétition qui alloit avoir son esset, et qui est un crime que les comités de l'assemblée nationale se trouvent dans l'impossibilité de pardooner.

Suivons M. Bailly; voici l'extrait des délibérations du corps municipal, dont il se sit ordonner la lecture par le président de l'assemblée nationale; cet atrait porte : 1°. sur le rassemblement des seditieux et des étrangers; 2°. sur une proclamation faite en conséquence dès le dimanche matin, par laquelle la municipalité déclare que tous attroup-mens, uvec ou sans armes, sur les places publiques, rues et carrefours, sont contraires à la loi. Mais, encore un coup, l'assemblée du champ de Mars n'étoit point une assemblée de séditieux, d'étrangers, c'étoit principalement l'assemblée de toutes les sociétés patriotiques de la capitale. Si la police est informée qu'il y ait à Paris des étrangers sans aveu, qu'on n'en fasse point un prétexte pour ôter au peuple l'usage de ses droits. Qu'il est doux, qu'il est obéissant ce même peuple qu'on a l'infamie d'appeler séditieux! La municipalité prend sur elle de proclamer une défense de se grouper dans les rues, carrefours et places publiques; le peuple sent toute l'injustice de cet acte arbitraire, et il obéit; il quitte la place de la bastille pour se rendre au champ de la fédération, hors des premières barrières de Paris : répondez, M. Bailly? Vous aviez défendu de s'assembler dans les places publiques; en aviez-vous le droit? Le champ de la fédération est-il une place publique dans l'acception reque de ce mot? Et d'ailleurs votre proclamation pouvoit-elle obliger ceux qui ne la connoissoient pas? Or, l'avez - yous fait conncitre au champ de Mars? Il falloit donc deviner votre intention? Oui, il faut deviner les intentions du des-

potisme, si l'on ne veut en être écrasé.

La municipalité, a fait des dispositions pour empêcher aucun rassemblement sur la place de la bastille; mais pourquoi donc n'a-t-elle pas pris les mêmes mesures pour empêcher celui du champ de Mars? Ce n'étoit point assez pour la coalition des contre révolutionnaires d'empêcher que la pétition fût signée le dimanche 17, il falloit que la pétition n'eut pas lieu; et pour qu'elle n'eut pas lieu, il falioit en ôter l'auvie, aux pétitionnaires en faisant des victimes. N'est il pas clair comme, le jour que si la municipalité, qui crasgnoit du desordre au champ de Mars, n'eut voulu que l'empêcher, elle se seroit dès le matin emparée de, cette plaine; comme elle s'étoit emparée de la place de la bastille? Mais non, les patriotes se seroient retirés, ils auroient été à la plaine des Sablons ou par-tout ailleurs, et la pétition auroit eu son effet; et ce n'étoit que la pétition qu'en vouloit empêcher, sous le prétexte de prévenir le trouble et la sédition.

Ici M. Bailly retrace l'événement du matin, c'est à dire, l'affaire des deux malheureux qui ont été trouvés sous les marches de l'autel de la patrie, et sur ce point tout le monde est parfairement d'accord : ce meurtre est atroce; mais es en quoi nous différons avec la coalition, c'est qu'il n'a pas été commis par les citoyens du champ de Mars.

Le maire de Paris passe à la nomination des trois commissaires de la municipalité, à l'effet de se rendre au Gros-Caillou, pour y vérifier les faits du meurtre : ce sont les mêmes qui ont été reçus avec tant d'hilarité sur l'autel de lu patrie, et leurs noms doivent trouver place ici; les races futures et la race présente auront besoin de les connoître : ses trois officiers municipaux sont, No. 196.

Jucques, Renaud, Hardi. Qui croiroit que ces to 6mes hommes qui avoient applaudi au peuple et à ses intentions, qui avoient offert de rester eu. otage, de protéger les pétitionnaires de la force publique; qui oroiroit que ces mêmes magistrats ont été reporter à la municipalité qu'ils avoient trouve le chemp de la fédération couvert d'un grand nombre de personnes de l'un et l'autre sexe, qui se disposoient à rédiger une pétition contre le décret du 18 de comois ; qu'ils leur avoient remontré que leur démarche et leur reclamation étoient. contraires à l'obeissance à la loi, et tendoient évidemment à troubler l'ordre put tic? Si la Franco redevient libre il faut que les noms de Jacques, Remaud et Hardi soient affichés dans toutes les villes, à toutes les rues, pour être à jamais voués

184'exécration publique.

On ne peut pas dire cependant que la municipalité en soit moins coupable, qu'elle ait été induite en erreur par le rapport de ses commissaires, car elle se mettoit en marche à leur arrivée. Ces thenies commissaires out dit qu'un homme à oit essaye de t rer un coup de fusil à bout portant sur M. de la Fayette; que le coup avoit manque; qu'il avoit eté arrêté et conduit au comité, d'où M. de la Fayette l'avoit fait sortir et mettre en liberté. Ce fait est bien singulier, sur tout quand on le compare à ce qui venoit de se passer au même lien, au Gros-Caillon: une heure auparavant, on avoit aussi essayé de tirer un coup de fusil sur M. Desmottes, aide-de-camp, et le coup avoit également manqué. Par quelle inconcevable fatalité arrive-t il que deux armes à feu ratent dans les mains de séditioux, de hardis séélérats qui se dévouent à fusiller en public un général et son - aide docump? Le ciel veilloit-il sur ces deux tetes? Ou bien les brigands avoient-ils reçu ordro de manquer leur coup? Oui, ils en avoient reçu ordre; oui, ce simulacre d'assassinat du général étoit un coup monté pour enflammer la garde

(71)

nationale. Le commandant général a-t-il pu favoriver le crime? A t-il pu soustraire un assassin aux mains de la justice? Devoit on lui obéir quand il commandoit une infraction à la loi? Comment! on se récrie avec tant de fureur contre ceux qui jetèrent des pierres, et l'on seuve un scélérat qui tire un coup de fusil à bout portant? quel mystère d'iniquité! ou plutôt ce n'est plus un mystère, ce sont des iniquités, c'est un complot évident. La coalition a payé des gens pour faire feu, pour jeter des pierres, pour insulter à la garde nationale; ces insultes ont été faites hors du champ de Mars, et les chefs de la conspiration ont dirigé les armes et la fureur égarée du soldat contre les tranquilles pétitionaires, groupés en silençe sur l'antol de la liberté.

« En arrivant, dit M. Bailly, par le chemin qui » traverse le Gros-Cuillou, le corps municipal a » remarqué un très-grand nombre de personnes .» des deux sexes qui sortoient précipitamment du » champ de le fédération. Lorsque le corps mu-» nicipal y est entré, il étoit sept heures et demie, » ou huit heures moins un quart; ainsi plus de deux » heures s'étoient écoulées depuis la proclamation » de la loi martiale. L'intention du corps munici-» pal étoit de se po ter d'abord vers l'autel de la » patrie qui étoit couvert de personnes des deux » sexes, ensuite à l'école mintaire; mais à peine » le corps municipal étoit-il engagé dans le passage » qui conduit au champ de la fédération, qu'un » grand nombre de particuliers qui s'étoient pia-» cés au haut des glacis, et qui conséquennment » dominoient les gardes nationales, se sont mis à » crier à plusieurs reprises : à bas le drapeau » rouge! à bas les bayonnettes »!

Ainsi plus de deux heures s'étoient écoulées depuis la proclamation de la loi martiale... donc vous aviez le droit de faire tirer sur le peuple du champ de Mars. Vous aviez proclamé la loi martiale à la Grève, et les pétitionnaires qui étoient à plus d'une lieue devoient le savoir. — L'intention du corps municipal étoit de se porter d'abord vers l'autel de la patrie... et parce que des brigands salariés, des brigands que vous aviez rencontrés au Gros-Caillou, vous ont suivis, se sont placés au haut du glacis, vous ont crié: à bas le drapeau rouge! à bas les bayonnettes! vous avez erdonné le massacre des pétitionnaires muers sur

l'autel de la patrie?

Français, qui voulez être éclairés sur vos intérêts, ne perdez pas de vue la position de cet autel, celle du champ de Mars, celle du Gros Caillou. Toutes les insultes à la garde nationale ont été faites au Gros-Caillou; ce sont les mêmes hommes qu'on y avoit apostés qui sont venus les réitérer sur les g'acis du champ de Mars; mais des glacis à l'autel it y a une longue distance; mais c'étoit sur l'autel qu'on signoit la pétition; mais l'autel et son pourtour n'étoit garni que de citoyens honnétes; mais il ne fut fait aucune proclamation à ces citoyens, et c'est principalement ceux là qui ont été massacrés; en a épargné les scélérats, en a soustrait à la justice un assassin qui avoit manqué son coup, et l'on a sacrifié les pétitionnaires.

On vante beaucoup M. le commandant général d'avoir employé tous ses efforts pour faire cesser le feu et empêcher la troupe de tirer; mais, encore un coup, s'il s'est mis entre le feu et les pierres, ce n'est que du côté du Gros Caillou, du côté des glacis ou étoient les brigands, et nullement du côté de l'autel de la patrie; là, il n'y avoit ni armes, ni pierres: il n'a donc pu se mettre entre le feu et les pièrres; il étoit donc loin de penser à sauver les pétitionnaires. Enfin et en deux mots, la loi martiale n'est instituée que pour dissiper les rassemblemens quand on les croit dangereux: chaque rassemblement, chaque groupe deit être averti de se disperser; un groupe de 3e mille personnes.

a été fusilé sans qu'on lui ait donné le moindre avis; la garde a poursuivi avec acharnement ceux même qui fuyoient: que l'on juge de la profonde scélératesse de ceux qui sont parvenus à faire exécuter un tel massacre au nom de la loi, et par les mains des enfans de la liberté.

Qui leur a donc pu donner le funeste exemple d'une conduite si barbare? Sont-ce les troupes de ligne? Ah! nous yous le rappellerons ici, Parisiens, c'est à des soldats encore esclaves, encore aux ordres et sous la main des despotes que vous devez votre régénération. Si dans les premiers troubles de la révolution ils eussent brûlé une amorce contre le peuple qui souvent les attaquoit, auriez-vous jamais pu dire ma patrie? Traitera-t-on de lacheté leur patience héroïque au milieu des séditions populaires? Etoit-il composé de lâches, ce brave régiment de Royal Piémont, en garnison à Nevers, qui préférant être victime de son obéissance à la loi, à l'enfreindre pour sa défense, resta immobile sous une grêle de pierres que lui lançoit une multitude égarée? Il étoit cependant déployé ce drapeau du carnage; mais la loi n'avoit pas parlé. Combien la conduite que vous venez de tenir fait ressortir la beauté de celle des cavaliers de Piémont, vous qui deviez les surpasser en modération et en générosité! Muis hélas! nous ne le savons que trop, il y a dans le sein de la gardo nationale des brigands payés pour la déshonorer.

M. Bailly dit qu'on évalue le nombre des merts à onze ou douze, celui des blessés à dix ou douze: c'est ainsi qu'a toujours fait le despotisme; toujours il a pris soin de cacher le nombre de ses victimes. Nous croyons, avec tous ceux qui étoient sur le champ du massacre, que le nombre des morts est à peu près de cinquante; et qui sait ce que la cavelerie en a sabré dans la campagne?

L'assemblée a approuvé la conduite de la municipalité et de la garde nationale. Depuis lors, on arrête dans les rues tous ceux qui usent parler de cet événement : on informe contre ceux qui y ont eu part; et si les choses restent dans cet état, l'on peut dire que la contre-révolution est fuite, et que c'est la garde nationale de Paris qui l'a faite sans s'en douter. Mais ne désespérons de rien, notre perte n'est pas encore assurée, nous avons deux moyens de nous sauver ; la pétition qui nous reste, et le patriotisme des gardes nationales, qu'on n'égarera pas jusqu'au bout. Oui, la pétition reste ; elle est accompagnée de six mille signatures; de généreux patriotes ont expo-é leur vie pour la sauver du désordre, et elle repose aujou: d'hui dans une arche sainte, placée dans un temple inaccessible à toutes les b sonnettes; elle en sartira quelque jour ; elle en sortira rayonnante. Peut-être la garde nationale à leur tête, les patriotes iront la chercher en triomphe; ce sera pour eux l'oriflamme de la liberté. L'assemblée nationale, ouvertement coalisée aujourd'hui aveo la cour, aura beau dire que cette pétition est incendiaire, qu'elle est contraire à son décret : une législature suivante, si nous avons le bonheur d'en avoir une; si le complot ne va pas jusqu'à vouloir i niter le long parlement d'Angleterre; une législature suivante dira: Le décrit était contraire à l'opinion publique, et l'opinion publique sera consultée par les nouveaux légi lateurs.

La pétition du 17 juillet étoit incendiaire..... Quoi ! une pétition ! Le mot incendiaire placé à côté du mot pétition ! Ca a se peut-il? Ou l'assemblée nationale est un corps despotique, ou une pétition, telle qu'elle soit, ne peut être incendiaire. Depuis que le décret du marc d'argent est rendu, combien de pétitions n'ont pas été adressées à l'assemblée, pour en obtenir la suppression? S'est-on jamais avisé de dire que ces pétitions étoient séduieuses; que les pétitionnaires étoient des factieux? On insinue aujourd'hui que les re-

( 75 )

résentés n'ont pas le droit de pétitionner contre les décrets rendus. Mais à quoi leur serviroit donce droit de pétition? quelle seroit leur liberté? législateurs! dites, si vous osez, que vous n'aur 2 pas d'égard à ces sortes de pétitions, nul ne peut ampêcher votre opinion despotique; mais vous n'avez pas déclaré, vous n'avez pas eu le droit de déclarer que vous défendiez des pétitions même contraires à vos décrets: une pétition ne peut être regardée comme une infraction; par cela seul qu'on demande, on est soumis; et des qu'on est soumis, on n'est ni séditieux ni incendiaire.

Telle chose que fasse l'assemblée nationale, elle ne peut donc pas ôter au peuple l'exercice du droit de pétition sur tous les objets qui l'intéressent; elle l'a bien suspendu par un acte arbitraire; elle a bien porté une atte nte ciuelle aux droits sacrés de l'homme et de la souversineté nationale : mais cette atteinte ne sera que passagère; les peuples les plus esclaves n'en sont pas moins légitimes propriétaires de leurs droits; il ne leur manque que la possession : nous reprendrons la notre ; le feu sacré de la liberté a pour jamais embrasé nos ames; c'est un be oin pour nous d'être libres, et nous le redeviendrons. La coalition va marcher à grands pas; elle a déjà attaqué la liberté de la presse, la révision des décrets va arriver, la bombe éclatera; la garde nationale verra avec horeur l'abime où on veut la plonger, et elle se déclarera en faveur du patriotisme.

La coalition n'ayant pu faire accréditer le système que toute pétition contraire aux décrets et une infraction à la léft, tache, sous des noms supposés, de propager une autre erreur. La lei, diton, défend les pétitions collectives. Cella N'E T PAS VRAI. La loi ordonne que les pétitions secont signées individuellement; mais elle n'ordonne pas, ne peut pas ordonner qu'elles soient faites de même : autrement, de seroit anéautir en entier la

droit de pétition.

(76)

Citoyens! c'est ainsi que l'on cherche à vous égarer : on vous peint comme des factieux; on arme contre vous la garde nationale; on cherche à en faire un corps séparé, un corps oppresseur; mais ne nous laissons point aller à ces insinuations perfides et abominables : rallions-nous tous autour de la déclaration des droits, base immortelle de l'égalité politique et civile! Vous, gardes nationaux, abjurez toute distinction entre vous et vos frères ; le droit de défendre la patrie et la loi est le droit de tous. Quittez donc ces vains ornemens, ces boutons, ces paremens, ces uniformes, qui feroient de vous une troupe de soldats, une armée de licteurs, et qui entretiendroient parmi les défenseurs de la patrie un esprit de corps, une epinionparticulière, qui ne seroit ni l'esprit ni l'opinion de la majorité des citoyens. Héros de la ville de Paris! on ne doute pas de votre courage; vous en avez donné une preuve éclatante en prepart la bastille; mais étiez vous en habit bleu, en veste blanche, lorsque vous l'avez prise? Econtez la voix de vos concitoyens qui vous crient : « De l'unien , » nos frères, de l'union, de la fraternité! avec » de l'union, yous serez libres et hors de toute » atteinte » !

Tableau de Paris, au mois de juillet 1791,

Et examen de la loi contre les attroupemens.

En juillet 1789, Louis XVI tenta le bloous de Paris, et le peuple le contraignit à venir en faire amende honorable à la maison commune. En juillet 1791, Louis XVI veut bloquer la France, et l'assemblée nationale députe vers lui pour l'absoudre et le réintégrer.

Au mois de juillet 1789, l'assemblée nationale, à Versai les, étoit investie de basonnettes, commo elle l'est à Paris au mois de juillet 1791; mais

·(-77)

avec cette différence qu'en 1789 c'étoit le roi qui l'assiégeoit ainsi, et que ce fut le peuple qui la délivra; au lieu qu'en 1791, c'est elle-même qui se met en état de défense vis à vis du peuple, afin de pouvoir tout à son aise lui rendre les fers dont il l'a déchargée.

Au mois de juillet 1789, l'assemblée nationale, puissamment sécondée par le peuple, lutta contre la cour avec succès. En juillet 1791, elle lutte contre le peuple, en se mettant à l'abri sous la

couronne d'un monarque postiche.

En juillet 1789, il n'y avoit pas encore d'amis de la liste civile, parce qu'elle n'étoit pas encore décrétée. Au mois de juillet 1791, les amis de la liste civile sauvent Louis XVI, pour se partager, sous son nom, la couronne et la liste civile.

Au mois de juillet 1789, les représentans du peuple français travailloient sans, relache à établir sur des bases constitutionnelles la souveraineté de la nation, souveraine déjà par le fait, et ne voyoient dans la royauté qu'un pouvoir émané essentiellement du peuple. En juillet 1791, l'assemblée nationale restaure à neuf le trône qui tomboit de vétusté, et voudroit amener pieds et mains liés la nation aux genoux d'un roi conspué par elle.

Au mois de juillet 1790, le champ de Mars recut le nom de champ de la Fédération. Au mois de juillet 1791, le champ de la Fédération reprit son ancien nom de champ de Mars: dans cette même place où des gardes nationales, en juillet 1791, firent feu sur leurs concitoyens réunis pour une pétition individuelle, des troupes de ligne, en juillet 1789, refusèrent de tirer sur les citoyens.

En juillet 1789, c'étoit l'assemblée nationale qui fournissoit les matières aux journaux, et qui en dirigeoit les principes. Au mois de juillet 1791, ce sont les journalistes qui font le thême à l'assem-N°. 106.

Ce seroit un livre piquant que celui qui auroit pour titre: Tactique de l'assemblée nationale.

Au mois de juillet 1789, Louis XVI n'étoit roi qu'en peinture. Le nom et les titres de ce monarque en détrempe couvroient toutes les maisons. tous les murs de Paris; le peuple français étoit alors véritablement souverain. En jui let 1791 ; tout ce qui peut rappeler la royanté est efface de dessus nos murai les; le peuple a passé l'éponge sur le nom et les titres de Louis XVI; pourquoi l'assemblée nationale s'obstine t-elle à conserver co nom en tête de tous ses décrets? Voudroit on, par la puissance des baïonnettes, nous faire reconnoître la dictature permanente de nos représentans, masquée sous l'effigie de Louis XVI, prisonnier dans son palais comme criminel, et pourtant cité comme roi au commencement de tous les décrets?

En juillet 1789, tous les habitans de Paris étoient soldats, et n'avoient point d'uniforme. On punissoit les traîtres, on s'assuroit des gens suspects, et un fils ne se voyoit pas dans la ma heureuse nécessité de fusiller son père, placé dans un groupe de pétitionnaires.

(79)

Au mois de juillet 1791, le citadin paisible, sorti de sa maison à cinq heures, n'est pas aux d'y rentrer à huit; et l'épouse, se promenant aves se famille, en l'absence de son mari qu'elle oroit au corps de garde, reçoit la mort de salui qui auroit donné sa vie nour elle.

Au mois de juillet 1789, le jardin du palais d'Orléans étoit rempli de citoyens disent, en toute sécurité, chacun son avis sur le décret de la veille ou l'événement du matin; la liberté nationale na-

quit au sein de ces rassemblemens.

En juillet 1791, des citoyens habillés de bleu, et la baïonnette au bout du fusil, quittent leurs stellers, laurs magazins, leurs familles, pour venir séparer brutalement leurs compatriotes mettant en commun leurs lumières et leurs observations.

En juillet 1789, les aristocrates se cachoient ou prenoient la fuite, voyant l'assemblée nationale en parfaite concordance avec l'opicion publique, et remarquant l'attitude sière et noble des députés, et la consiance du peuple envers ses législa-

teurs et ses magistrats.

Au mois de juillet 1791, les aristocrates, malgré le piteux voyage de Montmédy, et la prison royale de leur chef, levent la tête et reprennent courage, à la vue des comités machiavélistes de l'assemblée nationale, au bruit de la chute des clubs, seul frein des députés, à la suspension des assemblées primaires, seul espoir des patriotes aux abois, aux évo utions meurtrières des gardes nationaux, marchant aveuglément contre leurs frères sans uniforme; les aristocrates sourient à cette loi martiale provoquée sans motif, proclamée précipitamment, et mise à exécution sans humanité; à cette liste de proscription remise aux accusateurs publics pour se défaire des patriotes (1) les plus ardens;

<sup>(</sup>I) Plusieurs journalistes patriotes ont eu la lacheté
D 2

teus signer la même adresse. Pour y procéder, ils formeront un grand concours de mon le ; nous appellerons cela attroupemens ou émeutes, avec d'autant plus de raison qu'il ne manquera pas de se trouver parmi eux des brigands. A la première effervercence, la loi martiale! le chef - d'œuvre peut-être de Mirabeau; et tout de suite, à l'ombre du drapeau rouge, un bon décret, qui ait assez de latitude pour envelopper, avec les pétitions écrites et les motions orales, ces journaux impo:tuns qui ne nous laissent ni paix ni trève : ce sera un grand pas de fait vers l'abolition de la liberté de la presse! M. Regnaud, déjà fameux par sa demande d'une loi contre les écrits séditieux, & tout le front nécessaire pour cette autre motion, qui d'ailleurs est parfaitement à l'ordre du jour. Avant de nous constituer en sénat permanent, et pour parer aux instances qu'on ne manquera pas de réitérer pour reprendre les assemblées primaires, il nous faut un bouclier impénétrable aux traits du patriotisme, et à ce goût pour la liberté qui ne se passe pas aussi vite que nous l'avions cru; profitons de l'espèce de faveur momentanée que nous a valu la fausse apparence de modération qui caractérise notre conduite envers le roi, et qui nous a donné l'air de travailler pour la paix et l'union, tout en ne songeant qu'à nous. Nous nous ferons écrire, comme à l'ordinaire, des a dresses de félicitation et d'obéissance par les directoires de départemens; en sorte que le gros de la nation prenne nos décrets comme autant d'oracles. Malheur aux incrédules! une loi contre les attroupemens nous en fera justice. N'ayant plus rien'à redouter de la censure des journalistes, des clubistes et des motionnaires, que nous mettrons sans desse en présence des baïonnettes, il nous sera facile de prolonger netre règne à la Véniti nne, aussi long temps que l'existence de l'effigie couronnés et inviolable, devant laquelle neus fléchirons le genou pour montrer l'exemple.

Voici le premier article du décret dont nous

venons de donner l'historique :

« Toutes personnes qui auront provoqué sa meurtre, au pillage, à l'incendie, et conseillé » formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards, écrits publiés ou colportés, discours » tenus dans les lieux ou assemblées publiques, » seront regardés comme séditieux et perturbateurs de la paix publique; en conséquence, un » officier de police les fera arrêter sur le champ, » et les remettre aux tribunaux pour être jugés ».

D'après ce dispositif, qui confond toutes les circonstances, qui mêle tous les cas, qui voudra derenavent ouvrir la bouche dans nos promenades, dans nos places publiques? Le décret n'explique pas comment l'officier public sera informé du délit qui l'autorisera à faire arrêter le délinquant. Se trouvera t il un officier public par tout où trois ou quatre personnes pourront se rassembler? ou bien y aura-t-il des hommes tout oreilles et tout yeur pour bien écouter et démêler le coupable dans la foule, afin de le dénoncer sur le champ? Oh! combien les huines personnelles, les vengeances Perticulières vont désormais avoir un champ vaste! <sup>Un</sup> n'a pas spécifié non plus le nombre de témoins suffisant pour une délation. Et qui empéchera une deuzaine de mouchards de se coaliser pour faire jaser l'homme honnête et franc qu'on leur aura désigné pour victime?

Au récit, par exemple, d'une motion faite à l'assemblée nationale, dans le genre de celle de Duval d'Eprémesnil, votant pour rendre au roi tous ses pleins pouvoirs, quel est le citoyen qui, dans sa première indignation, pour ra s'empêcher de s'écrier: Mes amis, purgeons la société d'un esclave assez effronté pour tenir un pareil langage. Un sbire, qu'on ne croyoit pas si prés, prendra acte de ce mouvement subit de patriotisme, et trainera le patriote

ther l'officier de police.

personne sacrée de Louis XVI. Mais au dénombrement des vices bas, des habitudes grossières, et des crimes de lèse-nation dont ce Capet a souillé le trône, un jeune ami de la liberté; pénétré des droits de l'homme, impatient à ce récit, dira peutêtre avec humeur: L'assemblée nationale a beau faire; si nes députés veulent qu'on obéisse à leurs décrets, qu'ils les fass nt de façon qu'on n'ait point à rougir en leur obéissant. Assurément un homme d'honne ur ne portera jamais de respect à la personne de Louis XVI; cela est impossible.

Eh bien! ne voilà-til pas que notre jeune ami de la liberté se trouve dans le cas de la loi du député Regnaud? L'imprudent a conseillé la dé-

sobéis ance aux décreté.

Mais, en bonne soi, comment l'assemblée nationale a-t-elle pu décréter une loi pareille, avant que la constitution sût-achevée, et dans un temps de révolution? Comment se fait-il qu'au manége ils perdent leur temps à rédiger des loix temporaires semblables? Et ne se sont ils donc pas apperçus que ce décret faisoit le procès aux vainqueurs de la bastille, aux tyrannicides des de Launay, des Flesselles, des Foulon, à tous ceux qui nous ont amené l'heureuse journée du 6 octobre, et aussi à ceux qui ont couché en joue Louis XVI allant en poste à Montmédi?

A la clôture de la constitution, si après l'avoir signée, il prenoit fantaisie à ce même Louis XVI (comme on doit s'y attendre) de répéter la scène du 21 juin; s'il alloit rejoindre son cher et féal maréchal des logis, Bouillé, dans l'intention de revenir en France pour y porter le fer et la flamme; et si à la première nouvelle de ce nouveau complot, il se trouvoit, sur la place du Carousel, un petriote à caractère, exhortant ses concitoyens à le suivre pour brûkr la cervelle au roi, devenu le chef des contre-révolutionnaires: Pères conscrits d'hier!

d'hier! ditos, n'est-il pas vrai qu'un tel citoyen seroit coupable devant la loi de votre collégue Regnaud? Ah! plutôt, hommes à courte vue! laissez aller la révolution; ne retardez pas sa marche rapide par vos petits décrets réglementaires, La révolution qui vous fait, vivne, est due toute entière à la désobéissance à des loix telles que celle que vous nous intimez en ce moment; elle est due aux placards, aux écrits publiés ou colportés, aux discours tenus dans les lieux ou assemblées publiques ; elle est due aux persurbaseurs de la paix publique, de cetto paix, de cette léthargie de la servitude; elle est due aux séditieux qui ont provoqué le meurtre d'un Foulon et de ses pareils, le pillage et l'incendie de ces aristocrates nobles, morts de rage de s'être leissés prévenir dens le projet formé par eux depuis la reunion des trois ordres, de s'enserelir sous les rumes de leur patrie.

Si l'article premier du décret sur les attroupemens, tel que nous l'avons rapporté, est susceptible des inconvéniens les plus graves, les plus attentatoires au règne de la liberté nationale et individuelle; qu'ent-til donc été, si le sagé et patricte Péthion; au défaut de Roberspierre, dont on avoit saisi l'absence comme la plus belle occasion pour perter atteinte aux droits de l'homme, si Péthion n'eût pas remporté, comme d'assaut et au moyen de sa profession de foi politique, l'espèce d'amendement contenu dans le mot formellement; lénitif, au reste, qui est foin de rectifier cette loi digne des Vandales.

«Messieurs, a-t-il ditavec fermeté à l'aréopage francais, qui sa fourvoyoit si hoateusement; messieurs, je ne puis m'empécher de vous représenter que la disposition de l'article qui prononce une peine contre ceux qui auront provoqué la désobéissance aux loix, me paroit trop vague et raor destrucrive de la libercé de la presse». Amis lecteurs, notez bien ce passage, et faites tous ce serment qui en vaut bien un autre:

### LA LIRERTÉ DE LA PRESSE,

OU

#### LA MORT.

et M. Garat, la mouche du coche, qui saisit l'àpropos pour hasarder quelques dispositions sur les écrits licentieux!..

Art. II. « Tout homme qui, dans un attroupement, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de chaîne, etc. ».

Le plus grand vice de cet article est dans le mot attroupement, auquel il faut appliquer ce que pous avons dit précédemment à l'examen du premier article. Les despotes appeloient attroupement co que les patriotes nomment insurrection. Pour résister à l'oppression, il faut s'attrouper; il faut qu'un homme fasse entendre un cri de provocation au meurtre du tyran inviolable, du législateur privilégié qui abuse de son ascendant ou de son poste pour attenter aux droits des citoyeas, dont il n'est que le primus inter pares. Encore une fois, ce n'est pas avant l'achévement de la constitution, ce n'est pas dans un temps d'orage qu'il faut porter de telles loix. Elles prétent trop aux contre-révolutionnaires; elles ralentissent l'essor d'un peuple vers la liberté.

Art. 3. « Tout ori contro la garde nationale, » ou la force publique en fonction, tendant à lui » faire baisser les armes, sera regardé commo cri » de sédition ».

Oh! pour le coup, c'en est trop. Cet article heurte à la fois l'instinct animal, la raison, la justice, l'humanité et l'ordre naturel des choses et des sensations. Comment? un garde na ional ivre, tel qu'il s'en est trouvé plusieurs, dimanche 17

uillet, au champ de la fédération, me poursuit la baïonnette dans les reins, ou me couche en joue, et la loi m'interdit tout cri tendant à lui faire baisser ou quitter les armes! Ce cri involontaire de la nature qui veille à ma sureté, à mon insu, et malgré mor, la loi le regarde comme uncri séditieux!

Comment? dans un jardin destiné à la fraternité, aux délassemens honnêtes, je vois entrer un détachement de fusiliers, les armes hautes, et dont la contenance effraie mon épouse, ma sœur ou ma fille, et on m'imputera à crime et l'on me regardera comme un séditieux, si je m'écrie tout

haut: A bas les baïonnettes!...

Et c'est à un peuple libre, à peine depuis deux années, qu'on enjoint l'obéissance à de telles loix! Soumettons nous, puisque l'ordre social exige qu'on obéisse aux loix, même les plus détestables, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des décrets plus sages; mais Péthion l'a répété d'après la déclaration des droits: il est permis de manifester son opinion, même sur une loi faite. Ne cessons done pas de réclamer contre ce décret, que Tibère, Louis XI et Charles-Quint se fussent empressés de sanctionner, et que tous les rois actuels de l'Europe se hâteront d'adopter pour prévenir la catastrophe dont ils sont menacés. Ce décret, à lui tout seul, suffiroit pour opérer en France la contre-révolution la plus complète.

Et remarquez combien ce décret absurde, injuste et liberticide dans le fond, est inconséquent et contradictoire dans la forme. Cette lei qui menace d'emprisonnement et de chaine les réfractaires aux loix, est publiée au nom da Louis XVI, par la grace de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, roi des Français, c'està dire, au nom du chef de tous les réfractaires, au nom de celui qui, pour prix de sa défection, de sa désobéissance formelle à la loi, méritoit,

d'après et texte précis du décret contre des attroupemens (que lui-même aussi avoit ordonnés à ses frères et à Bouillé) méritoit autre chose sans doute que de voir son nom senctionner les décrets de l'assemblée nationale. C'est comme si Louis XVI disoit aux citoyens: « Qui que vous soyiez, obéis-» tez aux loix; moi seul, je dois être payé pour » leur désobéir. L'assemblée nationale m'a re-» placé sur le trône pour la peine. Semblable à » ce chef de brigands qui ne vouloit avoir que des » honnêtes gens dans sa troupe, et faisoit mettre » à la châtee ceux qui lui ressembloient.»,

L'auteur du livre des Crimes des Rois de France auroit-il prévu que bientôt l'assemblée nationale en viendroit au point de vouloir réduire le peuple français à l'obéissance passive? M. la Vicomterie offre en ce moment, dans son neuvel ouvrage (1) des Drois du Peuple sur l'Assemblée Nationale, un correctif à la loi contre les sussemblemens, que nos légisses, dans leur nouveau vocabitlaire, font le synonyme d'autoupemens et d'émeurs. On le 
trouvera, ce correctif, sur tout à la page 97 et suivantes, chapitre VII. Il y est question de la loi martiale. Il semble 
que l'écrivain, chaud patriote, ait prophétisé la scène 
sanglante du champ de la fédération de dimanche 17. On 
la reconnoîtra dans ce passage, qui donnera en mêmetemps la mesure du talent d'écrire et de voir de l'auteur.

Législateurs impitoyables! il vous faut donc l'appareil infernal de la guerre pour prêcher la vertu, la morale, la raison toute-puissante chez les hommes, quand on la leur montre revêtue de toutes ses forces... Faîtes des loix qui ne soient appuyées que sur elles, vous verrez s'il est besoin d'un décret, d'une loi de sang,

<sup>(1)</sup> Les Droits du Peuple sur l'assemblée nationale, i volume in 8°. Prix i liv. 16 sous; par Louis la Vicomterie, auteur des Crimes des Rois de France, et du Peuple et des Rois. A Paris, chez Paquet, libraire, rue Jacob, faubourg Saint Germain, n°. 29, 1791, in 8°., 180 pages.

( **8**9 )

» pour commander l'obéissance au peuple; mais quand » vous foulez aux pieds ses droits pour servir des tyrans; » quand vos décrets écrasent la liberté, ce peuple, que » vous calomniez, que vous massacrez; ce peuple, dont » l'esprit est dtoit; le cœur est juste, se rassemble pour » se communiquer ses idées, ses inquiétudes et ses » plaintes, pour les déposer devant vous; et pour toute » réponse, vous l'assassinez! vous ne savez que rougir » ses lambeaux de son sang malheureux »!

Le dernier alinéz de tout le livre, et qui termine la conclusion de tout l'ouvrage, n'étoit point connu de nos légistes, quand ils ont porté la loi contre les attroupe-

mens, etc. Le voici:

« On ne peut ordonner la soumission à une loi; il » faut qu'on en voie la bonté, la nécessité, pour y être » soumis; autrement, ce n'est pas la loi qui commande, » c'est son fantôme que font mouvoir des tyrans ».

Nous recommandons la lecture de ce livre, écrit dans les grands principes de la morale politique, et dans un style qui prouve que l'auteur est pénétré le premier des vérités éternelles contenues dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle il ne cesse de rappeler ses compatriotes. « La constitution ( dit-il » dans son avertissement) n'est toute entière que dans » la déclaration des droits de l'homme ». Et assurément, pourrons-nous ajouter, on n'y trouve pas la loi martiale, ni le décret contre les attroupemens, qui en est un corollaire.

Les assassins qui ont égorgé les malheureux pris sous l'autel de la patrie ont été arrêtés le vendredi 22; leurs déclarations jetteront sans doute un jour terrible sur le complot du champ de Mars.

M. du Verrier est arrivé le 21 juillet à Paris; il résulte du compte qu'il a rendu à l'assemblée nationale de sa mission auprès du sieur Condé, qu'il a été fort mal accueilli des officiers français.

Le juif Ephraim, contre lequel la calomnie avoit déjà distillé ses poisons, vient d'être mis en liberté.

Les braves Forts de la Halle, qui sont aussi Forts pour la pairie, sont venus réclamer contre un passage de notre dernier n°., p. 5. Nous avions dit qu'on alloi les habiller; ce sont eux-mêmes qui font les frais de leur uniforme, et ils nous ont donné leur parole d'honneur qu'ils ne cesseront pas pour cela d'être des hommes. Nons prenons acte de leur déclaration. Puissent-ils ne pas regretter bientôt leur ancien costume!

#### MONSIEUR,

Je vous prie d'insérer dans votre journal les observations suivantes:

D'après le discours touchant et paternel de M. Bailty à l'assemblée nationale, sur le malheureux événement de la journée du 17 juillet, et d'après les mesures douces et sages que la municipalité a employées dans cette journée, pour conserver la paix entre tous les citoyens de la capitale, je les somme, en vertu de leur amour de l'ordre, de faire afficher, le plus tôt possible, le procèsverbal de l'enlèvement des morts du champ du carnage, avec le détail exact de leur nombre, de leurs noms, demeures et qualités, que je suis bien persuadé que ces sages administrateurs, amis de la paix et de l'union, n'ont pas manqué de rechercher, afin de conserver l'ordre dans les familles de ces brigands, et éviter toutes les contestations qui pourroient naître sur leurs succéssions. Je somme également ces amis du bien de faire connoître où ils ont déposé les habits, argent, bijoux et autres effets que ces mêmes brigands avoient sur eux, lors de la correction fraternelle qui leur a été donnée à coups de fusil. Il est digne d'un homme aussi bon, aussi prudent, aussi sensible que l'est M. Bailly, de ne pas étendre la punition des pères et mères jusque sur les enfans ou autres héritiers. Il est donc indispensable qu'il fasse connoître toutes les précautions que sa surveillance paternelle a prises sur ces différens objets. Je l'en somme au nom de son amour pour la justice et la paix; car, s'il ne le fait pas, ses ennemis pourroient dire qu'il a des motifs secrets pour cacher le nombre des brigands tués, et qu'il s'est approprié leurs dépouilles.

Signé, D. L.

# SSEMBLÉE NATIONALE

# Séance du mardi 12 juillet 1791.

été rendu quelques décrets sur les supplémens au ent des officiers généraux. L'assemblée a décrété e que les dons patriotiques pour l'entretien des garionales qui feront le service militaire, seront pora trésorerie de l'extraordinaire, où il en sera tenu istre particulier. M. Duportail a présenté le tableau penses de l'année portée au complet.

e du soir. Après la lecture de plusieurs adresses, blée a rendu une série de décret sur les mines. ce du mercredi 13. L'ordre du jour a appelé le rapes sept comités sur la fuite du roi; M. Muguet apporteur. La discussion de cette question a occupé la séance.

ce du jeudi 14. Continuation de la même disens-

ce du soir. M. Camus a présenté quelques décrets pensions qui ont été adoptés.

ce du vendredi 15. Continuation de la discussion sur e de Louis XVI. Le décret suivant a été rendu. 'assemblée nationale, après avoir entendu le raples comités diplomatique, militaires, de constitudes recherches, des rapports, de révision, de juris-

nce criminelle,

atendu qu'il résulte des pièces dont le rapport lui fait, que le sieur Bouillé, général de l'armée fransur la Meuse, la Sarre; la Moselle, a concu le de renverser la constitution; qu'à cet effet il a né à se faire un parti dans l'empire, sollicité et exéles ordres non contre-signés; attiré le roi et sa fadans une ville de son commandement ; disposé des iemens, fait marcher des troupes vers Montmédy, parer un camp près cette ville; cherché à corroms soldats, les a engagés à la désertion pour se réunir et sollicité les puissances étrangères à faire une in-1 sur le territoire français, décréte:

» Qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Bouillé. implices et adhérens, et que leur procès leur sera fait et parfait pardevant la haute-cour nationale provisoire, séante à Orléans; qu'à cet effet les pièces qui sont déposées à l'assemblée nationale seront adressées à l'officier qui fait auprès de ce tribunal les fonctions d'accusa-

teur public.

2°. » Qu'attendu qu'il résulte également des pièces dont le rapport lui a été fait, que les sieurs Hémann, Klinglin et d'Ophise, maréchaux-de-camp employés dans la même armée du sieur Bouillé; Desotteux, adjudant-général; Bouillé fils, major d'hussards, et de Gauglas, aide-de-camp; de Choiseul Stainville, colonel du régiment de dragons; le sieur Mandel; Færsen, colonel propriétaire du régiment Royal-Suédois, et les sieurs Valory, Malledant et Dumoustier, sont prévenus d'avoir eu connoissance dudit complot du sieur Bouillé, et d'avoir agi dans la vue de le favoriser, il y a lieu à accusation contre-eux, et que leur procès leur sera fait et parfait devant la haute-cour nationale, séante à Orléans.

3°. » Que les personnes dénommées dans les articles précédens contre lesquelles il y a lieu à accusation, qui sont ou seront arrêtées par la suite, seront conduires sous bonne et sûre garde dans les prisons d'Orléans; qu'à cet effet, les informations et autres pièces déposées, tant à l'assemblée nationale que dans les différens tribunaux, seront envoyées à l'officier chargé des fonctions d'accusateur public près la haute cour nationale, qui

seule sera chargée de la suite de cette affaire.

4°. » Que les sieurs de Damas, Daudouin, Valleçour, Marassin, Talon, Floriac et Remy, les sieurs Lacour, Beutenant au premier régiment de dragons, Pehondy, sous-lieutenant au régiment de Castella, Suisse, Brige, écuyer du roi, et madame Tourzelle, resteront en état d'arrestation jusqu'après les informations prises, pour, sur icelles, être statué ultérieurement sur leur sort.

5°. » Que les dames Brunier et Neuville seront mises

en liberté »,

, Seance du samedi 16. L'assemblée nationale a rendu-le décret suivant.

Art. I. « Les départemens pourront seuls solliciter du corps législatif des secours sur les fonds communs, et mis en réserve par la nation.

II. » Il ne pourra être pris aucune somme sur les fonds communs, sans avoir satisfait aux décharges, réductions,

remises.

(93)

nises, moderations, auxquelles ils sont principalement

III. » Les corps législatifs ne pourront accordet ces seurs que dans les cas extraordinaires de gréle, gelée, tendiés, inondations, maladies épizootiques, ou autres aux, et seulement lorsque la perte qui en résultera sera lle, que le département ne puisse accorder un soulament convenable sur ses propres fonds, et lorsque ces êmes fonds auront déjà été destinés à d'autres objets portans.

IV. » Le département ne pourra obtenir du corps léslatif un suplément de secours qu'en faisant des soumisons d'y contribuer pour un vingt-quatrième; et dans cas, la législature contribuera pour deux ou trois aues vingt-quatrièmes, suivant les circonstances, d'après

s estimations dont il sera parlé ci-apiès.

V. » Si les fléaux n'ont frappé qu'un seul ou plusieurs strict d'un même département, alors le vingt quatrième fournir par le département sera pris sur tous les au-

es districts qui n'auront essuyé aucunes pertes.

VI. » Dans les cas où les accidens ne servient pas de ature à intéresser la nation, alors les secours seront purnis par les communes, cantons, districts, départesens, en proportion de la nature et du montant des ettes, et toujours d'après une soumission de la part de sux qui solliciterent les sécours, de contribuer pour n vingt-quatrième aux indemnités ou soulagemens à sclamer.

VII. s'Lorsque l'indemnité ne sera prise que suf les omnunes, sur les cantons ou districts, et qu'il ne s'y ouvera pas de denièrs libres, les départemens autons ans ces cas la faculté d'accorder auxdites communes, antons ou districts, l'autorisation à l'effet d'imposer ne somme additionnelle proportionnée au vingt-quaième de la perte, d'après l'estimation qui en aura été ille.

VIII. » L'estimation, s'il ne s'agit que d'un accident articulier, subi par quelques citoyens, sera faite entre s commissaires de la commune et ceux qui out ossuyé surtes.

IX » Si le soulagement doit être en partie supporté la le canton, l'estimation sera faite concurremment les deux électeurs du canton, édans l'ordre de leuf No. 106.

nomination, autant que faire se poutra) et les commissaires de la commune où l'accident sera survenu.

 Si le district doit y concourir pour quelque somme, cette estimation sera faite conjointement entre les commissaires du conseil général de la commune du chef lieu du canton et le district.

\* Si le département doit contribuer à l'indemnité, l'estimation sera faite entre les commissaires du district

et ceux du département.

» Si la nation doit concourir à cette indemnité, l'estimation sera faite entre les commissaires du département et ceux des départemens voisins ».

On a repris la discusion sur la police correctionne'le,

et les articles suivans ont été décrétés.

LVII. « Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir piès du tribunal de police correctionnelle, seront à vie. Leur traitement sera de 1,000 liv. dans les lieux où le tribunal ne formera qu'une chambre, de 1,800 liv. dans les heux où il en formera deux, et de 3,000 liv. dans les lleux où il en formera trois. Le traitement des commis-gleffiers sera, pour chacua, la moitié de celui de greffier.

LVIII. » Les huissiers des juges de p ix qui seront de

service, feront celui de l'audience.

" "LIX. » L'es audiences de chaque tribunal seront publiques, et se tiendront dans le lieu qui sera choisi par la municipalité.

LX. » L'andience sera donnée, sur chaque fait, trois jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge

de paix.

LXI. » L'instruction se fera à l'audience; le prévenu y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence, les reproches et désenses proposés, les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tate à l'audience suivante.

LXII. » Les témoins prêteront serment à l'audience; le greffier tiendra note du nom, de l'age, des qualités, ainsi que des principales déclarations des témoins, et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit,

et les jugemens seront motivés.

- LXIII. » Il ne sera fait aucune autre procédure, sens préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un désenseur officieux.

LXIV. » Les jugemens en matière de police correcionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel-

» L'appel sera porté au tribunal de district; il ne seurra être reçu après les quinze jours du jugement siminé à la personne du condamné, ou à son dernier domicile.

LXV. » Le tribunal de district jugera en dernier

LXVI. » Le Département de Paris n'aura qu'un tribunal d'appel, composé de six juges ou suppléans, tirés des six tribunaux d'arrondissemens. Il pourra se diviser en deux chambres, qui jugeront au nombre de trois juges.

LXVII. » Les six premiers juges ou suppléans qui composeront le tribunal d'appel, seront pris par la voie du sort dans les six tribunaux, les présidens exceptés; de mois en mois, il en sortira deux, lesquels seront remplacés par deux autres, que choisiront les deux tribunaux de district, auxquels les deux sortans appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d'arrondissement.

LXVIII. » L'audience du tribunal d'appel, ou des deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l'exige, sans que le

tribunal puisse jamais vaguer.

LXIX. » Les six premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie, et présentera un commis - greffier pour chacune des deux chambres.

LXX. » Les plus agés présideront les deux chambres du tribunal d'appel ci-dessus. Il en sera de même dans toute l'étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de trois juges de paix.

LXXI » Dans toute l'étendue du royaume, l'instruction sur l'appel se fera à l'audience et dans la forme déter-

minée ci dessus; les témoins, s'il est jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus; et l'appelant, s'il succombe,

sera condamné en l'amende ordinaire.

LXXII. » En cas d'appel des jugemens rendus par le tribunal de police correctionnelle, les conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris il sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d'appel de police correctionnelle.

F 2

# Application des confiscations et amendes.

LXXIII. Les produits des confiscations et d mndes prononcées en police correctionnelle, seront perçus
par le receveur du droit d'enregistrement après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, et appliqués; savoir : un tiers au menus frais de la municipalité et du tr bunal de première instance, un tiers à ceux
des bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un
tiers an soulagement des pauvres de la commune. La
justification de cet emp'oi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives.

LXXIV: » Les peines portées au présent décret ne seront applicables qu'aux délits commis postérieurement

à sa publication ».

### Articles additionnels.

Art. I. a Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes faits aux fonctionnaires publics dans d'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années.

» La peine sera double en cas de récidive.

II. » Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageroient ou menaceroient par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne qui se trouveroient ou sous les armes, ou au corps-de-garde, ou dans un poste de service, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, contre ceux qui les frapperoient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime, conformément aux loix militaires.

III. » Tous ceux qui, dans l'adindication de la propriété ou de la location des domaines nationaux, ou de tous autres objets, troubleroient la liberté des enchères, ou empêcheroient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent, soit par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une

année.

\* La peine sera double en cas de récidive.

IV. » Toute personne convaincue d'avoir vendu des poissons falsifiées par des mixtions muitibles, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1900 liv. , et à un emprisonnément qui ne pourra excéder une année, Le jugement sera imprimé.

» La peine sera double en cas de récidive.

V. » L'extrait des jugemens rendus par la police municipale sera déposé, soit dans un lieu central ; soit au proffe du tribunal de police correctionnelle, dans tous les cas où le présent décret aura renvoyé à la police correctionnelle les délinquans en récidive ».

M. Duport a proposé les articles suivans, qui ont été

adoptés.

Art. I. « Toute plainte ou dénonciation en faux, en binqueroute frauduleuse, en concussion, péculat, voi de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque, seront portées devant le directeur du juré du lieu du délit, ou de la résidence de l'accusé, à l'exception des villes au-dessus de quarante mille ames, dans lesquelles elles pourront être portées devant les juges-de-paix.

II. » Dans les cas mentionnés en l'article ci-dessus, le directeur du juré exercera les fonctions d'officier dé police; il dressera en outre l'acte d'accusation.

III. » L'acre d'accusation, sinsi que l'examen de l'affaire, seront présentés à des jurés spéciaux d'accusation

et de jugement.

IV. » pour former le juré spécial d'accusation, le procureur-syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira seize ayant les connoissances relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au sort huit qui composeront le tableau du juré.

V. » Le juré spécial du jugement sera formé par le procurent-général-syndic, lequel, à cet effet, choisira vingt-quatre citoyens ayant les qualités ci-dessus dé-

signées.

VI. » Sur ces vingt-quatre citoyens, l'o en tirera au sort douze pour former un tableau, lequel sera présenté à l'accusé ou aux accusés qui auront le droit de récuser,

en tont ou partie, ceux qui le composeront.

VII. » tous les membres du juré spécial qui auront été récusés, seront remplacés par des c toyens tirés au sort, d'abord parmi les douze autres choisis par le por cureur général-syndic, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.

VIII. » Dans tout le reste de la procédure l'on se conformera aux règles établies par les titres précédens.

## Du faux.

Art. I. « Dans toutes les plaintes ou dénonciations en fanx, les pièces arguées de faux seront déposées au greffe et remises au directeur du juré; il en sera dressé un procès verbal détaillé; elles sero t signées et paraphées par lui ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le prévenu, au moment de sa comparution.

11. » Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être reques, quoique les pièces qui en sont l'objet ayent pu servir de fondement à des actes judiciaires

on civils.

III. » Tout dépositaire public, et même tout particulier dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d'amende et de prison, de les remettre, surl'ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du juré, lequel lui servira de décharge contre ceux qui pourroient avoir intérêt à la pièce.

IV. » Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées à toutes les pages par le directeur du juré et le greffier, par le plaignant ou dénonciateur, ou leur fondé de procuration

spéciale, ainsi que par l'accusé.

V. » Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seroient en leur possession, sur l'ordre par écrit du directeur du juré, qui leur servira de décharge envers ceux qui pourroient avoir intérêt à la pièce:

VI. » S'il est nécessaire de déplacer une pièce, il en sera tiré une copie collationnée, laquelle sera signée par

le juge-de-paix du lieu.

VII. » Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce

du procès, ils seront tenus de la parapher.

VIII. » Si dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle sommera l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

1X. » Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir

e la pièce, elle sera rejettée du procès; et il sera passé

utre à l'instruction et au jugement.

X. » Dans le cas où la partie déclareroit qu'elle enntend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux ra suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire rincipale.

XI. » Mais si la partie qui a argué de faux la pièce, putient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux, accusation sera suivie criminellement dans les formes dessus prescrites. Il sera sursis au jugement du procès

squ'après le jugement de l'accusation en faux.

XII. » Les procureurs-généraux-sindics, les procueurs syndics, les procureurs des communes, les juges, insi que les officiers de police, seront tenus de pouruivre et de dénoncer tous les auteurs et complices de aux, qui pourront venir à leur connoissance, dans la orme ci-dessus prescrite.

XIII. » L'officier public poursuivant, ainsi que le plaimant ou dénonciateur, pourront présenter au juré d'acmation et à celui de jugement, toutes les pièces et preules de faux; mais l'accusé ne pourra être contraint à en

roduire ou en fabriquer aucune.

XIV. » Si un tribunal trouve dans la visite d'un proès, même civil, des indices qui conduisent à connoître auteur d'un faux, le président pourra d'office délivrer e mandat d'amener, et remplir à cet égard les fonctions

l'officier de police.

XV. » Lorsque des actes authentiques auront été délarés faux en tout on en partie, leur rétablissement, eur radiation ou réformation sera ordonnée par le tribulal qui aura connu de l'affaire; les pièces de comparaison seront envoyées sur-le-champ dans les dépôts dont elles auront été tirées.

XYL » Dans tout le reste de la procédure les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées.

Séance du soir. M. Salles a fait lecture de trois articles qui portent la déchéance du trône; ils ont été adoptés lans discussion.

Art. I. « Si le roi, après avoir prêsé serment à la constitution, se rétracte, il sera censé avoir abdiqué.

II. «Si le roi se met à la tête d'une armée pour en diriger les forces contre la nation, ou s'il ordonne à ses généraux d'exécuter un tel projet, ou enfin s'il ne s'oppose pas par un acte formel à toute action de cette espere qui s'exécuteroit en son nom, il sera censé avoit,

abdiqué.

111. « Un toi qui aura abdiqué, ou qui sera censé l'avoir fair, redeviendra simple citoyen, et il sera accusable suivant les formes ordinaires pour tous les délits postérieurs à son abdication »

" L'assemblée nationale décrète que son décret du 25 du mois dernier, qui suspend l'exercice des fonctions toyales et des fonctions du pouvoir exécutif entre les mains du roi, subsistera jusqu'au moment où la constitution étant achevée, l'acte constitutionnel entier aura été présenté au roi ».

Séance du dimanche 17. On a la une lettre des commissaires envoyés dans les départemens des Vosges et du Rhin, les prêtres mettent tout en œuvre pour y semer le

désordre et la rebellion

Séance du lundi 18. M. Bailly est venu faire lecture à l'assemblée du procès-verbal des événemens arrivés le dimanche 17 au Champ de la Fédération.

Sur la motion de M. Regnault, le décret suivant a

passé.

Art. I. « Toute personne qui aura provoqué le meurafre, l'incendie, le pillage, ou consuillé formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits publiés et colportés, soir par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, sera regardée comme séditieux et persurbaseur de la paix; et en conséquence les officiers de police sont tenus de la faire arrêter sur le champ, et de la remettre aux tri-bunaux pour être punie suivant la loi.

II. « Tout homme qui, dans un attroupement ou une émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de la chaîne, si le meurtre ne s'est pas commis, et comme complice du crime, s'il a eu lieu. Tout citoyen présent est tenu de s'employer

et de prêter main-forte pour l'arrêter.

IiI. « Tout cri contre la garde nationale ou la force publique en fonction, tendant à lui faire baisser ou déposer les armes, sera regardé comme cri de sédition, ex sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années ».

Ce 23 juillet 1791. PRIDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

## No. 107.

## RÉVOLUTIONS

DE PARIS.

DÉDIEES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETIYS-AUGUSTINS.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

TROISIEME ANNEE

DE SA LIBERTÉ PRABQAISE,

NEUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous pareissent grands Que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous.



## AVIS DE L. PRUDHOMME

On répand dans le public que mon Journal des Révolutions de Paris ne se continuera point. Sans vouloir pénétrer les moifs de ce faux bruit, je déclare que je ne e cesserai que lorsque ma patrie sera libre; it qu'accoutumé depuis quatorze ans à lut N°. 107.

ter contre le despetisme, toujours foible quand on lui résiste, fidèle observateur de la loi, je repousserai l'oppression jusqu'à la mort. C'est d'après ces principes que sera jusqu'à la fin rédigé mon Journal, dont je suis seul responsable. Je ne crains point de dire que l'esprit de cet ouvrage, enfant premier né de la liberté, a été et sera toujours indépendant de mes coopérateurs.

Du-23 Av 30 Juiller 1791.

Suite de la malhenteuse journde du 172

La journée du 17 juillet à été affreuse. Il s'y est passé des scènes individuelles dont la récit brise lé cœur. Mais enfin plusieurs citoyens n'y ont perdu que la vie. Si la nation datoit de cette époque la perte de sa liberté!... Si l'idée de ce massacre' n'avoit été conçue que pour glacer d'effroi les écrivains et les lecteurs patriotes, pour autoriser les violations d'asile, pour dresser des tubles de procrier; pour enivrer la garde naticnale en lui donnant une fausse mesure de sa force. pour faire rentrer le peuple dans se nu lité politique, pour imposer silende aux journalistes, pour dissiper les clubs, et ne pas souffrir un seul groupe dans tout Paris, redevenu ce qu'il étoit, la ville des aveugles et des muets!.... Tout cela s'est fait et se fait encore, et les gardes nationaux applaudissentla leur métamorphose en janissaires; et le peuple lui-même, frappé de l'épidémis, rit d'un rire sardonien à la vue de tous ces coups d'autorité asjetique : le ma heureux ! il insulfe aux traitemens barbares qu'on fait suhir à ses plus ardens défenseurs, et appelle brigands c. ux-là même qui l'ont averti tant de fois de se mettre en garde contre les véritable brig nds contre les factioux lachés au milieu de lul.

Et il s'est trouvé des gens pour justifier les nombreux assassinats du 17 au soir, et les délations, les lettres de cachet, les prises de corps, les incarcérations, les saisies de papiers, les confications de presses et de caractères d'imprimerie, les radiations de scruțin, et le spectacle simitre de ce drapeau couleur de sang, appendu si long temps aux croisées de la maison commune, comme judis on attachoit aux voûtes du temple métropolitain les drapeaux teints dans les cadavres des ennemis vaincus!

Le salut du peuple ! disent ces gens, bien payés

apparemment pour le di e.

dans une bonne constitution, et entre les mains de mandataires fidèles aux intérêts de leurs commettens. Le salut du peuple est dans nos canons pointés sur le premier de nes veisins qui touchera s'un pied sacrilége notre sol sanctifié par la liberté. Le salut du peuple est dans la prudence, les lumières et l'humanité des magistrats; le salut du peuple, sur-tout en ce temps de calamité publique, est dans les corps électoraux procédant au remplacement de nos députés, dont les uns succombent sous la charge, et les autres, transfermés en pourceaux, se prostituent à la cour d'une Circé nouvelle.

Le salut du peuple ne consiste pas à faire, à toute heure de jour et de nuit, des descentes, scandaleuses chez les particuliers, et à charger d'ordres arbitraires les gardes nationaux devenus des coupe-jarrets. Si jamais les feuilles incendiaires de l'Anni du Peuple ont pu allumer quelques cerveaux, depuis long temps elles avoient cessé d'être, à craindre. Les façons de parler, les figures de rhétorique de l'Orateur du Peuple n'ont point fait verser depuis deux années une seule goutte du sang qu'on a répandu dans la seule soirée du 17. Il convenoit mal à des citoyens armés et souillés de meurtres de venir meitre à la raison des écri-

vains accusés d'avoir conseillé le méurtre. Si dans leur indignation patriotique, leur plume a distillé le fiel de la médisance et les poisons de la haine, il falloit les combattre avec les mêmes armes; les basonnettes n'ont que faire là; elles ne prouvent

que la raison du plus fort.

Si les circonstances, au-dessus desquelles nos législateurs surent avec tant de courage se placer au jeu de paume', oat plus d'empire sur eux dans la salle du manége, et ne leur permettent plus que des décrets inconstitutionnels, il ne falloit pas renchérir sur eux, et doncer une extension coupable et odieuse à celui contre les écrivains désignés comme séditieux. La loi porte qu'on s'assurera de leur persenne; elle ne prononce pas confiscation et enlèvement des presses et des caractères. Le zèle de nos municipaux leur a fait franchir la borne de la justice, et même de l'équité.

Marat n'avoit point d'imprimerie depuis quelque temps; il occupoit celle de la demoiselle Colombe. Le noin de l'auteur devoit mettre à l'abri le typographe, et lui laisser la faculté de travailler. Autrefois, il y avoit des délits qui paroissoient tellement graves, qu'ils entraînoient dans leur châtiment la démolition même de la maison natale du coupable. La municipalité voudroit-elle remettre en lumière ce code barbare, monument dés

truit de l'antique despotisme?

Le chien, blessé d'an coup de pierre, mord la pierre, à défaut de la personne qui la lui a lancée, et cela est tout naturel. La municipalité n'est pas aussi raisonnable. Malheur aux créanciers de celui qui l'a offensée! Elle les enveloppe dans la disgrace du prévenu, et leur enlève le gage de leurs propriétés. En l'absence de la personne capturée, sa femme et ses enfans ne pourront faire rouler ses presses pour satisfaire aux engagemens contractés; et comment s'acquitteront-ils du droit

le patente et de leur don patriotique? L'imprimerie est un meuble sacré, aussi sacré que le berceau du nouveau né, que jadis les collecteurs de taille ne respectoient pas toujours. Mais sommes-nous déjà revenus précisément au même point d'où nous étions partis, avec le vœu bien prononcé de n'y jamais retourner?

Les citoyens les plus modérés furent révoltés à la vue du cortége affligeant de trois ou quatre voitures, s'acheminant vers la maison commune, environnées de baionnettes et chargées de tout l'attirail d'une imprimerie, à la suite des prisonniers accablés d'injures sur la route. Plusieurs colporteurs garottés fermoient cette marche triom-

phale.

Par un raffinement de perfidie, digne au reste du corps municipal, qui se permet des applaudissemens féroces à la lecture du procès verbal des horreurs commises le 17 au champ de Mars, on eut le soin de faire subir le même sort à Sulleau et à Royou, afin que le peuple confonde dans la même classe les défenseurs ardens et courageux de la révolution, et ces folliculaires soudoyes

par l'aristocratie.

Le nombre des arrestations faites depuis le 17 n'est. pas mieux cont u que celui des morts du champ de Mars; mais il doit être considérable; et suns doute, il le scroit bien davantage si tous les journalistes et les pétitionnaires avoient eu la fermeté d'attendre dans leur cabinet d'études, ou dans le lieu de leur réunion, le brevet d'honneur contenu dans la lettre de cachet expédiée au comité des recherches, qui en fait commerce, comme sous le règne de Saint-F.orentin et compagnie. On appréhenda des citoyens de toutes les classes et de tous les sexes; la proscription s'étendit jusque sur les étrangers, pour colorer d'un prétexts la persécution dirigée principalement contre les chauds patriotes. Rotondo l'Italien, le juif Ephraïm, une

baronne ellemande, etc.... ont été enlevés et re: Iaxés.

La police municipale, honteuse elle-même de ces coups de main, et pour donner le change au, peuple, fit en même temps la chasse aux petits. jeux de hasard qui pullulent sur les quais et autres, lieux.

La garde nationale, loin de se refuser à teutes ess expéditions, auxquelles les troupes de ligne jadis no se seroient prêtées qu'avec répugnance, y apporte un zèle pour la loi qui tient de l'acharnement, et ressemble à de la vengeance personnelle. Autrefois, il n'étoit pas rare de voir les gens, dit de la robe-courte, fermer les yeux et dissimuler les victimes que leur désignoit le despotisme ministériel et parlementaire.

Le despotisme municipal est mieux servi. L'orateur du peuple est obligé de soutenir un siège pour échapper aux mains de ses captureurs. Le défenseur de Santerre est moins heureux, et l'on s'assure provisoirement de sa personne, jusqu'à ce qu'on ait découvert la retraite de Marat. Lagendre, Danton, Sergent, Camille Desmoulins et une foule d'autres, attendent dans la retraite leur tour d'être traduits au tribunal: la liste fournie par le maire au comité des recherches est curieuse. On y lit:

Tel... chargé une foi.

Tel..., chargé, deux, trois fois.

Tel..., bon à arrêter.

On est fâché de voir M. Bailly si peu novice dans l'art des Sartine et des Lenoir; un maire, enfant gaté de la révolution, ne devroit pas, ca semble, en savoir si long qu'un lieutenant de police. Cette place n'auroit-elle changé que de nom?

Le père Duchère et sa femme ont été rendus à leur ménage, sous la condition d'être à l'avenir plus circonspects. On connoît la valeur de cette ipjonction, dont on faisoit usage avec succès au temps passé, tout prêt à revenir.

Quantité de personnes qui me se seroient pas u dignes de faire partie du peuple franc, si elles fussent astreintes à ne dire la vérité qu'avec le ystère dont s'enveloppe le mensonge, ont été usies, menées au comité, et de la à la prison, our avoir eu l'air de blamer la conduite prévole des gardes nationaux au champ de Mars,

Les épanchemens de l'amitié sont devenus des rimes d'état. Le silence des tombeaux règne jusue dans les cafés; l'esprit pub ic est tellement hangé, que le théatre de la nation, où les fiers acens de la liberté, sortis de la bouche de Brutus, voient reçui tant d'applaudissemens, retentit mintenant de bravos serviles à la soène d'Athalie eprésentant le peuple juif à genoux aux pieds de on nouveau rei Pourquoi, depuis que les acteurs u théatre de Molière, ont été à la baire de l'assemdée nationale faire vœu de ne jouer que des pièces atriotiques, ont-ils retranché les vers que M. Rome in ajouta dans sa lique des tyrans, à l'occasion de la uite de Louis XVI? Comment se fait il que M. Ronsin southe cette coupure, si le drame lui apartient encore? S'il n'est plus à lui, pourquoi une illiche ne prévient-elle pas le public de la lacheté les comédiens de Molière? M. Rousin avoit plaardé son épisode du monarque fayard, le meilour morceau, sans contredit, de toute la pièce.

On sait que le théâtre français de la rue de Richeieu a fait la dépense des décerations de la tragédie du Ricyaume en interdit, par M. Gudin; pourquoi les entrepreneurs de ce spectacle retarlent ils la représentation de cette pièce si bien i l'ordre du jour? Les honnêtes gens répugnent à proire que ce soit par obéissance à des ordres secret. De pareils commandemens, au sujet de la tragédie de Charles IX, furent regardés dans le tenns commandemens par commandemens.

temps commemon avenus.

On travaille de toutes les manières, on tourmente en tous sens l'opinion publique. Des la lendemain du massacre au nom de la loi, tous les coins de rues offroient à hire aux passans bénévoles une adresse de félicitation et d'encouragement aux gardes nationaux, apparemment commo pour aller au-devant de leurs remords; et en effet deux sous officiers, dans différentes sections, se

sont brûlé la cervelle quelques jours ap-ès.

Il en est pourtant auxquels la conscience n'a rien dit. Un grenadier, entre autres, (par pitié pour lni, nous tairons son nom et son état civil) so vanta d'avoir été faire sa décharge de mousqueterie, en ajoutant que sa joie eut été complète, s'il amoit pu coucher en joue Roberspierre.... Citoyens! contenez votre indignation; il est des monstres dans la nature, pourquoi n'y en auroit-il

pas dans la société?

Chaque matin on placarde un pamphlet-journal intitulé: le Chant du Coq, dans lequel en effet on renie impudemment tous les bens principes, et l'on renonce aux sentimens d'honneur. On esanie aussi do porter atteinte à la bonne réputation de quelques journalistes courageux. Cet écrit calomnieux est pourtant signé. Parmi les noms, on lit un sieur Auguste, capitaine aristocrate de la garde nationale, orfévre breveté du roi, et l'agent secret de la reine pour tirer parti de la sonte des cloches. les antres signataires sont de la même pâte. Cette compagnie h'est, pas d'humeur certainement à sacrifier douze louis chaque matin nour l'instruction du peuple. Citoyens! veillez sur les prête-noms, et tachez de lever le masque, Les fauteurs des Tuileries et les sept comités du manége y doivent êtie pour quelque chose.

Trois jours après le 17, une nouvelle édition de la loi martiale fut placardés sur tous les murs de Paris. Quel procédé! en conçoition de plus etroce, ou de plus inconséquent? Rappeler la loi trois jours après le massacre commis en vertu de la loi! Si le châtiment doit marcher sur les traces du grime, c'est à la loi à prendre le devent. lei

re est renversé. Magistrats du peuple, étesstupides ou féroces? Il faut que yous soyies ou l'autre, choisissez! car nous souffririons à vous croire l'un et l'autre. C'est la veille falloit remettre la loi sous les youx de vos citoyens égarés; mais, direz vous, pouvionss prévoir les événemens du dimanche 17? flais, vous répondrons-nous, quand il s'agit de tre à exécution une loi de sang, on y regarde eux fois. On diroit que vous aviez soif de care; il vous tardoit donc bien de faire usage cette arme si difficile à manier, et dont les ips sont si terribles (1). Appréhendiez vous : le glaive de la loi ne se roui lât en restant p long temps dans son fourreau? Il en va de me de votre drapeau de mort; au lieu de le ser flotter aux fenêtres de la maison commune, ize ou quinze jours après le voyage que vous sites faire au champ de Mars, que ne l'expoevous douze ou quinze jours d'avance? Vous 15 intitulez complaisamment les tuteurs, les es du peuple. Un père, un tuteur menace g-temps avant de frapper; il ne tue pas ses ans pour leur apprendre à vivre.

viais vous aviez besoin de pièces justificatives. le drapeau rouge prudemment exposé après langer, ni les détours piteux du maire, ni la onse congratulatoire du président, ni le voluneux procès-verbal de la municipalité ne laveit la tache indélébile du sang de vos frères qui

B

<sup>(1)</sup> M. B illy ne connoît pent-être pas la définition la loi marciale anglaise; la voici:

<sup>&</sup>quot;C'est une loi qui met pour un certain temps tout le pays sous la jurisdiction militaire, ou du moins qui suspend tout ce qui pourroit la gener ».

M. le commandant général auroit bien du faire part de itte définition à M. le maire. N. 107.

a réjailli sur vos écharpes; ll en est tombé sur vos cœurs. C'est un poison lent qui flétrira vos jours jusqu'au dernier.

Et vous, bien moins coupables sans doute, gardes nationaux de Paris, vous avez rendu de grands services à la révolution, vous pouviez et vous pouvez encere lui en rendre de plus grands. Si l'habit militaire que vous portez inspire momentanément des sentimens si étrangers au titre de citoyens; faites comme cette mère indignée à la vue de son fils vantant ses exploits du 17 au champ de Mars, déchirez l'habit bleu rougi du sang de vos concitoyens, et détestez l'instant où vous ne fûtes que so dats.

Voyez le chemin qu'on vous a fait parcourir en peu de temps, et reculez d'effroi. Il y a deux années, tout Paris s'insurgea, prit la cocarde et les armes contre l'aristocratie, monstre à plusieurs têtes, qui menaçoit de tout dévorer à la fois. Les efforts simultanés de tous les habitans eureut un entier succès, et nous fûmes libres. Le monstre terrassé, étourdi du coup, vit toutes ses pertes, et pendant quelques jours, il les crut irréparables. Mais à la vue du premier habit bleu endossé par un citoyen: alf! je respire enfin, dit l'aristocratie, en se relevant; j'aurai ma revanche. La pomme de discorde est trouvée; elle est dans cet uniforme, voilà mes ennemis divisés. J'avois tout à craindre de leur union; toutes mes espérances renaissent. Du moment qu'il y aura une force armée, séparée du reste des citoyens, rien de plus aisé que de la diriger contre le sein même de la patrie; et la guerre civile est sure, d'autant plus certaine, qu'on prendra le soin de ne faire marcher les habillés de bleu contre leurs frères, qu'au nom de la loi. Ce sera le mot d'ordre. Frères armés! hélas! n'est ce pas là précisément l'histoire du dimanche 17 juillet? Depuis long temps on cher(111)

it à vous amener là. Le lundi 18 avril pensa. nn jour de deuil pour nous, et de triompha, ir nes ennemis communs : on menaça de la martialo; mais cette loi de sang a besoin de irreaux, et l'on n'en trouva pas assez parmi 14. Frères! ah! rappelez vous les paroles atdrissantes que vous adressates à la foule de vos apatriotes accourus pour s'opposer au départ Louis XVI pour S. Cloud. « Citoyens! il ne artira pas, nous venons nous joindre à vous our l'en empêcher. Que la Fayette et Bailly roclament la loi martiale, s'ils veulent : eux

euls en seront les victimes ».

Comment ce qui vous faisoit horreur à cette, oque, trois mois plus tard vous paroit il un acte civisme, un devoir sacré? Seriez-vous doza angés? En trois mois, seriez vous devenus des matres? Non, sans doute, non! mais yous avez indignement trompés; cette harmonie, qui réoit encore au mois d'avril entre vous et le reste s citoyens, portoit ombrage aux factieux qui gent au manège, et qui infectent votre étatajor. Les courtisans, car il y en a encore, les ibitieux, car il y en aura toujours, n'ont rien espérer tant que la garde nationale et le peuple roat en bonne intelligence. Qu'a t-on fait pour mpre ce bon accord? On vous a peint la partie ine du peuple comme un ramas d'hommes, amis <sup>1</sup> désordre par goût et par besoin. Pour donner relque vraisemblance à cette grossière calomnie, 1 a glissé parmi eux des enfans perdus de l'ariscratie, des suppôts du despotisme municipal ilitaire et diplomatique, avec quelques ceraux échanflés, mais de bonne foi. Ce levain a Prompu la masse. Sous peu de temps, en laisnt reposer la source, les matières qu'en y avoit tées pour la troubler, se seroient précipitées elles-mêmes au fond; mais on n'eut garde d'atindre. Soldats volontaires, on yous invita, on ous excita à vous porter les soutions, les défenseurs, les vengeurs de la loi qui n'avoit encore reçu aucune atteinte. On vous conduisit précipitamment au champ de Mars, comme une meute animée au son du cor. On fit plus; l'habit bleu que vous honorez du moins par vos intentions patriotiques, servit à revêtir des bêtes féroces toutes semblables à celles contre qui on disoit vous mener, en soite que les honnêtes gens sans uniforme, et les honnêtes gens en habit bleu, se trouvèrent en présence les uns des autres pour se combat re; si on leur eût laissé, aux uns et aux autres, le temps de s'aboucher et de s'entendre, ils se seroient tous embrassés sur le champ même destiné au

cirnage: mais....

Nous vous en conjurons au nom de la patrie, au nom de la liberté, au nom de vos femmes, de vos enfans, de vos amis qui pourroient se trouver parmi les victimes immo'ées par vous; si jamais on ose encore yous dire de marcher autour du drapeau rouge, contre des rassemblemens de citoyens, ah! nous yous en conjurons par tout ee que vous avez de plus saint, de plus cher; ah! de grace, ne comhiencez point par où il est si cruel de finir. Vos armes d'une main, tendez l'autre en signe de fraternité. Députez vous réciproquement des anges de paix, et ne vous en rapportez-pas tout de suite et sans examen à des magistrats prévenus, à des chefs dont l'intention peut - être est de vous charger de punir le peuple d'avoir osé faire la révolution sans eux.

C'est au milieu des basonnettes que les rois tenoient leurs lits de justice : la déclaration des droits de l'homme n'a pas eu besoin de gardes nationaux ni du drapeau rouge pour être recon-

nue et bénie.

Vous qui restez pour la garde des foyers, pour donner force à la loi contre les véritables brigands, pour protéger les écrivains défenseurs de vos droits, et surveillans de la chose publique, neus ne pouvons vous le taire plus long-temps. Le



•

· I

The state of the s

4

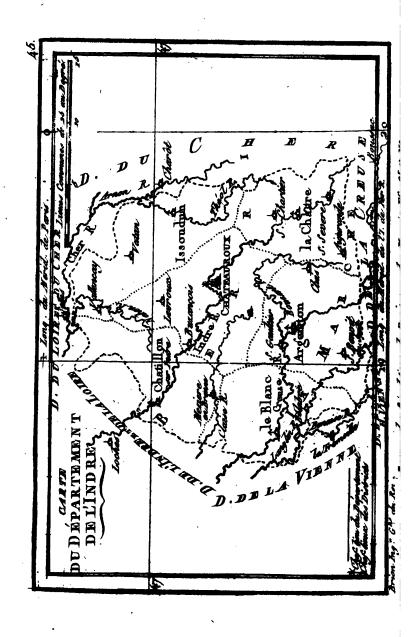

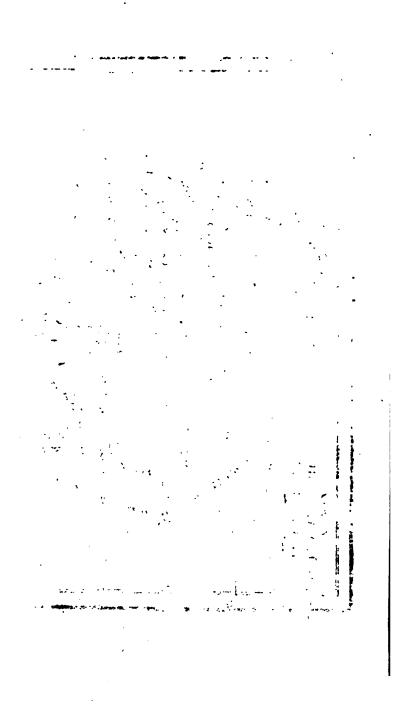

1255acre du 17 juillet s'explique; il affige proindement, et n'étonne point l'observateur qui onnoît le cœur humain et l'intensité des paşons mises habilement en jeu. Mais les suites u 17 juillet... pour être moins sanguinaires, lles n'en sont que plus déchirantes, puisqu'elles ous avilissent. On a peine à les concevoir, on plus de peige encore à les comprendre. Quoi! 23 héros de la liberté française, les soldats de 1 patrie, devenus plus lashes que les familiers u saint-office à Rome, plus ardens que les limiers le l'ancienne police! Quoi ! c'e t la garde nationale sarisienne qui arrache les citoyens à leurs deneures, à leurs familles, à leurs travaux, qui sépare avec une froide barbarie le mari de sa femme, e pere de ses enfans, et qui enlève la partie du nobilier la plus indispensable à la profession et i l'existence des ayans-cause du capturé! C'est la garde nationale qui, en plein jour, au milieu des p'aces publiques, se charge de rompre la conversations de deux amis, pour trainer au comité le citoyen dont elle a épié ou fait épier les paroles! Nos neveux ne voudront pas croire ces infamies. Par quel genre de machiavélisme a t on pu vous conduire à ce degré de turpitude? Par quel art a-t-on pu vous persuader l'exercice de ces fonctions, qu'un ancien magistrat de police a si bien caractérisées par ce mot : trouvez moi des honnétes gens qui veuillent s'en charger? Comment est on parvenu à faire de vous des instrumens aussi dociles aux impressions les plus basses? Soldats de la patrie! en jurant de donner force à la loi, avez vous donc promis de devenir les hourreaux de ves frères hors la ville, et leurs sbires dans l'intérieur? On avoit cherché à vous dégoûter du service par des manœuvres multipliées et fatigantes; a t-on voulu aussi vous le rendre odieux et méprisable?

Ces reproches yous humilient; une rougeur sa-

lutaire couvre vos fronts généreux, en lisant ces pages, hélas! trop véridiques, dictées par le patriotisme le plus pur, et par un sentiment profond d'amertume qui nous pénètre au souvenir de tout. ce qui vient de se passer. Gardes nationaux de Paris, nous pleurons sur nos frères expirés sous vos coups aux pieds de l'autel de la patrie, et sur vous - mêmes qui, dans un moment d'ivresse, les avez massacrés, non par obéissance à la loi, mais per déférence pour vos chefs. Nous pleurons sur la captivité, on la fuite de nos frères, victimes de leur véraoité, et sur vous-mêmes, qui, en vous rendant les principaux agens d'une persécution contre la liberté de la presse, ignorez apparemment que la liberté de la presse est un bouelier, un rempart plus sûr que des millions de soldats bordant nos frontières.

Frères armés! Recevez nos conseils; vous avez besoin d'en prendre, et nous avons peut-être acquis le droit de vous en donner. Ralliez-vous, non autour de vos chefs, mais autour de la déc aration des droits de l'homme. Mettez-vous en garde contre l'aristocratie de vos officiers, plus à eraindre encore que celle de la ci-devant noblesse et du ci-devant clergé. Repoussez loin de vous cet esprit militaire qu'on vous préche à desseia; surtout n'oubliez pas que vous êtes citoyens et non soldats; votre amour propre vous conseille peutêtre de faire corps; votre intérêt et la chose publique vous disent le contraire. Rentrez dans la masse du peuple; soyez hommes, soyez Français. Instruisez-vous, non pas seulement au maniement des armes, mais au talent de la parole, pour savoir répondre aux chefs d'opinion qui vous égarent. Mais, avant tout, ayez horreur du sang. Protégez le foible; respectez le peuple qui vous nourrit, et l'écrivain qui yous éclaire.

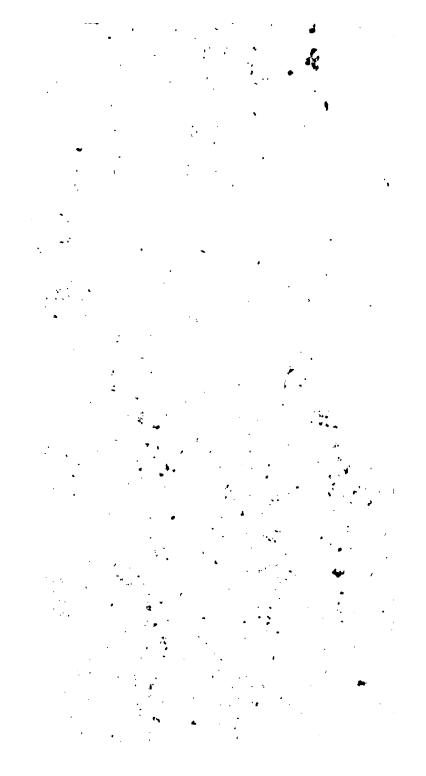

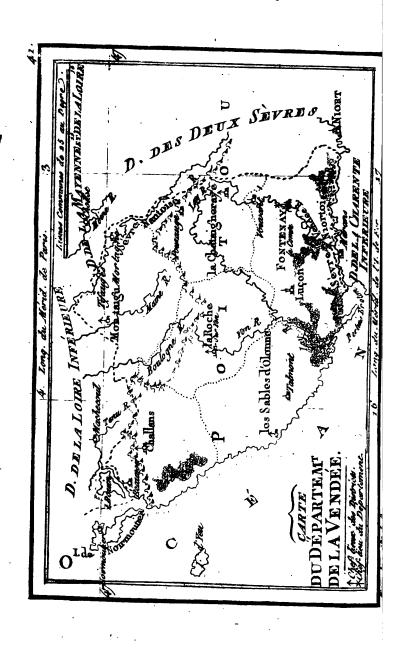

. . . ` •

ansaction de l'assemblée nationale avec la cour.

· Je vais yous dire maintenant ce qui m'éponrante, ce qui me feit trembler pour la chose oublique. Je parle ici avec la liberté et la franchise qui conviennent à mon caractère. La réunon la plus étonnante vient de s'opérer au sein le l'assemblée; j'en suis témoin, et j'y erois à peine. Des hommes, que l'antipathie la plus ortement prononcée éloignoit les uns des aures, se sont rapprochés tout-à-coup. Ils se détestent, ils se méprisent. Mille fois je les ai entendus s'attaquer avec l'acharnement le plus cruel, se faire les reproches les plus amers, se permettre les inculpations les plus outrageantes; et ils agissent de concert! Peut-il exister de liaison vraie sans estime? auroient-ils déposé en un instant toutes leurs haines? seroit-ce le désir de sauver l'etat qui les auroit réunis? Que ne puis je le penser! Mais je me livre malgré moi aux plus tristes présages. Je ne vous parle pas du moment où nous sommes, il est affreux; il me fait verser des larmes de sang; l'image de la force se présente par tout aux regards du citoyen trombant et effrayé; je vois les vengeances et les persécutions particulières s'approcher. Si cet orage n'étoit que passager, il faudroit avoir la force d'en supporter les ravages; mais quel avenir il me semble nous prédire! Je crois voir nos travaux achevés, la charte constitutionnelle dressée, présentée à Louis XVI; Louis XVI proposer des modifications, des réformes, déclarer qu'à ces conditions il accepte ; des troupes étrangères placées de concert sur nos frontières pour en imposer; de prétendus amis de l'ordre et du bonheur public s'élever du soin de l'assemblée, exposer avec chaleur les dangers qui nous me-

» nacent, représenter que, si les conditions exi-» gées apportent quelques changemens à la cons-» titution, le fond n'en est point altéré, qu'elle » n'en restera pas moins la plus belle constitu-» tion de l'univers; que lersque nous avons com-» mencé, nous ne devions pas espérer aller aussi » loin dans la carrière politique; qu'il est sage » de faire de légers sacrifices pour obtenir une » paix solide et durable; que les mécontens, qui » ont des pertes de toute espèce, satisfaits des » plus foibles restitutions, renonceront à leurs » projets de vengeance, et qu'enfin tous les ci-» toyens ne formant qu'un peuple de frères, la » nation ne sera plus agitée par de longues et » douloureuses convulsions; les jadis nobles et » les prêtres approuver la transaction, les hommes » foibles y consentir, les chefs et les orateurs en » soutenir les avantages ; quelques vrais amis de » la liberté, quelques hommes jaloux de la gloire » et du bonheur de la nation, qu'on traitera de » factieux, s'y opposer, et la grande majorité de » l'assemblée consacrer, par un décret, cette » transaction honteuse. Où nous conduiront ces » premiers pas rétrogrades? Je ne sais, mais j'en » frémis (1)».

Tu frémis, Péthion! tous les bons citoyens frémissent avec toi. Oni, il vient de s'opérer dans le sein du sénat une réunion aussi scandaleuse qu'étonnante; oui, les représentans de la nation sont mille fois plus à craindre que tous nos trans-

fuges, que tous les tyrans étrangers.

En vain la cour avoit cherché à rappeler su cœur d'hommes libres l'amour des rois, qui n'est que l'amour de l'esclavage.

En vain elle avoit mis en avant d'obscurs cons-

pirateurs, qui ont payé de leur tête.

En

<sup>(1)</sup> Lettre de J. Péthion à ses commettans sur les circonstances actuelles.

n vais le général Maillebois, de concert avec infame Monsieur, frère du traitre Capet, l voulu mettre sur pied une armée de brigands es du royal projet de rétablir Louis XVI dans droits.

n vain Louis a armé le bras du fanatisme en nant asile, en promettant une subite réintéion aux prêtres réfractaires (1).

n vain il avoit donné le commandement des ées d'un peuple libre à des généraux tels que

la pas le despote de Constantinople.

n vain des hordes étrangères, aux ordres d'un dé, d'un d'Artois, semblent projeter une in-

on prochaine.

n vain la race impie des tyrens s'étoit croipour cerner la France, et mettre à la raison Français patriotes; tous ces projets restoient s effet: l'amour de la liberté, l'énergie qu'elle pire, le sentiment de notre force, six millions bras armés, tout nous assuroit que nous étions incibles.

a cour a bien senti cette vérité: qu'un grand iple, qui a pour représentans des hommes homes et incorrempus, est au dessus de toute este de force! N'ayant pu vaincre par la violence représentans de la nation, parce qu'ils étoient tenus de la force des représentés, elle les a rompus, elle a acheté ceux qui étoient à vent, et il n'en est resté qu'un petit nombre pour peuple.

Or, ce premier marché conclu, l'on en fit un re dont voici les clauses: Convenu, 1° que semblée nationale n'a pas laissé assez de pour au roi; 2° que le roi a bien fait de s'en r, peur prouver aux nations qu'il n'étoit pas

t) Dequis quelques jours les prêtres réfractaires sont nis à télébrer l'office divin à la chapelle des Tuils-, de préférence aux prêtres assermentés. No, 107.

dibre; et qu'à défaut de sa libre sanotion, la constitution est mulle ; 30. que lui, roi, restera en pane espèce d'état d'arrestation jusqu'après l'achèvement de cerre constitution; à qu'alors elle lui sera présentée purement et simplement, comme s'il n'eût encore men sanctionné ni accepté : 5°. que sa majeste étant mise en liberté dans son château de Rambouillet, tous les comités réunis lui ferent passer une liste d'observations qu'elle mettra en amerge de la charte constitutionnelle, et sur les quelles l'assemblée nationale feradroit; 6. qu'avant pette époque le sénat fera la révision de tous ses déorets antérieurs ; et comme il est maître de son ouvrage, on aura soin d'élaguer de la constitution tout ce qui poutroit blesser la dignité royale et les attribute de la menarchie; nº. qu'en consequence, il sera rendu au roi une influence plus considérable sur l'armée, sur le corps légi latif. sur le pouvoir judicieire, enfin sur toutes les perties du pouvoir national; 8. que la noblesse sesa rétablie sous un autre nom, mais sans privilèges spécuniaires; o que le roi sera déclaré chef des gardes nationales, comme il l'est de l'armée de ligne;, 10° que pour faciliter l'exécution du présent traité, sa majesté angagera tous ses confrères et cousins à mettre sur pied une armée considérable, et à faire attaquer la France le jour même que la charte joonstitution delle lui sera présentée, rafin que , si des sedicie a sopposent à cette transaction, le peuple crie qu'il la veut, pour sobtemir lu paix et éloigner les, troubles qui le désolent depuis deuxeus; 11°, enfin, que d'ici à cette époque la cour rétirera de la circulation jusqu'au dérmier écu, s'il se pout, ét qu'alors elle mettes et fera mettre au jour des miljions d'égus, et de douis d'or, afin que le peuple ne doute pas que cet état ne soit le meilleur des états possibles, sûn qu'il maudisse lui même les auteurs de la révolution, gu'on lui dira être les auteurs de la disette du numéraire.

(119)

ui, voilà les basés et chuses principales de execrable transaction, dont parle le coura-: député de Chartres; oui, le projet et de rétrograder la révolution ; oui, l'on veut que euple me l'ait faite que pour payer du son , de son sang, le dette immense du bon roi. our consolider, d'une marière constinutione, le stéau destructour de la royauté : c'ast cé faut démontrer.

vant la fuite de Louis XVI, les membres de emb'ée étoient divisés on trais chasies ; les iotes, les ministériels et les noirs. Les minisels étoient une espèce de classe hermuphroqui se rangeoient tantôt d'un côté, tantôt lantre, selon qu'on vouloit au conseil; mais patriotes étoient constans dans la bonne route: succemboient parfois, ce n'étoit que faute thlètes. Les patriotes méprisoient aussi hauteat les ministériels qu'ils méprisoient les noirs; Lameth, Duport, Barnave étoient aussi et s acharmés contre les Bailly, Duquesnoi, la 'ette (1), que contre Maury, Cazalès et Fou-

lujourd'hui, plus de noirs, plus de ministériels, s de patriotes : à l'exception de Roberspierre, thioa, Buzot et quelques autres, tous des parse sont ralliés; Mallouet applaudit à Barnave, Fayette est devenu l'ami intime des Lameth, ne rougit plus de parler à Chapelier, à Dandré, Desincuniers, etc.; et dans quelle conjoncture a quel dessein s'opère cette inconcevable réum? Dans le mement de la protestation de Louis /1 contre la constitution ; dans le moment qu'il

<sup>1)</sup> Il est de fait que ceux qu'on appeloit la faction meth étoient tellement acharnés contre le général, ils re pouvoient en entendre parler, sans entrer as un quasi délire; qu'on se rappelle d'ailleurs les wes amères que Charles lui écrivois il y a un ans

alloit être déchu de sa place, sans l'inconesvable témérité de l'assemblée nationale, qui a fait gloire de fronder l'opinion publique; dans le moment où elle étoit, cette assemblée, placée entre un peuple qui avoit parlé, et un traitre centre qui le peuple avoit parlé : il a donc fallu de bien puissans motifs pour la décider à cet acte de despotisme! Représenter un peuple, un peuple qui a dit : fe veux que celui - la soit juge; sentir qu'on expose la nation au désordre et à l'anarchie si l'on n'obéit pas à sa voix; sentir qu'on ternit la gloire de deux apnées de travaux pénibles; sentir que l'on se compromet soi même en donnant le prétexte d'une insurrection, et se rapprocher, malgré oela, pour servir un homme, un tyran, pour lui conserver une injuste domination; des patriotes se rallier aux aristocrates les plus prononcés, pour opérer cette œuvre infame, c'est ce qui n'a pu s'exécuter que par les moyens de la plus puissante séduction!

Jusqu'à cette époque, quel rôle avoient joué les patriotes? Celui d'ennemis du despotisme, d'amis du peuple, de religieux observateurs de la volonté nationale; et quand cette opin on a été universellement donnée, on l'a rejetée avec dédain comme les despotes rejettent les remontrances de leurs sujeis.

Il étoit bien naturel que Louis XVI, convaincu de forfaiture, sit tous ses efforts pour échapper et à la peine et à la destitution qu'il avoit eucourue; mais si les députés patriotes avoient su le braver lorsqu'il étoit armé de toute la force du despotisme, lorsque la nation osoit à peine ratifier leurs travaux, comment se fait-il que pour lui, pour le servir, ils aient insolemment bravé la nation dont le vœu avoit prévu, prévenu et dicté ce qu'ils avoient à faire?

Mais suivons la conduite de nos législateurs dans l'enceinte du sénat. Non seulement ils se sont sait cerner de canons et de baion-

es, alors qu'ils ont frappé. le grapde ); mais depuis six semaines, depuis le comsement de la réunion, on interdit au peuple rée des Tuileries, et tout autre accès au ma-Si l'on a aimé à le consulter dans des temps eux, en matière moins importante, on afe aujourd'hui plus de hauteur que la ocur as n'en a jamais montré. Oui, Louis XVI, emme, oui , leur conseil étoient moins imeux, moins inaccessibles que ne l'est l'assemdes représentans de la nation, depuis qu'elle ibjugué la garde nationale, depuis qu'elle a le masque aux yeux de toute l'Europe. la séance du jeudi matin, 21 juillet, il a été tété une série de dispositions sur l'armée, vont réduire nos braves frères de ligne au déioir, de dispositions telles, que la révolution. roit pas cu lieu, si le conseil du roi eut eu la icité d'en faire une ordonnance militaire avant née 1789. Les régimens qui ont destitué des ofirs sont les régimens les plus patriotes; ils no t fait que parce que l'aristocratie des chefa t devenue insupportable, et comprometteit la quilité publique; l'assemblée nationale les pu-, elle punit les régimens en corps, elle orne que les punitions s-ront décernées d'après apport des officiers généraux : n'est - ce pas lettre arbitrairement ces malheureux soldats sous laive de leurs plus cruels ennemis? n'est-ce pas iffer en eux jusqu'au germe de l'énergie que donner la liberté? A compter du jour de la lication de ce décret infame, les sous officiers int personnellement responsables de tous les avemens qui se feront dans les régimens; mais l est l'honnête homme qui voudra être employs es cond tions? Les sous officiers seront donc bourreaux, des petits despotes implacables, et itant plus à redouter que sans cesses leur vie eur honneur seront en danger : c'est ainsi n usoit Joseph H d'exécrable mémoire, pour

faire de son armée un composé de machines guerrières.

Toute réunion pour délibérer, toute émission de vœu collectif seront considérées comme des mouvemens séditieux. Autant eut il valu dire que chaque officier sera, dans son ressort, un dictateur absolu qui punira ad libitum les actions les plus innocentes comme des manœuvres et des sédition. Les commandans en chef de division, les conseils de discipline dans chaque régiment, auront provisoirement le pouv ir de destituer les sous-officiers et soldats dont la conduite seroit répréhensible. Cet affreux despotisme est inconcevable; mais l'assemblée nationale en a besoin pour consommer son grand projet, et elle l'a décrété, parce qu'elle a bien senti qu'elle ne viendroit à bout d'opérer la contre révolution, qu'en muselant, bridant, garottant la troupe de ligne, comme elle a fait pour la garde nationale. E'le est parvenue à son but de ce coté-là; suivons sa maréhe, et ne perdons pas de vue que l'intention est de faire attaquer les frontières au moment qu'en présentera la charte constitutionnelle à Louis XVI. Faire attaquer les frontières... Oui, les faire

attaquer; mais endormir d'avance et persuader au peuple que le projet d'attaque est chimérique: c'est à quoi tend le ra port fallacieux que fit Alexandre Lameth à la séance du vendredi 22. Si nous l'en croyons, notre armée est ur le pied le plus respectable, nos frontières bien garnies; nos places fortes défendnes, de bonnes garnisons partout; nous avons en abondance des est ts de campement, des subsistances militaires et hopitaux ambulans, des fourrages, des équipages de vivres, de l'artillerie, des armes, de la poudre, des forges, des pierriers, des fusils, des chevaux; et d'ailleurs nous n'avons, ne pouvons rien aveir à ersindre ni d'un plan partiel d'invasion, ni d'une coalition générale des princes de l'Europe contre notre révolution. L'armée de Worms n'est que de ( 125 )

5000 hommes, et la situation actuelle da d ne permet pas aux puissances de s'occuper iets qui leur sont étrangers. t l'assemblée putionale d'applaudir... Fort bien! s atours! Reposez-vous aveuglement du sort a patrie sur les assertions d'un Alexandre Lah; mais nous, nous dirons au public ce que s savons, la vérice. Il est de fait que les frones du côté du Luxembourg ne sont gariies que troupes étrangères au service de la France; at de fait que les manufactures d'armes étoient uère., sont peut-être encore dans un état de . sque-inaction; il est de fait que presque part les officiers supé ieurs sont des rgens de la spiration. Il y avoit sur les remparts de Churent assez de bouches & feu pour rassurer les yens.; mais admirez l'art infernal dont on s'é-: servi pour les nendre nulles. Ces bouches sont pièces de 24 et de 36; les boulets de calibre ient au pied de la moutagne à Givet, de nieme bombes et mortiers; les bombes se trouvoient n côté, les mortiers se trouvoient de l'autre, lement que si l'on eut tenté un coup de main atre la ville, il n'y avoit pas deux coups de canon tirer. Graces à la vigi ance des soldats de la rnison et des amis de la constitution de Givet. tte manœuvrara été conque et déjouée. Nous sevons de la même ville les détails suivans, îls at de main sure, et nous les donnons à la lettre. " Un boucher du petit, Givet, nommé Fénaut, pitaine de la garde nationale; employe à fourde la viande aux patriotes lors de leur in urction, fut demande à Mons par un général auchien qui lui proposa de passer avec lui un maré pour fournir de viande un camp de 20,000 mmes. Le boucher accepta le marché; mais la astant de conclure, le général lui ayant observé e cette force étoit destinée contre la France, il pondit-qu'il aimoit mieux mourir de faim avec senfans, que de nourrir les ennemis de sa patrie': il revint aussi tôt à Givet, où il sit cette déelaration à la municipalité et à la société des amis

de la constitution:

« Tous les citoyens des deux Givets attesteront qu'il est passé des trains de grosse artillerie à Her, village du pays de Liége, distant d'une demi-lieue de Givet. Le sieur Louney, neveu du maire de Givet, ayant parcouru le Pays-Bas, a rencontré des convois de vivres et de fourrages de quatre cents voitures à la fois; il a assuré par plusieurs lettres à ses concitoyens, qu'en prépareit des magasins immenses; et on doit d'autant plus s'en rapporter à sa manière de voir, qu'il a été lui-même occupé très-long temps à fournir l'armée belgique et plusieurs régimens français; il n'a cessé de témoigner sa surprise de l'insouciance des Français sur tous ces préparatifs dont ils étoient menacés. Il y a un mois, les Belges voyoient avec plaisir nos cocardes nationales; depuis, on a tellement travaillé ce peuple, qu'un Français qui l'arboreroit aujourd'hui chez eux, seroit insulté, et la cocarde arrachée. Plusieurs exemples attestent la vérité de ce fait.

« Les officiers émigrans ont une correspondance suivie avec des officiers aristocrates de la garnison, qui n'ont prêté serment que pour mieux nous trahir. Les officiers de l'artillerie et du génie sont des traitres, ils ont fait accroire que la place n'avoit

rien à craindre ».

La situation actuelle du Nord ne permet pas de supposer ce projet d'une coalition contre la liberté de la France... Mais pourquoi les puissances du Nord font-elles la paix? Pourquoi l'empereur fait il descendre des troupes dans les Pays-Bas? Pourquoi le gouvernement de Bruxelles a til donné, le prétexte d'une déclaration de guerre en arrêtant et outrageant un envoyé de la France, M. Duveyrier? Pourquoi l'empereur, pourquoi les princes d'Allemagns souffrent-ils que les contre révolutionnaires

res recrutent leurs bandes sur le territoire ger-

Suisse, pour quoi cette affaire de Birmingham, citée par le ministre Pitt? Pour quoi des rassemessens dans les états de sa majeste sarde? Pour coi ce cordon de troupes espagnoles bordant as estières du côté de Perpignan? Pour quoi certa colence de la part des aristociates helvet quas, i veulent nous imposer des loix chez nous, et fendre aux régimens spisses de prêtes t lou telement, de se soumettre à telles ou telles conions?

Trop confians, trop av ugles Français! soyez ne dignes d'être libres; ouvrez les yeax, vous entendez pas encore gronder l'orage; mais il pproche : il éclutera avant un mois. L'assemblée tionale a feint d' jouter foi au rapport de Laeth; elle en a ordonné l'impression; elle espèra le vous vous prendrez à ce piége : mais déjouez; c'est d'elle que vous avez tout à graindre.

Pendant le temps qu'elle vous prépire des attates au dehors, elle vous en porte de terribles autdans; que pensor de cet abominable projet prénté vendredi 22 au nom des sept comités réunis our faire décréter la contre-révolution? Uas rambre étoilée, une chambre ardeute, un tri-1: al d'inquisition, une assemblée de douze bouraux judiciaires; voilà ce qu'on a osé proposer ir l'organe de M. Sale. Il est vrai que Reubeil, éthion, Canus, en ont imposé aux comités; il it vrai que la masse routinière et stupide de l'asmblée a , pour cette fois, trompé l'attente des on pirateurs: mais il est vrai aus i que les constrateurs ont été jusque là , et que co n'est que ar une espèce de mitacle que Paris n'a pas auourd'hui dans son sein ce tribunal de sang, conce Lquel l'Angleterre a lutté peadant plus d'un iècle.

Et pourquoi a-t-on proposé cette exécrable inttitution? Pour informer des crimes du champ de Mars, pour persécuter les patriotes, pour onsevelir à jamais dans l'oubli l'affreux mystère de cette journée de carnage. Mais le jour se fait; bientot les auteurs du meurtre de Paris seront aussi à découvert que les auteurs du meurtre de Nanci. Déjà l'on sait que le nombre des morts s'élève à plus de 200; déjà le projet des sept comités nous a appris que le signal de la mort étoit sorti du seiu des sept comités.... La voix de la nature crie vengeance; et s'ils ne parviennent pas à nous opprimer, à force de projets et de forfaits politiques, nous serons vengés, nous nous vengerons nousmêmes, mais d'une manière meins atroce et plus digne d'un peuple libre.

Nous omettrons les atteintes partielles portées à la liberté dans les séances des 24 et 25, pour arriver rapidement à un plan combiné, présenté à la séance du mercredi 26, par l'honorable Desmeuniers, et décrété par l'assemblée nationale dans presque tout son contenu. Cet important chapitre de la contre-révolution nous est donné sous le titre modeste de réquisition de la force publique; il commence, ainsi que tous les autres, par quelques articles insignifians.

Voici ce que porte l'article 9: « Sera réputé attroupement séditieux, et puni comme tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi»... Il est certain que ceux qui s'opposent à l'exécution des loix sont coupables. Là où les loix ne sont point exécutées, il n'y a pas de liberté, et personne ne doute qu'il ne soit plus avantageux de se soumettre provisoirement à des loix évidemment injustes, que de n'avoir pas du tout de loix. Mais qu'entend l'assemblée nationale de France par une opposition à l'exécution de la loi? qu'entend elle pir une loi?

rentend l'expression de sa volonté particulière; entend que cette volonté particulière est la loi l'état; elle entend qu'on doit bénir et adorer volonté telle qu'elle soit. Prouver que cette voté est criminelle; prouver que l'assemblée nasale se trompe; prouver qu'un décret de l'asiblée nationale n'est pas une loi, s'il n'est reçu idopté par le peuple; prouver qu'un législateur doit, ne peut être que l'organe de la volonté plique, c'est s'opposer à l'exécution de la lei; assembler dans un champ pour manifester pailement cette opinion, pour émettre un vœu atraire au vœu d'une assemblée corrompue, gradée, c'est faire un attroupement séditieux, st compromettre la tranquillité publique, c'est nner lieu à déployer ce drapeau fatal, qui n'est nnu en Angleterre que parce que l'Angleterre est pas libre, qui jamais n'a été connu à Sparte à Rome, et que l'on n'a fait connoître en France ie pour empécher la France de s'élever à la hauur de Rome et de Sparte.

L'intention de l'assemblée nationale est telleent de confondre les assemblées populaires avec i émeutes populaires, qu'elle a voulu, par l'arile 16, que ce soit la force armée d'un district ranger qui vint dissiper ces assemblées là où elles tiendront; et dans son projet, cette mesure uit essentielle à prendre. Depuis que l'on a eu in de faire des gardes nationales un corps séaré, les gardes nationales ne sont plus le peuple; souverain; elles ne sont plus que la force puique: or, dans le moment de la transaction qui oit se faire avec le roi, la force d'un district ira pprimer les citoyens d'un autre district, imposer dence au patriotisme, et faire, à main armée, resenter des décrets assassins de la liberté; c'est omme si l'assemblée nationale ent dit : « Nous ne sommes pas assez surs que la garde nationale » d'un district tirera sur les habitans du mémé » district, égorgera ses femmes, ses enfans, ses » amis; nous le lancero : s sur des étrangers, et » nous la décid rons plus aisément au carnage ».

Suivent une foule d'articles concernant la loi martiale, desquels il est inutilé de parler : on ne seroit que répéter ce qui a été dit cent fois de ce palladium du de potisme constitutionnel. Il est cependant bon d'observer quelle est la circonstance dans laquelle l'assemblée nationale a cru devoir reneuveler cette loi cruelle. Il se prépare d'autres scènes du champ de Mas: pir tout des pétitionnaires se rassembleront pour exprimer leur' vœu, mais le salutaire drapeau di persera tous ces attroupemens séditie ax. Commo on y prépare déja la force publique! L'art. 50 porte que « tous » les citoyens inscrits sur le rôle des gardes natio-» nales sont mis, par le présent décret, en état » de réquisition permanente, jusqu'à ce que l'exé-» cution des loix constitutionnelles, ne rencontrant » plus d'obstacles, le cerps législatif ait expressément déterminé la cersation de cet état »; c'està-dire, que la loi martiale est censée publiée dans toute la France; que le drapeau rouge est censé apposé à la principase fenêtre de tous les hôtels comjuuns; que l'appareil de la force est déployé; que le signal du carnage est donné; que d'avance la garde nationale est requise d'égorger, d'assassiner: Et pourquoi? Pour faire exécuter cette infâme transaction. Louis XVI a protesté contre des actes constitutionnels qu'il n'a pas, dir-il, acceptés librement ; l'assemblée nationale a ég-rd à cette excuse frivole d'un ingrat à qui l'on donnoit tout et qui ne donnoit rien: on yout faire avec lui un nouveau traité; et pour le faire, ce traité scandaleux, ce traité déshonorant, on le rendra libre, Louis XVI. et l'on mett: a aux sers une nation entière ; et c'est an milieu des baïonnettes, des omnens, des des-

ux rouges qu'on lu fera concentir les c'auses on voudra lui proposer!

li l'assemblée nationale n'usoit que de violence ir opprimer l'empire qu'elle représente, peute trouveroit - elle encore grace aux yeux de la térité: on a bien vanté Louis XIV, on la teroit comme un tyran heureux; mais on ne pardonnera jumais : les tyrans eux mêmes ne pardonneront pas d'avoir employé les petits yens, les fourberies obscures qu'elle a em-

Du premier au 14 juillet, il est arrivé une foule dresses, toutes plus fortes les unes que les aus; on les a adroitement escamotées : les seuls ninistrateurs du département des deux Sèvres ont fait parvenir une, conçue dans les principes plus serviles, et on l'a répandue avec une proion étonnante. Aussi-tôt que le décret de réinration fut prononcé, la garde nationale de Rouen, que ques membres de la société des amis de constitution, envoyèrent une adresse d'approtion aux mesures prises par l'assemblée; mais détails donnés par les bons citayens de cette le, sur la manière dont ces adresses ont été orquées, font rire de pitié. M. le commandant, qu'Iques aristocrates à épaulettes ont signé, ur toute la garde, et toute la garde a été censée oir signé.

Comme ils sont conséquens, nos graves législars! Ils ont dit que les corps administratifs jupisires et autres ne pourroient faire de pétitions, rce qu'ils ne représentent ni les administrés ni ju-ticiables; ils se font écrire quelques resses par les corps administratifs ou judiciaires,

ils les font insérer dans les procès-verbaux, les at imprimer et circuler abondamment, pour ouver, contre leurs décrets, que c'est le vœu

s justiciables et des administrés.

En conséquence du principe que l'assemblée na: tionale veut pour le peupla, M. Dandré dit hautement qu'il n'y a que des factieus qui ne pensent pas comme l'assemblée nationale. Si M. Dandré eût assisté aux dernières séances de la société des amis de la constitution (1), il auroit vu qu'il y a bien des factieux en France; que les trois quarts et demi des citoyens français sont des fac-Leux. Les lettres et adresses de Marseille, de Brest, de Lyon, de Sainte-Foi, etc. annoncent des intentions qui no sont pas du tout conformes au bon plaisir de l'assemblée nationale. Cette funeste discordance entre les représentans et les représentés peut nous mener loin. Ce que n'a pu le despotisme de toute la race des Capets, l'obstination de l'assemblée nationale va peut-être l'opérer. Qui sait si le département des bouches du Rhône, celui du Jurat, la ci devant province de Bretagne ne tenteront pas une scission plutôt que de séchir sous le joug qu'on veut leur imposer? Libres ou monts, ont ils dit. Et l'assemblée nationalé veut vendre leur liberté à Louis XVI!

Onassure que déjà les mécontens réfugiés à Worms ont entamé la négociation; leur ambassadeur, pris des sept comités, est un certain de Bounières, ci-devant avocat au parlement: il a dit que si l'on n'accédoit à ses propositions, la campagne ne se

<sup>(1)</sup> Il est inutile de dire que la société des amis de la constitution tient ses séances aux Jacobins: celle qui siège aux Feuillans est la société des amis de la contre-révolution; Burnave, Duport en sont: Roberspierre, Péthion, Buzot et quel ques autres n'ont pas quitté les Jacobins. On sait aujourd'hui que c'est le ministre de Lessart qui a envoyé et payé les courriers extraordinaires, porteurs des lettres circulaires des Fenillans aux 83 départemens.

roit pas que le roi de Suède ne fut au sein ris, à la tête d'une armée de cent trente mille nes.

s comités n'ont pas fait encore ce rapport isemblée nationale; ils ont jugé qu'il n'étoit imps: mais M. de Bonnières presse. On dit le leur côté les comités out député à Worms e marquis de Cogny, pour traiter avec les de l'armée. Il est à croire cependant que le ciation ne sera pas rendue publique avant la on des décrets, et la présentation de l'œuvre itutionnelle à la personne de Leuis : ce sera-

moment opportun.

nous pouvions obtenir une autre législature oque de la première invision, nous n'aurions à redouter; mais l'assemblée s'obstine à res-. On a beau lui crier de toutes parts de se er, de révoquer le décret qui suspend les ablées électorales, elle ne veut pas céder neur de rétablir Louis XVI, et de sceller l'esge de la nation française. Voici l'extrait d'une dresses qui lui ont été envoyées à cet effet; et des citoyens de Clermont-Ferrand, cheflu département du Puy de Dôme, et datés du illet, conséquemment postécieure à la connoisqu'ils ont eue du décret du 16. «Il est temps, ieurs, que le peuple exerce sa souveraineté. us fasse connoître sa volonté. Nous vous avons déclaré la nôtre par deux pétitions du 14 ; nous en réitérons ici les principes, les senns et les résolutions.

Et comme les dangers de la patrie sont encore pressans, il est de notre devoir de vous dér, messieurs, que si, dans quinzaine, votre et qui suspend les assemblées électorales pas révoqué, nous employerons les moyens la loi donne à un peuple souverain et libre,

Parvenir à cette convocation ».

ne pressent le déluge de maux auxquels nous se cette obstination coupable? Qui pout dous

(152)

ter qu'elle n'ait sa source dans les comités, dont l'intention n'est que trop bien manifestée? Révoqués par la voix publique, resteroient-il- en fonctions s'ils ne s'étoient engagés envers la cour? Et vous d uteriez encore, Français? Vous donteri z de co projet combiné de contre-révolution? Non, vous n'en doutez pius, et vous allez vous mettre en garde. Vous avez ju é de défendre la constitution, c'est là le soul serment que vous avez prêté à l'assemblée nationale. Dès que les comités proposeront, des que l'assemblée décrétera la contrerévolution, vous serez dégagés de votre serm nt. Or, la transaction qu'on vous proposera de ratifier ne sera qu'une coutre révo ution, telle que les brigands, les véritables factieux eussent voulu la faire à main armée.

Plusieurs journalistes ent avancé que le onzième régiment de ch sseurs, ci-devant de Normandie, avoit fait serment à son colonel de lui obéir avenglément, et de -marcher sous see ordres pour repverser in constitution. M. Alexis Dubois, officier, vient d'être député à Paris, muni de nombreuses attestations de patriotisme de la part des corps administratifs et militaires des villes de Givet, de Phil ppeville et Rocroi, où ce régiment est en garnison. Voici la copie du certificat du con ité militaire, délivré à ce régiment : « Il n'est parvenu au so comité militaire de l'assemblée nationale que des éle-"» ges de la conduite du régiment des chasseurs d. Nor-« mandie en garnison à Givet, Philippeville et Recroi. "» Son zèle et son patriotisme soat connus; nous nous m plaisons à le manifester, et nous invitons ce brave régiment à persévérer dans les principes qui l'ont dis-tingué jusqu'à ce moment ».

Fait au comité militaire le 25 jui let 1791.

Signé, ALEXANDRE LAMETH, président: ALEXANDRE BEAUHARNOIS, secrétaire.

société des amis de la constitution, séante aux Ja-, a arrêté que tous les membres qui désirent resté? son sein, seront tenus de signer la déclaration

e déclare que j'ai l'intention de rester membre de ociété des amis de la constitution, séante aux Jains, et que je me soumets à tout mode d'épreuve

ratoire déterminé par elle ».

vam la coalition a-r-elle déserté cette société, elle i emporté que les crieurs et les préjugés, le pasme y est resté. Les coalisés, réunis aux Feuillans, mient de toutes parts la société des Jacobins; déjà tenté d'égarer la société patriotique de Brest, en nt l'entraîner par des cajoleties à faire scission avec ritables amis de la constitution : on n'a pu parvenir romper; elle sait que de bonnes sentinelles ne déit jamais leur poste, qu'elles y restent, et que la ne se trouve jamais là où les passions éclatent.

Provant, lieutenant des canonniers du bataillon de Nicolas, et membre du club des Cordeliers, proément affligé du massacre du champ de Mars, s'est la cervelle. Voici les dernières paroles qu'a proées ce moderne Caton : J'ai juré de mourit libre ; la i est perdue, je meurs.

epuis la monstrueuse procédure du défunt châtelet re les personnes qui avoient coopéré à l'insurrection 5 et 6 octobre 1789, la nommée Reine Audu a été nue aux prisons de la conciergerie, où on l'a fait tir partiellement, en lui refusant même le nécessaire. détention de cette semme est un attentat, une vion de la loi ; l'assemblée nationale a décrété que l'afe de Versailles étant, une insurrection, il n'y avoit lieu à anon contre personne. Il n'y a donc qu'une partialité crielle, ou les vengeances secrètes de la cour, qui sent retenir Reine Audu dans les cachots de la congerie. Le châtelet auroit-il légué aux nouveaux juges No. 107.

( 134 )

une partie de sa férocité? Autrement, on ne conçoit pas comment des juges intègres, et dans le sens de la révolution, peuvent dormir en paix, sachant dans les fers une innocente, dont tout le crime est d'avoir contribué à troubler les insultantes orgies qui se faisoient à Versailles pendant que Paris étoit à la famine. Si c'est la un crime, il a servi à sauver la patrie; et dans ce sens, tout bon citoyen s'applaudiroit d'y avoir coopéré.

Le 14 juillet, le curé de la paroisse de Saint-Hilaire, district de Decize, département de la Nièvre, après avoir résisté aux prières de ses paroissiens qui lui demandoient de céiébrer la messe de la fédération, céda enfin à leurs menaces. Il vint à l'église, mais pour y insulter au patriotisme de ses concitoyens. Après leur avoir d t qu'il ne célébreroit pas la fête du 14 juillet, qui n'éwit que le triomphe des brigands, il parut avec des ornemens poirs, et dit une messe de requiem. Nous sommes étonnés qu'une pareille insolence soit restée impunie. Il est du devoir des administrateurs de départemens de purger les campagnes de ces boute-feux qui cherchent tous les moyens possibles pour exciter des troubles. Ils sont responsables, aux yeux de la nation, des malheurs qui pourroient sulter de leur négligence.

Le sieur Dugont, capitaine des invalides, en garnison au château de Dax, furieux de ce que les braves vétérans s'étoient fait présenter à la société des amis de la constitution pour y renouveler leur serment, a saisi cette occasion pour leur défendre d'assister dorénavant à cette école de patriotisme; et, pour l'avoir fait, il en a emprisonné trois, et mis aux arrêts M. Rolly, lieutenant de la compagnie des trois prisonniers. Il résulte d'un certificat signé de presque tous les camarades des victimes du sieur Dugont, que ce sont tous d'honnêtes gens et de bons soldats, qui n'ont commis d'autre crime que d'avoir prêté le serment civique.

Une lettre de Genève nous apprend que, quelques jours avant la fuite de Louis XVI, les aristocrates génevois

( 135 )

ité 4 millions aux réfugiés français, pour coopérer à ntre-révolution qui devoit avoir lieu des que celui-ci iors du royaume. Un courrier extraordinaire leur fut é de Paris, et arrivé à Genève dans la nuit du 22 uin, il apporta la nouvelle que Louis XVI étoit les frontières : les magistrats s'assemblèrent sur le à l'hôtel de ville, et là ils se livrèrent aux transe la joie la plus extravagante, dans la ferme pera que leur prêt de quatre millions alloit ramener me de Vergennes. Mais leur joie fut courte; le 26 re courrier vint annoncer que Louis avoir été arr qu'on le ramenoit à Paris: aussitôt le désespoir édé à l'ivresse. Voyant à la fois ses espérances suiet sa créance perdue, un des bailleurs de fonds, adin, qui lui seul a prêté un million, est devenu t l'on a été obligé de l'enfermer dans son château an. Un autre, M. Naville, agent de change, qui négocié pour le reste de la somme, s'est brûlé la le ; le peuple génevois, informé des motifs secrets dépit, n'y a vu que la juste punition due à l'arisie de magistrats insolens qui, pendant le cours ir petit règne, ont proscrit à Genève la cocarde nae, et n'ont cessé de persécuter les Français patriole leurs affaires appeloient dans ce pays.

réfugiés ont presque tous quitté Genève pour aller lemagne; il n'y reste que ceux qui attendent des is pour payer leurs hôtes, et faire leur voyage. Les extates génevois devroient au moins faire un der-ffort pour épargner à leurs amis les affronts qu'ils int chaque jour, faute de pouvoir payer les objets

emière nécessité.

uis XVI aussi est déjà réduit aux emprunts. Dans is de juin dernier des négocians de Bruxelles lui rêté 12 millions, hypothéqués sur la liste civile.

### SSEMBLEE NATIONALE

Séance du mardi 19 juillet 1791.

a été lu plusieurs adresses, entre autres une du tement de Rouen, dont en a voté l'impression.

M. Heurtaut-Lamerville a présenté les articles d'un code de loix rurales. Les suivans ont été déarétés,

Art. I. « Le territoire de la France, dans toute son drendue, est libre comme les personnes qui l'habitent : ainst, toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi; etenvers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

II. « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gréleurs récoltes, et de disposer des fruits, et de toutes leurs productions dans l'intérieur du royaume et au-dehors, en se conformant aux loix, et sans préjudicier aux droits d'autrui.

III. « Chaque propriétaire sera libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croira utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire paturer exclusivement, pourvu qu'il ne cause

dommage à autrui.

IV. « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière: ainti les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, et pour leur intérêt personnel, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détournér, retenir, ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général, et à la navigation établie.

V. « Nul agent de l'agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sureté des bestiaux servant à son travail, ou confiés à sa garde; et même en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sureté des bestiaux, immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

VI. « Aucunsengrais, meubles ou ust ensiles de l'exploitation des terres, et queuns bestieux servant au inhouvage, ne pourront être saisis ni vêudus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou nont l'acquirement de la créance du propriétaire vis-à vis de son fermier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autrès chien mobiliers. (137)

I « La durée et les clauses des baux des biens de

II. « Nulle autorité ne pourra suspendre on intervers travaux de la campagne, dans les opérations de nence et des récoltes ».

unce du soir. Au rapport de M. Chapelier, les décrets

ns sur les spectacies ont été rendus.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le tapde son comité de constitution, considérant que la u 16 août 1790 n'étoit que provisoire, et que la loi 3 janvier dernier contient des dispositions généralés, seules doivent être exécutées dans tout l'empiré frana décrété, sur l'article x du projet du comité; qu'il pas lieu à délibérer-

t. I. « Conformément aux dispositions de l'article 3, décret de 3 janvier dermér concernant les specis, les ouvrages des auteurs vivans, même ceux qu'int représentés avant cette époque. soit qu'ils fussent on gravés ou imprimés, ne pourront être représentés icun-théâtre public, dans route l'étendue du toyausans le consentement formel et par écrit des auteurs, as celui de leurs héritiers ou cessionwaires pour les outs des auteurs monts depuit moins de cinq ans ; le uit total des représentations au profit des auteurs ou urs héritiers ou cessionnaires.

« La convention entre les auteurs et les enfrepreus des spectacles sera parfaitement libre; et les officiers icipaux, ni aucuns autres fonctionnaires publics net tont taxer les dits ouverges, ni modérer et augmente prix convenu; et la rétribution des auteurs; conficente eux ou leurs ayant-cause et les entrepreneurs estacles, ne pourra être ni saisie, ni arrêtée par les riers des autrepreneurs des spectacles».

ence du memeridi 20. M. Hentraut a présenté la suite articles sur les loix rurales, on a fait la motion que imblée ne s'occupat que des loix rurales, relatives à la crurale, et que le surplus fûtrenvoyé à la législature haine. Cette motion ayant été adoptée, on a passé aux les de police rurale; les suivans ont été décrétés.

# DEUXIEME SECTION.

IV. « Celui qui achètera des bestiaux hors des mara.

chés et des foires, sera tenu à les restituer au propriétaire gratuitement dans le cas où ils auroient été volés. L'acheteur sera condamné en outre à des dédommagemens proportionnés au temps durant lequel le proprié-

taire aura été privé du service de ces bestiaux.

XV: « Les dégâts que les hestiaux ou animaux domestiques de toute espèce, laissés à l'abandon, feront surles propriétés d'autrui, soit dans les enceintes des habitations, soit dans les champs ouverts, seront payés parles personnes qui auront la conduite de ces animaux; les personnes qui en ont la jouissance sont responsables, en cas d'insolvabilité de ceux qui en ont la conduite; il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclames, ou que le dommage n'ait pas été payé dans la huitaine.

» Si ce sont des volailles qui causent le dommage, elles pourront être tuées par le propriétaire ou le fermier qui l'éprouvera, mais seulement sur le lieu et au moment du

dégåt.

a XVI. Toute personne qui, inconsidérément, aura allumé du feu dans les champs, plus près que vin teinq toises des maisons, bois, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à payer le dommage que le feu pourra occasionner, et à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, au taux du pays. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.

XVII. « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront des arbres sur pied appartenans à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une prison qui ne pourra excéder trois mois.

XVIII. « Les propriétaires et les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser subitement ou fixer à prix vil la journée des ouvriers, ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de leur contribution mobilière, et de la dérention de police municipale, suivant l'exigence des cas.

XIX. « Les ouvriers et domestiques de la campagne ne pourront s'attrouper dans les foires, marchés, places publiques ou chemins, ni se liguer entre eux pour faire hausser rapidement le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende dont le maximum sera la valeur de e journées de travail, et en outre de a détention

plice municipale.

X. « Les moindres amendes seront de la valeur d'une, - journée de travail, au taux du pays. Toutes les des ordinaires, qui n'excéderont pas la somme de journées de travail, seront doubles en cas de récidans l'espace d'une année, ou si le délit a été nis avant le lever ou après le coucher du soleil; seront triples, quand les deux circonstances précées se réuniront dans le délit.

XI. « Le défaut de paiement des amendes n'entralla contrainte par corps qu'après les voies de droit. tention remplacera l'amende à l'égard des insolvables à sa durée, en commutation de peine, ne pourra excéin mois dans les délits pour lesquels cette peine n'est t prononcée; et, dans les cas graves, où la peine de tention est jointe à l'amende, elle pourra être proée d'un quart du temps prescrit par l'artigle.

XII. « Les pères, mères, tuteurs, maîtres, entreeuts de toute espèce seront civilement garans de les dégâts et délits commis par leurs enfans, pui, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans, et non es, domestiques, ouvriers, voituriers, et autres suonnés; le mari sera civilement responsable pour sa ne. L'estimation des dommages sera toujours faite e juge de paix ou ses assesseurs, ou des experts nompar lui.

XIII. « Les domestiques, ouvriers, voituriers ou es subordonnés seront à leur tour responsables, sur s salaires, envers leurs commettans, des délits dont

seront rendus coupables ».

#### TROISIEME SECTION.

XIV. « Personne ne pourra cependant inonder les ltes, ni les héritages de son voisin, ni lui rendre les i, volontairement, d'une manière nuisible, sous peine river le dommage, et une amende égale à la somme

lédommagement.

XV. « Les propriétaires ou fermiers des moulins sines construits ou à construire, seront garans de les dommages que la trop grande élévation de s déversoirs causeroit : ils seront forcés de les tenir ne hauteur qui ne nuise à aucune propriété, et qui sera reglee par le directoire du département. S'ils ne s'y conforment point, ils seront condamnés à une amende égale à la somme due pour la réparation du dommage ».

# QUATRIÈME SECTION.

XXVI. « Le maître d'un troupeau (atteint d'une mazladie contagieuse) sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple, par tête d'autre bétails Il répondra, en outre, du dommage qui pourroit être occasionné par la communication de la maladie dans le territoire de la municipalité.

XXVII. « Lorsqu'elles feront du dommage (les chèvres) aux arbres fruitiers, hois, haies, vignes, vergers et jardins, le cultivateur à qui elles appartiendront, en outre de la réparation du domnage, paiera une amende de la valeur d'une journée de travail par tête du troupeau.

XXVIII. « Il est défendu à toute personne de recombler les fossés et de dégrader les clôtures, soit en enlevant des bois-secs, soit en coupant des branches des haies vives, soit de touté autre manière; cette atteinte à la propriété sera punie d'une amende qui pourra être de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir heu pour un mois.

# CINQUIEME SECTION.

XXIX. « Jusqu'au partage des communaux, nul habitant n'a le droit de s'approprier individuellement la moindre partie de ces terrains, de les clore ni de les défricher. Les habitans qui se rendroient coupables de cette usurpation seroient dépouillés du terrain, perdroient leurs déboursés, leur récolte et le droit qu'ils avoient au partage.

SIXIEME

### SIXIEME SECTION.

(X. « Quiconque entrera à cheval dans les champs nencés, si ce n'est le propriétaire ou ses représentans, a le dommage et une amende de la valeur d'une jour-e travail. L'amende sera double, si le déli quant y uré en voiture. Si les bleds sont en tuyaux, et que ju'un y entre, même à pied, ainsi que dans toute récolte pendante, l'amende sera au moins de la it de trois journées de travail, et pourra être d'une ne égale à celle due pour dédommagement au pro-aire.

XXI. « Les glaneurs ou glaneuses n'entreront dans namps moissonnés et ouverts, qu'après l'enlèvement et des gerbes. Si cette loi est transgressée, les es seront confisquées; et, suivant les circonstances, ourra y avoir lieu à la détent on de police muni-le. Le glanage est interdit dans les champs clos, peine d'une amende de la valeur d'une journée de ail, jointe à la confiscation des glanes, et sous e de la détention de police municipale, selon les onstances.

XXII. « Défenses sont faites aux pâtres ou bergers, s'es lieux où cela est d'usage, de mener les troupeaux icune espèce dans les champs moissonnés et ouverts; deux jours après la récolte entière des grains, sous le d'une amende de la valeur d'une journée de travail; iende sera double, si les bestiaux ont pénétré dans champ clos de haies ou de fossés, quoique moissonné, outre de la somme due pour la réparation du dommage y en a.

XXIII. « Si quelqu'un coupe de petites parties de de n vert, sans intention manifeste de les voler, détruit d'autres productions de la terre avant leur aturité, il paiera en dédommagement au propriétaire e somme égale à la valeur que l'objet auroit eue dans maturité; il sera condamné à une amende égale au démmagement, et il pourra l'être à la détention de police inicipale.

XXXIV. « Quiconque sera trouvé gardant à vue ses siaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné, en tre du paiement du dommage, à une amende égale à la No. 197

somme du dédommagement ; et poutra l'être, d'après les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.

XXXV. « Quiconque sera convaineu d'avoir dévasté des récoltes sur pied ou abattues, des plants quelconques, sera puni d'une amende double du dédommagement du au propriétaire, et d'une détention qui ne pourra excéder deux années.

XXXVI. « Quiconque, sciemment et à dessein de nuire à autrui, aura furtivement déplacé ou supprimé des bornes ou pieds-cormiers, ou autres arbres contradictoirement plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, pourra, en outre du paiement du dommage, être condamné à une amende de douze journées de travail, et puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonsta ces, n'excédera pas une année. Celui qui reporteroit la Eorne enlevée, sera condamné à deux ans de prison.

XXXVII. \* Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, blessé ou tué, dans les champs ou dans les bois, des bestiaux d'aurrui, sera condannée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou en reste estropié. La détention pourra être double, dans les deux cas, si le délit a été commis dans une étable ou dans un enclos rural formé.

XXXVIII. « Celui qui sera convaincu d'avoir, avec connoissance de cause, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux, bêtes de somme, bestiaux, troupeaux, ainsi que des poissons dans les rivières, ou conservés dans des étangs ou réservoirs, pourra être condamné à une détention d'une année; et il le sera, dans tous les cas, à une amende quadruple du dédommagement du au propriétaire. La détention pourra être du double de temps, si le dél t a été commis dans un 'enclos rural fermé, ou dans une étable.

XXXIX. « Toute rupture ou destruction d'instrument 'de l'exploitation des terres, qui anra été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement du au propriétaire on fermier, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à six, d'après la

gravité des circonstances.

(143)

L. « Qui en que, én maraudant, dérobera des proions de la terre qui peuvent servir à la nontriture des mes ou des animaux domestiques, tera condamné. À amende égale au dédommagement dû au proprié-😘 il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, condamné à la détention de police municipale.

Ll. « Le maraudage sait à dos dans les bois taillis puni d'une amende double de la valeur du dédomement du au propriétaire; la peine de la détention la même que celle portée dans l'article précédent,

le a lieu.

LII « Le vol dans les bois taillis, furaies et autres . nations d'arbres, exècuté à charge de bétes de somme le charrette, sera puni par une détention qui ne pourra de moins d'un mois, ni excéder un an; le conpable ra en outre une amende triple de la valeur du dédomtement dû au propriétaire.

LIH. « Les dégats fairs dans les bois taillis par des tiaux ou troupeaux, seront punis de la manière sui-

Il sera payé d'amende pour une hête à laine, I liv.; ir une chèvre, i liv.; pour un cochen, i liv.; pour cheval ou bête de somme, 2 liv.; pour un bœuf, une he ou un veau, 3 liv.

Si les bois taillis sont dans les trois premières années

leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis à garde faite, et dans les llis de moins de trois ans, l'amende sera triple.

« S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double; il y a réunion des deux circonstances précédentes ; l'ande sera quadruple.

Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de

à gré, ou à dire d'experts.

XLIV. « Aussi-tôt qu'un propriétaire aura un troupeau lade, il sera tenu d'en faire sa déclaration à la municiné, et elle assignera sur le terrain du parcours général espace où il pourra faire pâturer son troupeau exclusi-

nent, jusqu'à parfaite guérison.

XLV. « Le maître de ce troupeau sera condamné à amende de la valeur d'une journée de travail, au taux pays, par tête de bêtes à laine, et à une amende triple riète d'autre bétail ; il répondra en outre du dommage pourra être occasionné par la communication de la iladie ».

Seance du jeudi 21. Après un rapport fait par Emmery, an nom du comité militaire, sur les dispositions de quelques régimens des villes frontières, M. le Brun a présenté un projet de décrer sur la liquidation et la comptabilité de la ferme générale et de la régie générale, qui a été adopté.

Séance du soir. Plusieurs adresses des dépactement ont sété luis. Un rapport a été fait sur l'institution des soutds et muets, et l'assemblée a statué par un décret sur la

conservation de cet établissement.

Séance du vennredi 22. M. Alexandre Lameth a fait un rapport sur les forces de la France, tant en hommes equ'en munitions et en approvisionnement sur les frontières. L'assemblée en a décrété l'impression.

M. Duveyrier a paru à la barre, et a fait le rapport de

sa mission.

Séance du samedi 23. M. Rabaut a demandé que la municipalité de Paris s'ît promptement le recensement des habitans de cette ville, relativement à la quantité d'offi-

ciers qui s'y trouve.

. M. Salles est venu solliciter l'établissement d'un tribunal pour juger les faits du champ de Mars; il a été décrété que le tribunal du sixième arrondissement connoîtroit de ces faits, et le mode d'appel a été renvoyé au comité de constitution.

Le décret suivant a été rendu, oui le rapport des comités militaire et diplomatique sur les moyens de pous-

voir à la désense extérieure de l'état.

a. Il rseramis sur le champ en activité 97,000 hommes de gardes nationales, y compris les 26,000 qui ont déjà été destinés à la défense des frontières du nord, lesquelles gardes nationales seront soldées et organisées conformément aux précédens décrets.

Séance du soir. M. Viellard a fait le rapport de troubles survenus dans le pays de Caux, dont le sujet a été un enchérissement momentané du bled; l'assemblée a approuvé les mesures prises par les administrateurs du département

pour arrêter cette sédition.

M. Vadier a dénoncé enfin les coupables manœuvres des prêtres réfractaires dans le département de l'Arriège. Les mesures à prendre ont été renvoyées au comité ecclésiactique.

Séance du dimanche 24. L'ordre du jour a appelé la cis-

du comité militaire, sur les officiers qui out res postes. Voici tous les articles décrétés:

Les officiers qui, depuis l'époque du premier ont abandonné volontairement leurs corps rapeaux, sans avoir donné leur démission, et insuite passés à l'étranger, seront incessamment is comme transuges par les commissaires audities guerres, et juées par les commissaires audities de même à l'égard des officiers qui, ayant donné démission, sont ensuite passés à l'étranger, si, dans blai de six semaines, à compter du jour de la publim du présent décret, ils ne sont pas rentrés dans le ume.

« Les officiers qui, sans être passés à l'étranger, abandonné volontairement leur corps ou leurs draix sans permission ni congé, seront censés avoir reé pour toujours au service, et ne pourront préten-

à aucun templacement ni avancement.

I. « A l'égard des officiers qui ont été forcés de le leur corps en conséquence de soupcons élevés re eux, mais non légalement vérifiés; ils reprent leurs places, ou, s'ils l'aiment mieux, seront vus de places équivalentes dans d'autres corps, vu que ces officiers n'aient pas refusé le serment crit par le décret du 22 juin dernier; et, dans le cas ls n'auroient pas été à portée de le prêter à leur meat, qu'ils le fassent parvenir, sous quinzaine, au istre de la guerre et à la municipalité du lieu de leur icile.

V. « Les dénonciaients qui n'auront pas administré preuves suffisantes pour établir le mérite de leurs déciations, seront punis comme calomniateurs, la moinpeine qu'ils pourront encourir sera celle d'être cassés éclarés incapables de porter les armes au service de latrie.

«La disposition de l'article V du décret du 24 juin iler, par laquelle la moitié desemplois vacans dans les frens corps a été réservée aux sous-officiers des corps s lesquels ils vaqueroient, n'aura pas lieu à l'égard, régimens qui se sont permis de destitutions illés, et dans ces mêmes régimens, la nomination aux es d'officiers, spécialement affectée aux sous-officiers

( -146 )

par la lei du 23 septembre 1790, demeurera suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordo mé, d'après le compre qui pourra être rendu par les officiers généraux et supérieurs de la bonne conduite de ces memes corps et sur la demande expresse de leurs chefs

VI. a Toute faute ou déjit militaire commis jusqu'àce four; (autres néanmoins que les délits spécifies dans les articles précédens, et les crimes de désertion, d'embauchage ou de trahison) tontes plaintes portées en consequence, mais non encore jugées, toutes condamnations intervenues à l'occasion de ces fautes et délits, mais non encore exécutées, seront censées et réputées nonavenues. En consequence, la liberté sera rendue aux accuses ou contiamnes qui se trouvent prisonnieis, et il sera expédié, à tous ceux qui sont dans le cas du

present arricle, des carionches pures et simples. VII. « A l'avenir, et à compter de ce jour, tout acte d'insubordination et de désobeissance, toute contravention aux loix de la discipline militaire, seront punis sui-Vant l'exigence des cas et la rigueur des ordonnances; les commissaires auditeurs des guerres seront teaus de poursulvre les délinquans lorsqu'ils leur séront particulierement denonces ou indiques par la notorieté publique, et demeureront personnellement responsables de leur

négligence à cet égard.

VIII. Du jour de la publication du présent décret, les sous-officiers seront personnellement responsables des mouvemens combinés qui se feront dans les régimens contre la personne des officiers, lorsque les coupables apparens de semblables désordres ne seront pas d'abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs des guerres seront tenus de poursuivre et faire juger, par les cours martiales, lesdits sous officiers, qui ne pourront encourir de moindre peine que celle d'être cassés et déclarés indignes de porter les armes pour le service de la patrie, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont point eu de part aux mouvemens, qu'ils ont pris toutes les précautions qui dépendoient d'eux pour les arrêter, et qu'ils en ont averti les chess dès qu'ils en ont eu connoissance.

IX. « En cas de mouvemens combinés dans les régimens contre l'ordre et la discipline militaire en général, les sous-officiers et soldats en seront graduellement resbles, suivant l'ordre de leur grade ou de leur aneté, lorsque les compables apparens de semblables dres ne seront pas d'abord désignés ou connus Dans s, les commissaires-auditeurs seront tenus de rendre te contre les sergens - majors ou maréchaux-desen chef, premiers sergens ou maréchaux-des-logis, iers caporaux ou brigadiers, appointés et plus ansoldats, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs ou nniers, par rapportauxquels il en sera usé ainsi qu'il it en l'article précédent.

« Seront considérées et punies comme mouvement sinés contre l'ordre et la discipline en général, toute on, soit de militaires de différens gradés, soit d'ofs, de sous officiers ou de soldats, pour délibérer eux dans d'autres circonstances que celles permises rescrites par la loi, à plus forte raison toute délibén formée et toute émission de vœu collectif.

l. « Aussi long-temps que subsistera l'autorité proviaccordée aux généraux d'armée par le décret du 24 dergier, de suspendre les officiers dont la conduite paroîtra suspecte, les commandans en chef des divijouiront du même droit chacun dans sa division. conseils de discipline de chaque régiment auront provisoirement le pouvoir d'ordonner, à la pluralité inq-septièmes des voix, le renvoi avec une cartououre et simple des sous-officiers et soldats dont la cosera répréhensible; néammoins le conseil de disclne pourra jamais user de ce pouvoir que sur une inde expresse et par écrit, qui devra être signée, s'il [uestion d'un sous-officier, par neuf de ses camaralu même grade, et par un officier de sa compagnie; est question d'un soldat, par tous les sous-officiers i compagnie, ou par un sergent ou maréchal-des-, un caporal ou brigadier, et par neuf soldats de sa pagnie ».

ance du lundi 25. L'assemblée nationale, oui le rapde ses comités des finances, des pensions, etc. 2 té un projet de décret sur les récompenses à accornix employés supprimés. Les bases de ce décret sont s d'après la durée et l'état de leurs services. Les ions ne pourront excéder 2000 livres, ni être moin-

de 150 livres.

n a continué à décréter les délits ruraux.

Art. L « Les propriétaires ou fermiers des champs attenant aux chemins vicinaux, qui les dégraderont ou les détérioreront, de telle manière que ce soit, en les silonnant profondément avec la charrue, ou en usurpant sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moins de 3 livres, ni excéder un louis.

Il. «Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin vicinal est impraticable; et alors le dommage et les frais de renclôture seront à

la charge des communautés.

III. «Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou d: sa monture, biessera ou tuera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire.

IV. « Quiconque coupera ou détériorera des arbres d'alignement plantés sur les routes, sera condamné à une amende du double de la valeur des arbres, et à une

détention qui ne pourra excéder six mois.

V. « Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ni les terres des lieux appartenans aux communautés, ne pourront être enlevés par personne en aucun cas, sans le consentement de la commune. Celui qui commettra ce délit sera condanné, suivant la gravité du dommage et des circonstances, à une amende dont le maximum sera un louis, et le minimum 3 livres; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale.

VI. « Sur la réclamation d'une des communautés, la directoire du département, instruit par celui du district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune sai-

son, et en déterminera la largeur ».

Ce 30 juillet 1791, Prudhomme, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

De l'imprimerio des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# No. 108.

# **ÉVOLUTIONS**

DE PARIS,

# DIEES A LA NATION

T AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

gravures et cartes des départem ens de Françe.

ROISTEME ANNEE

DE LA LIBERTÉ PRANÇAION.

UVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. .... Levons-nous.



### AVIS DE L. PRUDHOMME.

répand dans le public que mon Journal des utions de Paris ne se continuera point. Sans ir pénétrer les motifs de ce faux bruis, je déque je ne le cesserai que lorsque ma patrie acra et qu'aocoutumé depuis quatorze ans à lutter e le despousme, toujours foible quand on lui réfidèle observateur de la loi, je repousserai l'op on jusqu'à la mort. C'est d'après ces principes que '. 108.

( 150 )

sera jusqu'à la fin rédige mon Journal, dont je suis seul responsable. Je ne crains point de dire que l'esprit de cet ouvrage, enfant premier né de la liberté, a été et sera toujours indépendant de mes coopérateurs.

# Du 30 Juillet au 6 Aout 1791.

# Pronostics d'une prochaine évasion de Louis XVI.

CITOYENS! pour donner quelque intérêt à oo journal, nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours aux bruits faux, aux terreurs paniques. Nous ne vous avons pas non plus prédit le massacre du 17 juillet au champ de Mars; mais à la première nouvelle d'un projet de loi martiale, nous avons dès-lors conjecturé dans nes raisonnemens ce qui devoit se passer un jour à Nancy et à Paris, en conséquence d'un décret aussi monstrueux. En ee moment que 500 gardes nationaux, renouvelés tous les vingt quatre heures, nous répondent de la personne de Louis XVI, surveillé par eux nuit et jour, (on a placé des sentinelles jusque dans les caves et sur les toits, ceux ci sont au nombre de 15) nous ne vous dirons pas la journée ni l'heure choisie par la cour pour s'évader de nouyeau; mais oroyez en nos propostios; l'événement ne les justifiara que trop tôt.

Le roi partira, parce qu'il y a trop de gens intéressés à ce qu'il ne reste pas. Il partira, parce que l'assemblée nationale elle-même ne seroit pas fachée d'une seconde secousse de même nature que la première, pour motiver, pour nécessiter son projet tacite de permanence, et pour ache-

ver de se rendre toute-puissante.

Louis XVI partira, parce que la France, devenue le principal foyer d'un volcan qui doit embraser toute l'Europe, tous les points de l'Europe correspondent au château des Tuileries par mille canaux invisibles et ouverts aux Capet, pour les (151)

sire à la grande éruption dont les symptôleviennent de moment en moment moins ques. On se propose de faire de Paris une le nouvelle; mais on désireroit, avant de la rger par un torrent enflammé de seufre et tume, en sauver le moderne Loth et sa

alarmes, tout au moins vraisemblables, adoubler votre attention, citoyens; les postes triplés; les issues les plus secrètes explotous les couloirs visités. La petite pertoquelle on s'en est allé se trouve aujours condamnée; on n'a rien à craindre de comais on s'informera des faux fuyans les masqués. Tout ce dont est capable la pruhumaine sera mis en œuvre pour s'assurer dividua'ité matérielle du roi; et pourtant il a; et il n'y aura certainement pas de votre

commandant général recommandera bien au général, et celui-ci au reste de l'état major pas s'expo-er au nouveau pied-de-nez qu'on re à la cité de Paris. En bien! vous le verse sera précisément le jour marqué par la de zèle et de vigilance que Louis XVI quite château des Tuileries, lui, sa femme et ses enfans.

te fois, il no se déguisera pas en Jockei; couvrira pas son chef royal d'un chapeau à larges bords. Peut-être apprendrez-vous, un peu tard, qu'il aura changé de sexe, et se sera fait passer pour la femme de chambre femme, ayant si mal réussi à s'en dire la Ces ruses ignobles, qui peignent si bien ation d'ame des Capet, n'étonneront pas le le: mais dans sa première fureur, il s'en pren-M. de la Fayette.

général deviendra blême au premier abord; revenant un peu à lui, il haranguera ses conens, chapeau bas; ensuite il s'acheminera à pied vers la maison commune, et de la su maniege. Il y offrira sa tête comme à l'ordinaire, et comme à l'ordinaire on la lui laissera. Députés, municipaux, état major, tous les honorables assistans claqueront des mains. La commotion électrique gagnera jusqu'au peuple, qui criera bravo! bravo! vive M. de la Fayette! vives notre général! il ne néglige rien, et se charge de tout.

Matin et soir, jour et nuit, l'assemblée nationale décrétera, décrétera, décrétera. Les ministres seront appelés; des courriers brûleront toutes les routes. En attendant des nouvelles, nouveaux armens à la barre d'être hien obéissans à la nation, à la loi, et peut-être ajouterat on à l'assem-

blée, en guise du roi.

Cependant les directoires de départemens, munis d'instructions secrètes a s'assureront des chefs d'opinions de chaque district, afin que ceuxci disposent les municipalités et les clubs à émettre un vœu simu tané. Pari iens débonnaires, vous n'imaginez mas ce que pourra être ce vœu, exveloppé ayec art: dans maintes adresses à l'assembiée nationale, commandérs par elle. En voici la substance: Paris ayant veillé si mul à la garde du chef suprême, ne peut plus prétendre désormais à continuer d'être le sejour le plus habituel du roi. Dans le cas où l'auguste fuyard sera repris, l et il le sera infailliblement comme il l'a été à Varennes, tout sera arrangé en conséquence. ) le département qui aura fait échouer la second éyasion du 191, voudra en être désonmais le possesseur, Louis XVI ne dira pas non. On connoit son antipathie pour une ville qui a joné le premier ro e dans la révo ution, qui a fait les plus grands secr fices à la révolution, et qui seule étoit capable de condure la révoluion au terme désiré. On se rapp lle les paroles du roi chez l'officier municipal de Varenpes. Sur-tout qu'on ne me ramène pas à Paris,

Paris, qui devroit servir de modèlé aux autres villes de France, n'est de venu l'objet que de leur jalousie. On lui envier-ses périlleux honneurs. On ne veut pas réfléchir que sa population, ses richesses, son éclat ont tourné au profit de la chose commune, et que la liberté avoit besoin de placer son berceau dens les murs d'une cité capable des plus grands efforts, et féconde en ressources, pour la protéger à sa naissance. Les ohefs de parti, désespérés de m'avoir pur faire de cette grande ville tout ce qu'ils wonloient, n'ent pas manqué de la décrier sous main dans les départemens, et de rejeter sur elle seule la lenteur des opérations, qui pourtant n'auroient pu avoir lieu sans elle.

Le roi, satufait de cette première vergeance, pour la rendre complète, attirera auprès de lui l'assemblée nationale, en feignant de se rapprocher de ses principes. L'assemblée nationale no demandera pas mieux que de sortir du manégo où il lui a fallu tant de canons et de baïonnettes, et le drapeau rouge et l'effusion du sang pour soutenir un long siège contre l'opinion publique et cet esprit de liberté qui se maintient trop lorgtemps à son gré. Elle se transportera donc volontiers auprès de Louis XVI pour lui présenter à signer la charte constitutionnelle, ou plutôt la transaction dont nous avons parié. On capitulera: l'assemblée nationale et le roi se divineront le despotisme au milieu des murmures, qu'on tra tera de sédition, et qu'on appaisera par la menace des armé s ennemies, toutes prêtes, au premier signal convenu, à franchir nos limites pour avoir l'air de nous attaquer. Il faudra bien passir sous le joug, ou se réspudre en double sléau d'une guerre ext-rne et intestine.

Dans cette triste alternative, les modérés, les demi-aristocrates, les c'ubs feuillantins, les rensiers et autres gens de cette e pèce, se répandront par tout, disant : la paix ! la paix! avant tout, à

tout prix, à toute condition. Les patriotes se conduiront peut-être alors comme au 15 de juillet 1791, malgré la leçon du 17 qu'il faudra bien leur répéter encore une fois; et sans doute que le journal de Paris appellera ce nouvenu messacre une rigueur salutaire, un acte de bienfaisance de la part de la garde nat onale. Voyez le n<sup>2</sup>. du 4 août.

Citoyens! il faut, à ce sujet, que nous vous fassions remarquer un piège qu'en vous tend depuis quelques mois, et qui déjà n'a que trop bien réussi. Il consiste à substituer au mot vieilli d'aristocrates celui de modérés, et à la qualification de patrioses, celle de factieux, de seditioux, d'incendiaires, et quelquelois même de brigands. Au meyen de ce vocabulaire nouveau, en est venu à bout de semer la défiance entre nos frères, qui tous n'ont pas les principes aussi purs que les intentions; et de là les méprises les plus déplorables, et de là une confusion horrible, un dédale qui devient un coupe gorge pour les honnêtes gens, et dans lequel les ennemis de la chose publique se retrouvent facilement, au moyen d'un fil délié qu'eux seuls ont dans les mains. Cette manœuvre atroce est poussée à un point de perfection tol que Condé, à la tête des révolutionnaires, et l'assemblée nationale, protégée par les citoyens habillés de bleu, parlent déjà le même langage. Condé, dans le manifeste tout recemment publié en son nom, et l'assemblée nationale dans les décrets, et la municipalité dans les réglemens de police, et l'état-major parisien dans les arrêtés militaires, parlent tous de courir sus contre les factieux. Ce terme est devenu le mot de ralliment entre la cour et les représentans de la nation, entre les émigrés et vos sénateurs.

Ce n'est pas contre le peuple français, c'est contre les factieux que Bouillé, que les gazettes officielles envoyent à Stockholm à la suite du roi de Suède, se présentera peut-être l'un de ces jours

le bruit court que ce sera du 15 au 20) biez sé, et rassemblera autour de lui tous les coupetitrés et non titrés qui attendent sa venue nos hôtels-garnis. Qu'on se rappelle que Daassista à la scène des poignards cachant sous ac ample l'habit d'officier aux gardes fran-. Ce jour-là, à l'instar du 28 février, on soin de ménager habilement une diversion uple; on détourners son attention par une nationale, un spectale, la vue d'un camp des évolutions militaires. D'autres affirment que ce sera par deux ou trois cents maisons idiées au même quart d'heure dans les que--huit sections. Les piéges les plus grossiers it mis en jeu de préférence, pour mieux por la vigilance des Parisiens, trop prévenus -être qu'il faut beaucoup de finesse pour parr à les tromper.

uel que soit le moyen qu'en employera pour iter à Louis XVI une nouvelle évasion, le plus ste ne sera pas précisément le transport du lans un autre département, mais l'attitude de emblée nationale, dirigée par les comités. Il de notre liberté, à laquelle on porte atteints

outes les manières.

on cherche à faire vieillir le mot constitu, pour le remplacer par celui de charte: toute
toire attestera cette observation, les mots
ot que les choses mènent les hommes. Il y
ne grande différence entre ces deux termes,
rte et constitution. Charte est une espèce de
isaction entre le prince et la nation. La grande
rte anglaise n'est autre chose que la concession
tertains privilèges faite au peuple de la Grandetagne par Henri III, et confirmée par Edouard
mier.

constitution est bien mieux que cela. C'est la puté écrite d'un peuple; c'est la base des loix peuple saites par lui. Louis XVI ne nous a

 $(156)^3$ 

concede, rien abandonné. Il n'est quelque choso que par nous, et nous sommes tout sans lui: tout pouvoir émane du peuple; voilà notre constitution. Les Anglais reconnoissent tenir leur's franchises de leur gracieux souverain; voila leur Charle.

· Citoyens! cette remarque grammaticale est beaucoup p'us importante qu'on affecte devant vous de le croire. Ne vous dessaisissez pas du terme constitution, et faites vite repasser la mer au mot charte. M. la Fayette ne l'a point trouvé en Amérique; aussi ce n'est pas un gouvernement à la -Washington qu'il veut naturaliser en France, c'est une constitution à l'anglaise, c'est-à-dire, une simple charte, telle que nos peres ont eu la bouhommie d'en recevoir, à genque, de Charlemagne

dynasties.

Ainsi d'enc, ayons l'œil à tout ce qui va se passer, Le roi, évedé en juin, à dit, pour ses excuses, qu'il ne vouloit que s'assurer par ses yeur vi les départemens ressembloient à celui de Paris. Louis XVI, évadé en août ou septembre, dira cectte feis qu'il a voulu prendre l'attitude d'un prince libre pour signer la charte, après en avoir fait librement l'examén; et l'assemblée décrétera qu'il faut en croire sa majesté, et lui portera 'donc la churte à signer; toutes fois après avoir fait remprisonner pour la forme trois ou quatre per-'sonnages sompconnes d'avoir favoi isé la disparition du monarque? En ce temps là, il n'y aura plus à · Paris de gardes nationaux soldes pour s'opposer · au départ du roi, puisqu'on vient de les métamorphoser d'un coup de bagnette en troupes de li--une, et à la quetle de toute l'armée française, eux, les pères de la révolution! Il n'y aura plus par conséquent de gardes nationaux soldés pour ralentir l'envie que manifestera l'assemblée d'al-: ler rejoindre le seigneur et maître de la charte fran-2. - 7.2 3.4 12 Est.

; et cependant tout paroîtra pour le misux, té la boane ville de Paris.

écoutez, bons Parisiens; ouvrez les yeux, yez ce qu'on vous prépare: le numéraire retra, mais seulement dans le département hodu séjour du roi, et possesseur du corps léif; et Paris, sans commerce, sans industrie, argent, sans influence, réduit au tiers de sa lation, manquant des cho es de première ité, n'ayant point de territoire pour y suppar l'agriculture, et semblable à Rome, sant d'inanition au milieu de ses palais déserts, sa à l'Europe, trop bien vengée, le spectacle première ville du monde tombée dans le t, pour avoir voulu donner le première exem-le la liberté reconquise.

ur mettre le comb e à vos misères, on vous zera adroitement le droit de vous plaindre et de réclamer. La franchise de l'imprimerie a menés à l'indépendance; c'est un tort qu'on ous pardonnera de long-temos, ainsi qu'on ardo::nera janiais aux gardes françaises celui 'avoir point voulu traiter nos concitoyens en mis. Parmi le petit nombre d'écrivains paes qui vous resteront, on lachera, commo fait parmi les pétitionnaires du 17 au champ Aars, des brigands soldés, des folliculaires à s , pour donner aux municipaux un prétexte de loléance auprès du corps législatif, afin d'en nir un décret tout à fait attentatoire à la lié de la presse. Dans le préambule de cette on ne manquera pas de dire que le salut du ple et le danger de la chose publique oat seuls faire déroger aux principes consacrés par éclaration des droits.

itoyens, et c'est ainsi que vous vous retrouveun peu plus ma! deux ans après le 14 de et, que vous n'étiz deux siècles auparavant. yez en nos propostics, non pas à la lettra, mais 1º. 108. ( £58 )

dans l'esprit qui nous les a fait écrire. Quanti il est question des rois et de ceux qui les approchent, il n'y a pas grand mérite à être prophète. Quelque mal qu'on en dise, on reste toujours audessous de la vérité.

Mais le brait court en ce moment que l'assemblée nationale, apparemment pour donner un démenti à toutes les conjectures, doit, l'un de ces jours, charger une députation, à la rête de la quelle sera Dandré, de porter au roi la clef des champs ; l'orateur de la bande lui dira, un genou en terre:

Sire! qu'il plaiss à V. M. se retirer dans celui de ses châteaux qui lui plaira davantage; et la se toute liberté de sa personne et de ses actions, attendre que nous lui apportions à signer la grande charte des Français; que nous avons enfin termi-liée, et que nous révisons. Ce sera probablement da veille de la fête de Saint Louis, votre digue patron, que nous esperons pouvoir vous offrir ce doutquet national.

... De rei prendra la clef des champs, et s'en ira Rambouillet, ou à Fontainebleau, mais plutôt 1 Ompiegne. S'il attend le soir du 24 août, il verra hocourir Dandre et consorts, qui, lun genou en terre, suppliera S. M. T. C. de vouloir bien jeter Aes yeux sur la charte française, copiée à mi-marge. dans l'espoir qu'il daignera y accoler ses observavions. Le roi répondra à Dandré : c'est bon . re: tournez à Paris, vous aurez de mes nouvelles : et Louis XVI montera dans la berline suedoise. et 'tout de suite : à Montmedi. Il se laissera arrêter en route, si la chose est convenue avec les comi-🚜 où bien il poussera jusqu'aux frontières, disant un éternel adieu à Paris; puis la contre révo-·fution complère et sanglante, pour peu qu'on fasse résistance : puis toute la France devenue la proie · du despotisme affamé après deux années d'abstirience de crimes; puis enfin le réveil affrenx ( 159 )

ris, sorti d'un beau rêve, dont la leçon ne seut-être pas perdue pour toute. l'Europe. À es maux prévus, sans ceux qui restent à préquels remèdes? Citoyens! citoyens! une lle législature!

organisation de la garde nationale, et suppression de la garde soldée de Paris.

mot garde nationale est un mot vide de sens; de nationale n'existe pas par elle-même; the qu'une medification, un adjectif donné à la n. La garde nationale n'est rien autre que la n armée contre la tyrannie, et la dénomina-le garde nationale ne doit présenter d'au-ée que celle d'un peuple libre. Le comité de itution a amoncé que telles avoient été les de son projet; voyons s'il ne s'en est pas

CTION PREMIERE. ART. 1. Les citoyens actifs riront pour le service de la garde natiq-; et il n'y a donc que les citoyens actifs eront gardes nationaux? la garde nationale no donc pas composée généralement de tous les cais? elle ne sera done pas la nation armés? ra done un corps armé dans la nation? il il'y ac pas d'égalité entre tous les citoyens? le co-, l'assemblée elle même, ont donc rendu la e nationale un corps aristocratique? et l'oh d ce décret pour un décret très-constitutionet très-favorable à la liberté! Nous ne serous. ne pourrons jamais être libres que sous le règne a plus parfaite égalité. Là où il y a des distions, il y a necessairement des opprimes. rt. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs,

rt. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, it servi depuis l'époque de la révolution, et i sont actuellement en état de service habial, poursont, s'us en sont rocés prones, étre morablemens maintenus, par délibération des

» conseils-généraux des communes, dans le droit » de continuer leur service ».

S'ils en sont jugés dignes! Mais par cela seul qu'ils ont fait réguliérement le service depuis deux ans, ne sont ils pas dignes de le continuer toute leur vie? Ceux qui ont conquis la liberté n'ont ils pas le droit de la défendre? Non. Il ne suffira, pas d'être né Français, d'avoir exposé sa vie eu siège de la bastille, d'avoir sacrifié dux années d'un temps précieux à repousser les attaques sans nombre de l'aristocratie et du despotieme; il ne suffira pas de tous ces titres pour obtenir celui da garde national, il faudra encore un brevet de grace, délivré sous le bon plaisir des conseils généraux des communes. C'est bien là le caractère de l'ingratitude! On diroit qu'il suffit d'obliger pour être exposé au mépris de ceux que l'on a généreusement servis.

L'art. 17 porte que les fonctions de garde nationale sont incomptibles avec celles d'évêque, de curé, vicaire, et tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés. Voilà qui prouve bien encore que le législateur a voulu distinguer la garde nationale de la nation; qu'elle en a fait un corps de gens d'armes; que par conséquent elle a déorété un système suivi d'inégulité et d'oppression. Si les prétres ont horreur du sang, le despotisme fait horreur à la religion; et c'est consacrer les ministres de la religion ou au despotisme ou à l'esclavage, que de leur interdire la défense de l'état et de la

liberté.

ART. 11 DE LA SECTION II. « Chaque légion sera sous les ordres d'un che f de légion, d'un adjus dant-général et d'un sous-adjudant-général. Les s'égions réunies auront pour che fun commandant de légion, qui exercera ce commandement à tour de rôle pendant trois mois, si ce n'est dans les villes au dessus de cent mille ames, où il y aura p un commandant-général des légions, nommé par

citoyens actifs de chaque section, inscrits distribués par compagnie. Le commandantnéral restera une année en fonction ».

ins les villes au-dessous de cent mille ames, mmandant sera renouvelé tous le trois mois, ns les villes p'us considérables, il restera en tion pendant une année! N'est ce pas là rener tous les principes? On renouvelle les comdans des petites villes tous les trois mois pour r les dangers de leur influence; et parce que uence du commandant d'une grande vi le est coup plus à craindre, on ne le renouvelle qu'à n de chaque année! Cette mesure est aussi équente que celle de l'hérédité de la couronne une famille, p'acée à côté du renouvellement nal des officiers municipaux d'un bourg ou village. Mais si l'on eût renouvelé tous les trois s les commandans des grandes villes, M. la ette n'eût pas gardé long-temps son poste, et a encore besoin de cet homme important pent plus de trois mois : dans trois mois la fameuse saction ne sera peut-être pas signée de part et tre, et le heros de la révolution sera nécesà l'achévement de la révolution.

nr. 27. « L'uniforme national sera le même our tous les Français en état de service. Les sices de distinction seront les mêmes que dans les oupes de ligne; ils seront portés comme dans

ligne ».

inexactitude des journaux du soir et autres its journaux du lendemain, avoit fait croire que compons et épaulettes étoient supprimés. Ceux connoissent l'assemblée nationale, et qui sat apprécier le mérite d'une telle suppression, revenoient pas de leur étonnement sur ce prédu décret : comment seroit il possible que les lités proposassent aujourd'hui une bonne loi, loi qui favorisat l'égalité et l'union entre les lyens?

Les épaulettes ne sont pas supprimées ; les chast seurs, les grenadiers ne le sont pas : la pomme de discorde est dans tout son entier: les chefs des gardes nationales sont de véritables officiers, les simples gardes nationaux des soldats; par-tout on les assimile à la troupe de ligne; en tout on eu veut faire des satellites : on a besoin de gen: da cette espèce; on veut que l'habit bleu, la dragonne et le parement rouge leur tiennent lieu de

liberté.

. Que si, dans la suite, une assemblée vraiment mationale, composée d'honnêtes et fidèles représentans, abolit ces vaines et puériles distinctions, l'on pense qu'elle devroit également les interdire sux officiers de ligne. La plupart de ceux-ci ne servent que pour l'honneur de l'épaulette : toute leur gloire consiste dans une ou plusieurs de ces décorations; et si vous les leur laissiez, en l'ôtant aux gardes nationaux, vous augmenteriez encore leur insolence, et donneriez lieu à un nombre infini de provocations et de duels.

Art. 20. « Néanmoins l'uniforme ne pourra être mexige: le service des citoyens actifs..... sera » reçu sous quelquo vêtement qu'ils se présentent; mais à compter du 14 juillet prochain, ceux qui m porteront l'uniforme seront tenus de s'y conformer, sans aucua changement à celui qui est pres-

Sans doute il est avantageux à la cause de la liberté et de l'égalité que les légions ne puissent plus ex ger l'uniforme; mais cette mesure est insuffisante; et loia de dire qu'à compter du 14 juillet prochain, les citoyens qui porteront l'uniforme soient tenus de se conformer à celui qui a été prescrit par l'assemblée nationale, il falloit n'en pas presorire du tout. Cent fois nous nous sommes élevés contre l'habit bleu de rai; cent fois nous avons prouvé que cet habit n'était au'un germe de discorde; et s'il est de l'intérêt de cutte légis, lature de l'entretenir, il sora du devoir de la lére prochaine de l'étousser. Pas d'habits ou tous habits bleus, voilà ce qu'exigeoit la

politique.

23, secrion 3. « En cas d'invasion hostila abite par une troupe étrangère, le roi pourra donner, par l'intermédiaire des directoires lépartemens, les ordres qu'il croira nécesses sux commandars des différentes légions, r la défense de la patrie ».

sieurs ont pensé que cet article avoit été; aul ne vouloit croire que l'assemblée natio-

; nul ne vouloit croire que l'assemblee natiout aussi formellement remis les gardes naes dans les mains du roi. Cependant, il est t que l'article est adopté quant au fond; et t renvoyé au comité, ce n'est que pour la

et pour une nouvelle rédaction.

garde nationale n'a été instituée que pour er à la tyrannie et au despotisme; le premièr e son institution est de latter victoriousement e les entreprises tonjours renaissantes d'un oir exécutif inamovible et héréditaire; et que, par un décret solennel, on charge co e pouvoir de donner des ordres aux gardes neles : c'est comme si tine puissance étrangère oit à une autre puls auce, sa rivale et son mie, le commandement d'une armée levée exprès pour la combattre. Lorsqu'on présenla charte constitutionnelle à Louis XVI, îl airo une invasion subite par les troupes étran-; ces troupes étrangères seront les troupes les de Louis XVI; l'invasion sera commandée Louis XVI; et ce sera Louis XVI qui donnera ndres pour la défense de la patrie.

maier le sort de vingt-cinq millions à un seul, roi! À quel roi? À Louis XVI! Malheureuse ice! quels ennemis tu entretiens sous le titre

é de représentans!

rt 19. «Le droit de port d'armes appartient out citoyen actif; mais il est défendu à tons porter, hers le temps de service, soit dans » les rues, soit dans les lieux publics, des épées, » sebres, ou autres armes, etc ».

Cet article avoit été généralement acqueilli dans l'assemblée nationale; copendant M. Prieur fit passer à l'ordre du jour : oui, c'est à M. Prieur seul que l'on doit cette victoire. Sans lui les comités, d'un trait de plume, avoient désarmé toute la France, hormis les corps de garde; sans lui, la garde nationale elle même étoit devenue la victime de ses membres en act vité; sans lui enfin, l'a semblée nationale consacroit cette proclamation scandaleuse de la municipalité de Paris, affichée dans le mois de février dernier, et réprouvée

par l'opinion publique de la manière la plus impé-

rieuse et la plus souvernine.

Après avoir critiqué les vues et les actions des comités, ensemble de l'assemblée nationale, il est . cependant de notre devoir de dire que quantité d'articles, sur l'organisation de la garde nationale, semblent respirer le plus pur patriotisme; mais cette marche ne séduit pas les gens sensés. Ils savent bien, les traitres! qu'ils ne peuvent parvenir à leurs fins, sans emprunter le voile de la vertu et le nom de liberté; ils savent bien que le peuple en est assez ami pour la vouloir; ils savent bien que c'est par une vertu feinte qu'il le faut tromper, ce peuple trop bon, trop facile: ils proposent quelques bons articles pour en faire de détestables. Telle a toujours été leur tactique; c'est encore ainsi qu'ils proposeront les articles de la contre-révolution, sous les apparences trompeuses de la prospérité publique et du bien général. Mais vigilate et vigilate.

Si des citoyens, des soldats ont déployé de l'énergie et du patriotisme dans le cours de la révolution, ce sont les gardes françaises, les membres des régimens qui sont venus se joindre à eux, enfin la garde nationale soldée de Paris:

ros nous ont prouvé qu'ils ne savoient pes e c'étoit qu'obéir aveug'ément, quand on onnoit des ordres barbares et contraires à erté. C'est sans ordre de leurs ches qu'ils ris la bastille; c'est sans ordre d'un colonel, capitaine que les braves soldats de Vintiont quitté les drapeaux du despotisme, ie ranger sous l'étendant de la liberté ; c'est ordre de M. de la Fayette que la garde solvoulu aller à Versailles; c'est sans ordre de Gouvien que les grenadiers de l'Estraont refusé le service à la chapelle d'un roi prêtres réfractaires : c'est sans ordre de commandant général que toute la garde s'est ée au départ de Louis XVI le 18 avril. , des so dats qui, sans ordre, ont pu faire révolution, des soldats assez mutins pour ir discerner par eux-mêmes, et n'être pas -fait des machines; de tels soldats ne conent pas à un peuple libre, et 'sont beaucoup dangereux dans la ville de Paris : aussi, s son élévation au généralat, M. de la te n'a-t-il cherché que les moyens de se déde cette troupe incommode; il a chassé les licencié les autres, vexé tous en particulier; s il n'avoit su leur pardonner la jeurnée du obre. Mais ces mesures étoient insuffisantes. e la puissance du général ne s'étendoit que es individus; soul à la tête de sa faction, il ouvoit détruire le corps; (la faction Lameth groit dans ce temps la garde nationale solaujourd'hui que tout est reuni, qu'il n'y a qu'une soule faction, les gardes françaises et s sont sacrifiés à la haine du général, et à ret des comités; la garde nationale soldée de est supprimée. C'est le sieur Menou qui a ommis à l'effet de présenter cette iniquité semblée nationale: son rapport est bien la la plus grossière qu'un charlatan se soit ja-'. 10**8**.

mais permis de débiter au public : pour en venir à cette suppression, M. Menou parle d'abord de grandes récompenses à accorder à de grands services; ensuite du génie qui a animé la France en 1789; des rois et monarques de la terre, à qui il semble faire, au nom du peuple français, des excuses de ce que nous avons eu l'audace de tenter une révolution; de l'honnêteté, de la caudeur de l'assemblés nationale, et principalement de ses comités ; de leur ardent amour pour la monarchie, et de leur brûlante passion pour tout ce qui porte le nom de roi; du concert unanime de tous les citoyens avec l'assemblée nationale; M. le rapporteur dit aussi un mot des factieux, qui ont une autre opinion que celle du législateur, fait le détail des grandes actions de l'assemblée nationale, et retrace avec bonté les services rendus par la garde parisienne soldée. Ur, est il de récompense trop brillante pour ceux qui ont si puissamment concouru au maintien de la tranquillité? Le ROYAUME entier est intéressé à montrer quel prix il met aux services de cette nature; et c'est servir les Français que de leur faire connostre ceux auxquels ils ont des obligations.

Tel a été le langage de M. de Menou Il a trèbien prouvé par-là qu'il falloit supprimer la garde soldée, et c'est ce qui a été fait dans la séance du jeudi 3 août; voici les points fondamentaux qui ont été décrétés : « 1°. Que la garde nationale » soldée de Paris est supprimée; 2°. Qu'elle est » recréée à l'instant en troupe de ligne et gen-» darmerie; 30. que sous cette nouvelle formation » la solde sera la même tant que les divers corps

» recrées demeureront à Paris ».

En principe, il est certain que le droit d'organiser des troupes appartient au corps législatif: c'est lui qui crée les nouveaux corps, qui en cesse d'anciens; c'est lui qui seul a le droit de réformer, licensier les troupes et armées de ligne;

en est il de même des gardes et milices des icipalités et communes? Non. L'existence gardes nationales est indépendante de la voparticulière de tous mandataires et délégués: nt pas au pouvoir du corps législatif de super les gardes nationales, ni en tout, ni en e. Les gardes so dés ne sont que des citoyens onne volonté, qui se consacrent plus partirement au service et à la surveillance armée; ardes soldés ne sont engagés qu'envers les nunes, ne dépendent, pour leur traitement, des communes auxquelles ils sont attachés out, pour de l'argeut, le service des citoyens e reposent ou qui vaquent à leurs affaires; espèce de contrat est autorisé par la coasion même; cinquente des précédens décrets osent l'existence d'une garde nationale soldée. issemblée n'a pu, sans tomber en contraavec elle même, licencier celle , pour en faire un corps de troupes de ligne, re le vœu de la commune et des sections: it à celles-ci, c'étoit à la commune à décider le sort de la garde parisienne soldée. ais cette garde, métamorphosée en troupe de

ais cette garde, métamorphosée en troupe de , que va t-elle devenir? Ou on l'éloignera de , ou on la laissera dans Paris; au dernier cas, sest une ville de garnison; l'assemblée nationest entourée de troupes de lig e; le décret porte que ces troupes ne l'approcheront que ingt lieues est violé; le roi va se trouver ind'une force plus formidable que celle qu'on trassemblée à Montmédi, et la contre révon est la suite de cette grande récompense nise par M. Menou à la garde parisienne ée.

ais, nous dira t-on, vous êtes en contradicavec vous mêmes. D'un côté vous prétendez la garde soldés est très patriote, et de l'autre i dites qu'elle sera la contre-révolution si elle reste à Paris: mettez vous donc d'accord dans vos données.

Oui, la troupe du centre est patriote; oui, elle brûle du feu sacré de la liberté; mais ses officiers ne sont pas de même : à l'exception de quelques bas officiers des gardes françaises, promus à une partie des places de lieutenans et de capitaines, le reste n'est qu'une troupe d'espions et de créatures de l'état-major : ces gens sont aujourd'hui retenus par les sections, par la saine partie de la garde nationale. Si vous en faites des officiers de ligne, ils ne sont plus que des contre-révolutionnaires décidés, des agens sanguinaires de quiconque voudra les payer: vous les verrez renvoyer tous ceux de leurs soldats qui ont refusé de tirer sur le peuple au champ de Mars, le 17 juillet; vous les verrez purger leurs corps de tous les soldats factieux; vous les verrez enfin s'en faire une troupe de jannissaires aux ordres de leur maître. Le principe constitutionnel est que les soldats nouvment une partie de leurs officiers. Ici, les comités ont sacrifié ce principe: le ministre seul nommera tous les chefs de cette nouvelle troupe de ligne. Et quel choix doit on attendre de ceux qui avoient confié plus de la moitié de nos frontières à Bouillé? Le ministre, ou le roi, c'est la même chose, choisira donc tous les officiers parmi ceux qui le sont actuellement; les anciens bas - officiers des gardes françaises seront renvoyés comme séditieux et dangereux, et le commandement d'un corps de neuf mille hommes, au sein de la capitale, sera tout entier aux suppôts de l'ancienne police, et successivement aux créatures de la cour et des ministres.

Si l'on éloigne ces nouveaux corps de la ville de Paris, on trompe leur espoir, on sème le mécontentement, et par conséquent la division. Les citoyens qui composent la garde nationale soldée ent ici leurs femmes, leurs enfans, toute leur fa-

; ils ne se sont pas engagés pour être ans, ils se sont engagés pour être à poste es uns fout profession de déployer leur couur les frontières; ils partent où on les aples autres ne voudroient quitter leurs foyers ans les grandes crises, alors par exemple que rie est attaquée par des hordes étrangères. rde soldée de Paris est dans ce cas : sans ni plus ni moins de courage que le reste de de nationale de Franco, ni que les troupes ne, elle n'avoit contracté avec la municipaque pour faire les fonctions ordinaires de nationale; si bien que les transformer en e de ligne, sans leur aveu, c'est les traiter en es, c'est disposer d'eux comme d'une prefoncière et mobilière, et les vainqueurs de tille ne devoient pas s'attendre à ce truitement. savons-nous pas, d'ailleurs, jusqu'où va le itiment de la cour et de l'aristocratie contre e qui a porté autrefois le nom de garde fran-(1)? Louis XVI n'en a-t-il pas dit assez dans émoire du 21 juin? Eh bien! les gardes franpeuvent y compter, ce décret est leur perte: des murs de Paris on les sacrifiera; c'est uoi on a donné au roi le droit de choisir les rs qui doivent les commander. utons à cela que leur solde sera diminuée

utons à cela que leur solde sera diminuée ot qu'ils ne seront plus à Paris : c'est ainsi les récompense; c'est en leur ôtant le quart nodique salaire, qu'on exerce envers eux des de gratitude et de munificence netionale.

dérision !

a garde nationale parisienne soldée sort de elle est anéantie. Six mois ne s'écouleront être pas qu'il n'y ait plus un soul des gardes ises. Est-ce là l'intention de la France? est-ce

ien entendu qu'on excepte les officiers : ceune à ujours été dignes d'être gardes du corps.

là le prix que les comités mettent aux plus éclatans services?

Mais revenons à la ville de Paris : la voilà sans garde soldée. La garde non soldée fera-t-elle seule le service? Oui, elle le fera pendant quelques mois; mais le dégoût suivra de près la première ardeur. Paris n'est point une ville ordinaire; elle est le séjour de l'assemblée nationale, le séjour d'un ennemi dangereux qu'il faut surveiller do près; il y a à Paris des monumens précieux, la caisse nationale, des spectacles, des jeux publics, des étrangers sans nombre, une foule de gens sans aveu, un foyer toujours actif de contre révolution : or, il faut garder, surveiller tout cela. Et croit-on que ce soit un devoir indispensable à des citoyens, des pères de famille, qui ont besoin de leurs bras, de leur activité, pour nourrir leurs enfans? Faire la police ordinaire, entretenir le bon ordre audedans, en imposer au-dehors, voilà, ce semble, à quoi se réduisent les fonctions personnelles de garda nationale. Dans l'état actuel des choses, s'il y a un service extraordinaire, ne doit-il pas être rempli par une contribution en argent, que les municipalités répartiront à des citoyens qui font leur état de cet échange de service militaire contre une somme qui les fasse vivre?

La garde nationale de Paris va donc être surchargée de travai; et alors de deux choses l'une, ou elle abandonnera ce service, ou elle le laissera en entier aux hommes riches. Si les riches font seuls le service de la garde nationale, les pauvres sont opprimés, et opprimés sous le joug de la plus insupportable de toutes les aristocraties. Si le service est pleinement abandonné, on appellera des troupes de ligne, ces mêmes corps qui auront été régénérés dans l'intervalle, et la ville de Paris toute entière est asservic. On désarmera la garde nationale; on la supprimera comme on vient de supprimer la garde soldée; le roi reprendra des gardes du corps; il n'a jamais abandonné le projet

appeler; une autre maison du roi est prête sur pied; Bailly reprendra la place de ; elle n'a changé que de mains, et l'ancien se rétablit plus odieux que jamais. Si l'on t la bastille, on a eu soin de reconstruire nes; et', à dire d'experts, Vincennes vaut jourd'hui la Bastille.

cependant le sort qui nous attend; voilà tes des inées de la France; chaque jour ore un décret qui nous y mène; la garde me soldée n'a été supprimée qu'à cause de triotisme; l'assemblée nationale ne s'en que pour le moment d'exécuter sa transacte la cour (1); et, si l'on n'y prend garde, remière mesure est le prélude du désarme-énéral des gardes nationales de France, et séquent de la perte entière de toute estilberté.

cret qui remet en activité les assemblées électorales.

neur à l'assemblée nationale, vont dire les ux modérés; et nous, nous disons: hon-la politique et à la ruse des sept comités. Parmi leurs tentatives on distinguoit aisépojet de se perpétuer. Les quinze ou vingt x qui nous qualifient aujourd'hui de ce ne renonceront qu'au dernier moment, à d'une domination permanente, et ce n'est r la force, et pour ainsi dire à la pointe de que nous arracherons le dépôt que nous leur confié. Cependant la erise étoit pressante, le nt de la vengeance populaire alloit arriver, lliers d'adresses annonçoient une insurreccochaine et générale, si la suspense n'étoit

oyez en les articles, nº. 107, p. 117.

levée; la voix du peuple, du vrai maître, s'étoit faitentendre, et les tyrens palissent à ce bruit : o'est pour eux la foudre. Les sept comités, avertis par l'éclair, n'ont eherché qu'à l'éviter; ils ont conjuré l'orage en offrant un sacrifice; et quel est il ce sacrifice? Celui de leur enfant, de leur ambition, de leur projet favori. Ils ont dit au peuple: Souverain de la trance, suspends ton pouvoir, suspends ton courroux; nous, tes mandataires, tes sujets, nous allons cesser d'étre rebelles, nous allons obsir et nous retirer; en conséquence, l'assemblée nationale décrète dans sa séance du vendredi 5 août, que le rassemblement des électeurs aura lieu depuis le 25 de ce mois jusqu'au 5 du mois prochain.

Mais ce décret, ce prétendu sacrifice, est il bien vrai, bien sincère? Il sera difficile de le persuader aux véritables amis de la liberté. D'abord la proposition a été faite par M. Dandré; mais le cœur de M. Dandré est-il accessible à un mouvement vortueux? et faire proposer un décret par cet ancien parlementaire, n'est-ce pas dire explicite-

ment: Méfiez-vous, il y a du danger?

Oui, il y a du danger; oui, ce décret, salutaire en apparence, est un nouveau piége tendu à la liberté, un dernier retranchement ménagé avec adresse. Il n'y a que trop long-temps que la suspension existe; et si l'assemblée nationale, si les comités eussent été de bonne foi, ce n'est point au 5 du mois prochain qu'ils eussent fixé le rassemblement des électeurs, c'est à demain, c'est à l'heure même. Un décret de cette nature, commandé aussi impérieusement par l'opinion publique, devoit être envoyé à la minute, et exécuté sans délai. Mais non, le jour même qu'on remet en activité les assemblées électorales, on donne lecture de l'acte constitutionnel, on en ajourne la discussion à lundi 8; on se promet de le faire décréter bien vite, et l'on a la douce consolation (178)

iser qu'il pourra être présenté au rei avans nouveaux représentans aient reçu les bés ions du peuple qui les attend. Or, c'est à le de cette présentation que doit se frapper id coup; Louis XVI fera ses observations; e de Worms et de la ligue menacera; contens feront des propositions, la négo-1 s'entamera; l'assemblée nationale na vouis se séparer dans ee danger pressant; elle qu'elle compromettroit et son honneur et se publique, si elle quittoit au moment du elle voudra donner la paix à la France, ime temps qu'elle lui donnera une consti-; elle scellera enfin cette transaction infame ous avons tant de fois parlé; et voilà tout le nous avons à attendre du décret qui est u 5 septembre le rassemblement des élec-

# tats du département et de la municipalisé de Paris.

ns les derniers jours du mois de juin, le dément de Paris a proposé à l'assemblée natiole rendre un décret qui ordonneroit que la ule sera affichée en papier blanc, et qui réroit exclusivement les papiers de couleur les diverses affiches des particuliers. La ssition a été renvoyée au comité.

projet est une atteinte à la liberté de la e, et la perfidie est d'autant plus grande, le est moins apparente, et qu'on ne s'en dés. Les papiers de couleur sont extrémement ; on ne s'en procurera même, à Paris, que illement, et il est des saisons où il est imble d'en avoir. Or, en interdisant aux cins la faculté d'afficher en papier blanc, on va encore doubler le prix des papiers de cou; les frais d'affiche deviendront exorbitans, s particuliers ne pourront plus faire afficher la dernière extrémité. C'est bien ce qu'on a e. 108.

prevu. Voyons quel est le motif qui a pu porter à pro-

poser ce décret.

Jadis on ne placardoit au coin des rues que les affiches de maisons à vendre, effets perdus, etc. et cet usage du droit d'affiche, toujours subordonné au lieuténant de police, ne portoit aucunement ombrage aux administrations : aujourd'hui les citoyens n'ont plus besoin de permission de la pòlice; ils usent librement du droit d'affiches pour publier leurs opinions politiques; et ce moyen facile et sur d'être lu leur réussit à merveille. Voilà précisément ce qui déplait à nos administrateurs; et c'est cette vois de publicité qu'ils ont voulu entraver. Muis comme le décret sur le droit d'affiches est précis, on s'est bien gardé de l'attaquer au fond, c'est dans les formes qu'en lui porte atteinte; on ne nous défend pas d'afficher; mais sous prétexte du respect dû à la loi, on veut nous en ôter les moyens.

Et en effet, si l'on avoit de bonnes intentions, il servit si facile et si naturel de prendre le contrepied de la proposition faite par le département; et puisqu'on veut absolument que l'affiche de la loi soit distinguée par la couleur, qu'on décrète que la couleur blanche sera réservée aux particuliers, et qu'on adopte telle ou telle autre pour la loi. La ceuleur rouge, par exemple, seroit benne pour ces placards de la loi martiale affichés avec profusion dans toutes les rues; ce seroit comme une répétition du drapeau de sang choore suspenda

aux fenêtres de l'hôtel de ville.

Une antre raison pour laquelle on doit laisser le papier blanc aux particuliers, c'est qu'en le leur interdisant, on fait un tort réel et gratuit aux fabriques. Sans compter l'immense quantité de papier d'affiches qui se trouve dans les manufactures, et qu'on ne peut employer qu'à cet usage, il est de fait qu'il reste, après le triage des matières qui servent à faire le papier ordinaire, un rejet avec lequel on ne fait que du papier d'affi-

(175)

et dont le vente manquera nécessairement, que d'un côté la consommation de ce pa n blanc ne sera plus assez considérable; et e l'autre, si on lui donne de la couleur, il idra trop cher pour le particulier.

ouis și la teinte du papier d'affiches que nous ierons est trop claire, et qu'elle tire un peu blanc, vite on nous fera une chicane, en que n us sommes en contravention avec la itoyens, se pourroit-il qu'en employant pour tromper des moyens aus i petits, des ruses basses, on en vint à bout si fa ilement que

ue aucun de vous ne s'en appercat?

administrations se combinent pour porter me leur coup à la liberté des opinions. Penque le département de Paris vient provoquer semblée nationale un dégret contre l'usage roit libre d'afficher, la municipalité de son rend une ordonnance, par laquelle elle déde orier les fauilles de l'Ami du Peuple et de tour du Peuple; et des écrivains qui osant se patriotes, applaudissent à ces dispositions tyiques! A moins d'être payé par la municipapour proner ses vexations, on ne concoit pus des journalistes qui ont que que pudeur tom-: dans un tel degré d'avilissement. Quoi ! la dicipalité a bien lait de défendre qu'en criat crit quelconque, par cela seul qu'il portera le d'Ami du Peup'e. Co nom est donc devenu odieux! Quoi! sans connoître louvrage, sans ir s'il est ou non en contravention avec la loi, que l'auteur s'intitule Ami du Peuple, il sera té en et nonti! Quelle etroce inconséquence! l'est, di ont pos municipaux, Marat et Martel ls que nous avons eus en vue dans cette probion; mais est il un despotisme à la fois plus urde et plus écrasant que ce ui de déclarer inres des productions qui sont encore dans la veau de leurs auteurs? Si tel numéro de Marat ~ ( 176 )

a été arrêté parce qu'on l'a jugé contraire à la loi, s'ensuit-il qu'on puisse proserire à l'avance ceux qu'il n'a pas encore faits, qu'il ne fera peut-être pas? Dieu! est ce là le régime de la liberté? Sous l'administration des le Noir, du temps des parlemens, on se contentoit de brûler dans un ouvrage périodique le numéro seul qui avoit été trouvé incendiaire; mais à présent que la France se dit libre, ses tyrans municipaux poursuivent jusqu'aux titres des écrits. Malheur aujourd'hui à qui se nommera l'ami du peuple! Quel qu'il soit, la municipalité de Paris ne voit en lui qu'un factieux.

Il y a eu, près du village de Mathon, district de Sedan, à l'extrême frontière, une action entre quatre hussards du troisième régiment, ci-devant d'Esterhazy, et soixante Autrichiens. Les hussards étoient sortis pour faire une patrouille d'observation. Arrivés à un ruisseau qui fait la séparation des deux territoires, ils s'entendirent appeler amicalement par un caporal d'infanterie autrichienna et par un houlan. A peine les 4 hussards eurent-ils fait quelques pas en avant, que le houlan tira un coup de pistolet en criant: Vous êtes prisonniers. Aussi tôt les hussards sont enveloppés de soixanto Autrichiens; mais nos quatre braves fondent sur les traftres le sabre à la main ; et quoique poursuivis à plus de deux cents pas sur le territoire français, ils se remettent en liberté. Ils ont reçu deux blessures; un de leurs chevaux a recu un coup de feu : leurs habits ont été troués de balles en plusieurs endroits. Ils ont continué leur patrouille, et ils sont rentrés le soir dans le village. Ils se nomment Frédéric, Maulun, Scaffausen, et Jacob.

Jeudi, 4 de ce mois, le camp de la plaine de Grenelle a été levé, et on l'a transperté à la plaine de Goaesse, d'où les volontaires continueront leur

route sur Compiègne, pour aller former le camp de Maubeuge. Le mécontentement perce déjà parmi eux. Un officier du régiment de Berchigny les ayant fait manœuvrer pendant long-temps, et étant restés neuf heures sans manger, plusieurs ont déserté.

#### La liberté française.

Jadis, quand il étoit question de liberté, on citoit avec complaisance les Grees et les Romains; parfois on nommoit les Francs, nos premiers peres, et depuis quelque temps on ne parloit que des Anglais. A en croire les vieux historiens et nos régens de colléges, ces quatre peuples n'opérèrent de grandes choses que parce qu'ils avoient une grande idée de leur indépendance. On ne manquoit pas de rappeler leurs principes politiques, on déclinoit le nom de leurs grands hommes, et on croyoit avoir tout dit; on n'imaginoit rien au-delà; on mettoit en scène un Codrus, roi d'Athènes, qui se fit tuer pour rendre, par sa mort, la liberté à son pays. On rappeloit la mémoire de Caton et de Brutus, qui se tuèrent eux-mêines, de chagrin de voir leur patrie sous le joug. On nous entretenoit d'un Charles Ier, condamné à mort et exécuté, ni plus ni moins que tout autre citoyen de Londres, pour avoir empiété sur la charfe constitutionnelle de l'état, et fait la guerre à ses concitoyens.

Tout cela étoit bon à dire autrefois, et même encore jusqu'au 25 juin 1791; mais depuis cette époque, et sur-tout depuis le 17 juillet, nous avons laissé bien loin derrière nous et les Grecs et les Romains, et la Gaule et l'Angleterre. La liberté française est bien autre chose que tout cela.

Notre déclaration des droits a bien son mérite. On croyoit bonnement en 1789 que l'assemblée nationale ne pourroit jamais rien faire de mieux, et qu'elle s'en serviroit comme d'une mesure propre à niveler ses décrets subséquens. Malgré notre fameux 14 de juillet, nous avions encore alors les idées un peu rétrécies, il faut en convenir. Cêtte déclaration des droits, qui sert de base à notre constitution, demandoit à êtge

retouchée, et laisseit bien des lacunes à remplir. Que my trouve pas la loi martiale, ni la désense du port d'armes; tout au contraire. Par exemple encore, nous acions cru assez long temps, d'après elle, que la liberté, s'il est permis de s'exprimer ainsi; et il y a tout plein de petits esprits, de cerveaux hornés qui le croient encore très termement, et qui blament sort toutes ces acrestations d'écrivains, dont la plume de ser saisoit de lurges blessures à la bonne renommée d'un M. Capet l'aîné, d'un M. Malouet, d'un M. Dandré et autres.

Aujourd'hui nous ne pensons plus comme cela: Nous estimons que la liberté française consiste à ne pas dire plus haut que leur poin aux honnêtes gens de l'espèce de ceux que nous venons de nommer, et de nous en rapporter à eux. Qu'avons-nous A leur reprocher? Pour les 18 francs que nous leur allouons par jour, ces messieurs ne nous sont ils pas des loix impayables; témoia le décret du mare d'argent. On avouera que, sans cette loi; qu'on ne connoissoit pourtant pas à Athènes, la liberté civile seroit un vrai chao. Les gens comme il faut se trouveroient dans les assemblées primaires. pélo-mêle avec la ganaille. Nous le demandons à quico eque n'a de sens commun que juste co qu'il lui en faut hour p'être pas tout-à-fait une buse, nous la demandons à Pétion, à Robarapierre : que peut un attendre d'une homme qui, logé au quatrième étage, gagne sa vie à copier de la musique, quand bien même, dass ses momens de relache, il tueroit le temps à composer Émile ou le Contrat. Social? Quel servit le répondant d'un individu pareil? De telles gezis, pour l'ordinaire, sont raisonneurs, et voul at toujours avoir une epinion 📤 eux; ce seroit à ne jamais finir.

Quelques écervelés, au nombre à peu près de quinze à vingt millions, avoient pris tout de travers le petit voyage de Louis XVI à Montmédi; à les entendre, it ful'oit amener le roi à la barre, et lui faire son procès tout de suite. C'étoit la marche qu'on eût prise à Sparte ou à Londres;

mais à Paris, on y met plus de décembe. L'assemblée nationale nous a très bien démontré que la liberté française ne court audua risque sous un prince élevé dans les bons principes comme Louis XVI. Assurément l'auguste époux de Marie-Antoinette ne sauroit être un despote ou un contre-révolutionnaire ; celu est impossible. La séance royale du 23 juin 1789 prouve bien qu'il avoit pressenti la révolution, et qu'il l'auroit faite à lui tout seul, si un no s'y fût opposé fort mul à propos; er la déclaration qu'il à laissée, en partant pour Montarédi, n'est elle pas un autre chefd'œuvre de candeur et de hone es intentione, dignè de servir de pendent à son discouts de février i 700, que la municipalité de Paris, qui connote si bica le cœur des rois, arrêta d'immortaliser sur ube table de bronze? Un Tibére, un Louis XI, à sa place, cussent dissimule. Dans set adicux aux habitans de sa bonne ville, Louis XVI leur déclaré tout crument que la nouvelle constitution fruncaise ne lui convient pas. Y a-t il du mal à celu? Et en esset, qu'a de pointrum la déclaration des droits do l'humme avèc un toi? 🦠

Mais pourquoi a t il signé des débrets à 180 saire

qu'ils sortoient du mar ége?

Est-ce que la signature d'un ros tire à conséquence? Promettre tout est le meilleure manière de ne rien tenir.

· Mais il a entretenu correspondante avec ses fic-

res, ses cousins, ses amis.

Sans doute. Est ce que le roi de France est tembé des nues sur le trône? Est ce que Louis XVI n'a pas de parene? Il est tout naturel qu'il cherche à s'environner de sa famille. Bonnes gens, cessez toutes ces mauvaises chioanes; l'assemblée nationale sait ce qu'elle fait mient que vous, sans doute; elle ne veux que votre bien. Et d'ailleurs, vous ne vous somme plus du décret sar l'inviolabilité de royale, qui vous fit exièr si haut dans le temps? A vous entendre, ne

sembloit-il pus que la liberté française en recevroit le coup de grace. Vous jetates au nez de vos représentans la déclaration des droits, qui dit que la loi est pour tous. Nous le savons comme vous; mais mettez-vous bien dans la tête que la déclaration des droits est comme la préface d'un livre.

Est-ce qu'on s'amuse à lire les préfaces?

Bonnes gens ! admirez plutôt avec les directoires de départemens, admirez la profonde sagesse du déoret sur le voyage du roi à Montmédi, et la pureté des motifs qui l'ont déterminé. Pourriez-vous vous permettre des soupçons injurieux sur le compte d'un M. Barvave? L'affaire des colonies na-t-elle pas dû vous donner le tarif de son honneur et de sa probité? Et ce M. Dandré qui met la liberté en croix, pour qu'elle ne nous échappe pas, il est par-tout; au manége, il mène les comités, et tonne à la tribune comme Démosthènes quand il avoit palpé l'or de Philippe; 'au château des Tuileries, il est le chef du conseil des douze députés que s'est choisi Louis XVI, dont lui Dandré dirige la conscience auguste, et il trouve encore des memens pour faire chanter le coq tous les matins à tous les soins de rue. En vérité,

# Ce cher André, . • Ce bon André

se donne bien du mal; et pourtant son patriotisme rencontre encore tous les jours des inerédules: il n'y a que la cour qui le trouve à son gré. Et M. de la Fayette, seroit-il possible qu'il n'eût pas le don de plaire également à tous ses concitoyens; lui, noble de plusfeurs quartiers, et parent du général Bouillé? Ingrats Parisiens! le héros du 31 juin 1790, à Nancy, ebtint sans peine des couronnes civiques; en avez, sons offert seulement une, dans le champ de Mariant fros du 17 juillet 1791?

Que

. Que vous daigniez prendre garde à peine à un Roberspierre, à un Pétion et à quelques autres ; ce a re surprendroit pas. Ces deux obseurs députés, ombrag ux et toujours grondans, ne sont jamais satisfits; ils parlent au manège comme s'ils étoient dans l'arcopage, tout à côté d'Aristide, ou au sénat de Rome, entre Brutus et Caton. Ils ne veu ent j'amais être de leur siècle. Louis XVI ne leur a j. mais feit de mal; mais parce que ce bon prince a la vue courte et grand appétit, par e qu'il présère l'entresien de Rivarol et de Meude-Maupas au leur, ils présendent en faire un moître de jeu de peume à Versailles, à l'exemple de Denis, roi de Syracuse, et mattre d'école à Corinthe. Ils sont à dans ce manége une douzaine de représentant à tête exaltée, qui ne veulent fien donner aux circonstances, et qui n'ont jamais sn Aichir ni temporicer; ces Messieurs ne reconnoissent qu'une sorte de liberté; ils se croyent toujours au 14 juillet 1789.

. Vive la liberté française de 1791 l'elle durera longtemps; car les marches de son autel ont été cimentées

avec le sang des patriotes.

Mais aussi d'oùvient cette manie de pétitionrei? Pourquoi s'abstiner à suivre nos députés à la piste? Ce sont de si honnêtes gens l'eur conduite passée et présente ne devroit-elle pas nous rassurer sur l'avenir? Parce qu'ils ont accordé au roi une siste civile un peu forte, voilà tout de suite la médisance qui va disant qu'ils ont encore plus songé à leur personne en ce moment qu'à celle de leur site. Et quand cela seroit? Les rois n'ont pas toujours fait un aussi bon emploi de leurs honoraires. Le parc au cers coûtoit presque autant à Louis XV, que le manége à Louis XVI.

D'ailleurs, ce n'est pas sans de bonnes raisons que l'assemblée nation le a qual fié de décrets les loix qu'elle nous vend. Tout bon chretien adore en tremblant les décrets de la providence. Malheur au profane qui s'en permet l'examen! Malheur au sacri ége qui douteroit de leur infaillibité! Tout bon Français doit se comporter de même l'égard des décrets de l'assemblée nation le. Obéir et nous taire, voilà nos devoirs. Quant à dreits, nous les avons par la la los commis, ils sont en bonne mains. Ils na la lacont quand ils auront décidé dans leur sagesse les charters temps.

Nº. 108.

Et cela est juste. Dans les commencemens, l'assemblée nationale étoit assez bonne que de consulter l'opinion publique dans les matières épineuses; elle n'a pas été long-temps sans se repentir de cette condescendance. Encore quelques actes de foiblesse pareille, et elle en venoit à reconnoître la souveraineté du peuple, son vew, son droit de révision par conséquent, etc. etc. nous aurions été à jamais privés et du vew royal suspensif; et du droit royal de faire la paix et la guerre, et de l'inviolabilité royale, qui sert en ce moment d'oreiller à Louis XVI.

A t-on vu pétition plus dévergondée que celle de prendre l'avis des 83 départemens sur les mesures à garder touchant la personne sacrée de notre digne monarque? Si l'assembée avoit donné dans le piége, c'en étoit fait d'elle; la sanction du peuple alloit de suite, et la France devenoit plus véritablement lière que la

Suisse et la Grèce dans leurs plus beaux jours.

Vraiment il étoit fort agréable autrefois de pouvoir s'entretenir pendant la belle saison sur les places publiques et dans les promenades. Les gens de Paris trouvoient cela hon, les Athéniens aussi, et les citoyens de Rome avoient pris goût à ces passe-temps, et ils appeloient cela être libres. Mais, en dernière analyse, à quoi aboutissoient toutes ces motions? Parfois on y coupoit le bout des ailes aux aigles du manége, qui se perdent dans la nue pour en faire descendre une pluie d'or. La multitude s'initioit aux mystères de la législation. C'étoit une assez bonne école pour le peuple, on ne peut le dissimuler; mais une nation qui voit trop clair donne trop d'embarras à ses législateurs. L'assemblée eût fait de helle besogne si elle ent prêté long-temps l'oreille à ce qui se disoit sur son chapitre dans ces groupes.

Qu'on en juge par le système de ceux qui prétendent que le peuple, réuni en assemblées primaires, d'evroit faire lui même la révision des décrets rendus en son nom par ses commis. Dans le train ordinaire des choses, cela se passe en effet ainsi. Les grands propriétaires qui veulent mettre de l'ordre dans leurs maisons, au bout de l'amée, revoient eux-même des comptes de leurs intendans ou chargés d'affaire de l'eroit beau voir le sénat de Venise rendre dans leurs membres pour blique. Il sied bien à une mation dont les membres pour

les trois quarts ne sont pas actifs, de vouloir se réserver la censure de ses pères conscrits. A-t-on jamais entendu l'argile interroger le potier qui la pétrit, et lui demander pourquoi il en fait un vase de nuit plutôt

qu'une coupe à boire?

Les partisans de la liberté vont crier comme des énergumènes; laissons les dire, pourvu que leurs cris ne franchissent pas le seuil de leurs maisons, et pourvu aussi qu'ils ne s'y rassemblent pas en trop grand nombre; car l'assemblée nationale n'aime pas qu'on lui rompe la tête. Douze à quinze citoyens réunis lui portent ombrage. Croire sur parole, obéir sur le champ et se taire, nous l'avons déjà dit ; voilà la profession de fei de tout Français bon catholique. Que le peuple se taise donc. Il doit être content ; il a voulu tâter de la liberté, en lui en a donné un échantillon. Si on le laissoit faire, il prendroit sans façon la pièce de drap toute entière, et s'en feroit un bon manteau; ce'a le rendroit trop fier. Qu'il s'en tienne au bonnet de la liberté, et qu'il le conserve bien ; car l'assemblée n'est pas d'humeur à lui en procurer un antre, quand celui-ci sera en lambeaux.

Il s'est mis un jour dans la tête qu'il vouloit être libre, et qu'il le seroit. C'est fort bien. Il l'a été un moment, en effet. A présent, il prétend l'être tout à fait. Il ne sait donc pas, ce bon peuple, que la liberté s'use comme le reste, et p'us vite ·que le reste? De quoi auroit il à se plaindre? Il en a conservé le mot. Le nom de la liberté est écrit par-tout, jusque sur le rétroussis des uniformes. Un peuple est trop heureux quand il n'a qu'à obéir et à payer des gens chargés de vouloir pour lui. Mais, dira-t-on, cela rappelle l'ancion régime. On n'en disconvient pas, et nos députés ne s'en cachent pas ; ils ne rougissent point du tout de ressembler à ces chevaux de manége qui décrivent un grand cercle pour revenir au point d'où ils sont partis. — Mais co n'était pas la peine de faire révolution. — Oui, pour le peuple; mais pour ses représentans, ce'a en valoit la peine.

Si l'on s'en rapportoit au vœu ganéral, qui jadis fai oit l'i, on prieroit l'assemblée de céder sa placé à une autre. Voi'à bien l'ingratitude des hommes! quand on ne se soucie plus des gens, en leur cherche oise; on eur trouve des défauts. Le peuple est un peu ari tocrate; parce qu'il lui prend fantaisie de cha ger de eocher, it dit par tout que celui qui le mène n'y voit plus, et le mène depuis quelque temps tout de traver; qu'il s'enivre, et s'endort sur son siège; que d'ailleurs il spécule sur la paille et le foin, etc.

Assurément, si Roberspierre s'en va les mains nettes, celles de l'abbé Maury ne seront pas bien pleines quand il s'en retournera à Valreas. On en a fait un apôtre; mais Dieu eu Rome y pourvi a. On n'en pourroit pas dire tout autant de M. Chapelier et autres. Ces messieurs out joué avec assez de bonhenr.

Le public veut donc absolument une seconde légi luture. Qu'il seroit puni si l'assemblée le prenoit au mot, sans se donner le temps de faire dés élèves! Il est plus ais de succéder à un M. Clermont Tonnerre, à un M. Regnault de Stint Jeand Angely, à un M. Desmeuniers, à un M. D. ndré, que de les remplacer. Un nouveau scrutin est bientôt termi é ; mais on cherchera long temps des patriote: de la force de MM. Lameth ; la nature ne fait pas un évêqua d'Autun tous les deux ans. Si le prétre Syeyes s'en ailoit au département, où trouveroit-on un nouveau député assez courageux pour faire décréter son beau réglement contre be té de la presse? Du moins accordons à nos reprisentans autant d'années pour achever la constitution, que Dieu mit de jours à faire le monde.

#### Du célibat des prétres.

Une corporation de citoyens célibataires par état est une monstruosité dans la société civile. La foule des bons ménag s, qu'on rencontre dans le clergé anglican depuis la réformation, et parmi les pasteurs et ministres de l'église protestante, avoit ouvert dejà les yeux sur les prêtres de la communion romaine; se refusant au mariage avec opiniarreté, et sous le prétexte d'une plus grande persection, qui est loin de leur cœur. Les honnêtes gens attendoient dens le silence une crise salutaire: elle est atrivée, et pourtant les choses n'en paroissent pas disposées plus favorablement à la cause de la nature, de la raison et des bonnes mœurs. L'assemblée nat onale, depuis dix-huit mois, est investie de l'opinion publique à cet égard, et elle ne semble pas y faire beaucoup d'attention. Depuis 18 mois les clubs patriotiques retentissent de plaintes élevées de toutes parts contre le célibat des prêtres. Plusieurs ecclésiastiques ont appuyé la motion de toutes leurs facultés intellectuelles et autres. Voilà même qu'un curé du district d'Arcis - sur Aube, Remi Vinchon, curé d'Herbisse, le 11 mai 1790, a passé sous seing privé un contrat provisoire avec la fille d'une veuve, du consentement de sa mère, et se trouve père, non pas au grand scandale de sa paroisse; car la munie palité, dont un officier a servi de témoin, et a signé an contrat, vient d'en dresser procès-verbal et de l'envoyer à l'assemblée nationale, pour appuyer sans doute le vœu général.

On remarquera que plusieurs autres curés du même district sont dans le même cas que Remi Vinchon, et réclament le témoignage légal de leurs municipalités res-

pectives.

Probablement l'assemblée nationale fera le même accueil à toutes ces réclamations contre le célibat des prêtres, qu'à un rapport de M. Durand Maillane sur la distinction du sacrement d'avec le contrat de mariage. Les huées qui précipitérent de la tribune le rapporteur philosophe, prouvent que la majorité de nos représentans n'est point au niveau de son siècle sur cette question comme sur plusieurs autres, et feroient tout craindre pour une motion qui tendroit à effacer du nombre des empêchemens les ordres sacrés.

C'est à ce sujet qu'un honorable membre de l'assemblee nationale, nous écrivir dans toute la sincérité de son cœur:

« J. ne vois plus parmi nous que très peu d'hommes » qui soient aujourd'hui ce qu'ils étoient en 1789 : alors » nous posions les fondemens d'une bonne constitution. » Ce que nous pouvons faire de mieux maintenant, » c'est de laisser à d'autres le soin de perfectionner l'édi-» fice, dont nous ne faisons plus que gâter les propor-» tions.

» J'espère (ajonte le même député honnête, homme » dont nous taisons le nom, pour des raisons faciles à » déduire du fragment de sa lettre que nous allons copier) : » j'espère que nos successeurs vaudront mieux que nous, » s'ils sont à l'épreuve des séductions de la liste civile. » Quant à nous, il est temps que nous partions, ou qu'on » nous chasse.

Cette phrase prouve assez que je suis sur la liste peu
 nombreuse de ceux à qui des gens bien intentionnés, bien
 purs, prodiguent les titres de factieux, deséditieux, etc. ».

Qu'on rapproche l'extrait de cette lettre de celle écrite par M. Péthion à ses commettans, et qu'on nous dise s'il n'est pas temps de sonner l'alarme.

Un député du petit nombre des patriotes, que le côté gauche même de l'assemblée nationale qualifie de factieux, vient de soumettre au jugement du public son opinion sur le mariage des prêtres, parfaitement conforme aux conclusions de M. Durand-Maillane, si mal acqueillies à la tribune. M. J. Jallet, curé, a pris pour opigraphe ce texte de Saint Paul:

Que chaque homme ait sa femme, Et chaque femme son mari.

Ep. 1. aux Corinthiens, c. 7.

Cer ouvrage, qui se trouve à l'imprimerie de Dupont, député de Nemours, hôtel Bretonvilliers, île Saint Louis, 1-91, 44 pages d'impression, rassur ra les ames timorées; car l'auteur, pour combattre le célibat des prêtres, va chercher des atmes dans les livres saints qui en ont fourni pour le défendre.

Nous ne nous arrêterons un moment qu'à l'avant-pro-

pos, qui ne confirme que trop la défiance que l'assemhiée nationale, depuis quelque-temps, inspire aux patriotes le moins disposés à lui trouver des toris.

« Plus d'une fois, dit M. Jallet, curé, elle a donné le » spectacle affligeant de la lutte pénible d'un petit nombre » de ses membres, défenseurs ardens de la vérité, contre » la foiblesse, les préjugés, l'ignorance des uns, le patrio-» tisme simulé des autres, la lassitude et l'insouciance de » presque tous.

» Elle présente la contradiction choquante et dange» reuse de recueillir dans les délibérations constitution» nelles, ou d'une importance majeure, les suffrages de
» ceux qui se montrent les plus grands ennemis de la
» constitution, de ceux qui protestent hautement contre
» les décrets. Ainsi, lui présenter la question du célibat
» ecclésiastique, ce seroit peut-être l'exposer à s'écartex
» encore une fois des principes qu'elle a consacrés ».

Bon M. Jallet! vous paroissez: vous sebuter; vous avez tort. Si la majorité des représentans de la nation laisse éteindre le fau sacré du patriotisme et de la liberté dont on lui a confié la garde, il suffit du petit nombre pour veiller à son entretien. N'imitez point voite typographe. Quoil au moment où la patrie est en tlandger, M. Dupont; se met à la tête d'une imprimerie considérable, et spécule pour son compte! Roberspierre, élu accusateur public, se fait suppléer au tribunal, pour ne pas quitter son poste à l'assemblée; et M. le député de Nemours se charge du poids d'une grande fabrique, plutôt que de porter celui des affaires publiques, dont il est responsable pour sa part!

L'ennemi est à nos portes, et les traîtres qui dirigent sa marche s'occupent sans relâche à nous spolier de tous nos moyens de défense. Notre numéraire disparoît; au sortir de l'hotel des monnoies, il s'engoustre dans un abîme, d'où il s'écoule par des canaux souterrains chez les puissances étrangères et dans l'armée contre-révolutionnaire. Aux bourses de Londres, de Vienne et d'Ansterdam, la plupart des appoints se font en étus de France, randis qu'à Paris, à peine peut-on s'en procuprer à 20 pour 100. Nos manufactures languissent, les

ouvriers sont privés de leur salaire, le commerçant vait vieillir ses magasins sans espoir de les renouveler; enfin, les assignats et la monnoie sont interceptés, et les voies

de circulation obstruées.

L'assemblée nationale a décreté, pour favoriser le commerce, une émission de petits assignats de « livres; mais. faute de mesures, elle a laisse une porte ouverte aux Méaux destructeurs de nos finances, l'agiotage et la défance. C'est à Paris que se fait l'émiss on des petits assignats, et c'est à Paris que se trouve ptincipalement une armée d'accapareurs, qui les guette et les arrache à leur destination. Les environs de la caisse de l'extraordinaire sont peup'és d'une multitude d'intrigans, qui prennent pour des sommes très-considérables de ces petits assignats, afin de les soustraire à la circulation et en faire leur profit; tandis que celui qui doit les faire circuler, le chef d'atelier et de manufucture en reçoit à peine pour faire face au quart de ses paiemens. On inscrit, à la vérité, ceux qui ont besoin d'échanger; ils reçoivent de petits assignats à leur tour, et une fois par jour; mais des ém ssaires s'emparent des tours de rôle, se font inscrire à plusieurs reprises sous différens noms, et vendent à la porte du trésor public ces mêmes assignats à trois et quatre pour cent. La monnoie de cuivre même est enlevée; à peine en voit-on dans la circulation. Il n'est pas jusqu'à la matière des cloches sur laquelle on ne spécule; déjà l'on commence à la dilapider; il y en a eu de volée, et l'on en a même offert 1200 livres pesant à M. Perrier, entrepreneur de la fonderie. Nous devons nous y attendre, on fera tout au monde pour nous priver encore de cette ressource.

Le plan qu'a adopté l'assemblée nationale, favorise les spéculations. M. Auguste (1) avoit, en septembre 1790, présenté un projet sur la manière de se servir avanta édu-

<sup>(1)</sup> Ce M. Auguste n'est pas, coimme nous l'avions dit dans notre N°. 107, l'Auguste signataire du Chant du Coq. Celui dont il est question ici n'est pas capitaine, et loin d'avoir des relations avec la cour, il s'y est fait des ensemis par rapport à son plan, qui étoit à cette même cour les moyens de dilapid r la matière des cloches.

sement de la matière des cioches pour faire de la mont noie; ses procédés tendoient à en séparer le cuivre }, l'état y trouvoit un profit considérable, et l'on avoit une monnoie d'une valeur réelle dont la contre-façon devenoit très-difficile. L'assemblée a décidé que la matière des cloches serois jetée en fonte avec une certaine quantité de cuivre qu'il faudra encore acheter, sandis qu'avec le travail de M. Auguste, on avoit une montroie de cuivre pur, sans dépense, et qu'il eut été aisé de frapper; au lieu que nous aurons une monnoie d'une empreinte très-imparfaite et très facile à contrefaire, et alors comment reconnaître la contrefaçan? Ce ne sera pas au moyen de l'empreixe dont aucune ne sera bien marquée. Ce ne sera pas non plus an moyen de la nature du métal, puisqu'elle diffère dans chaque espèce de cloclie, et s'alière plus ou moins selon l'action du feu. D'un autre côté, cette monnoie sera très-frigile, et les petits assignats qui sont hypothéqués dessus, ne représentant pas une valeur réelle, pourront tomber dans le discrédit. Les ennemis de l'état, pour augmenter ce discrédit, pourront même jeter dans la circulation une grande quantité de pièces de moindre valeur. Tout le monde sait que l'Angleterre possède une matière parfaitement semblable à celle des cloches, également sonore, et qui ne revient pas à 12 sous la livré. On sait également que la fonte de la linure des différens métaux donne de pareils résultats; voilà donc une porte ouverte à la fraude. et qui sait où elle s'arrêtera, puisqu'il y aura si pen de movens de la reconnoître.

Cé n'est pas le tout; l'assemblée nationale, au lieu d'établir des fourneaux et des matrices dans les départémens, ce qui auroit porté un plus prompt secours au commerce, et divisé la monnoie, qu'il auroit été plus difficile aux accepareurs de recueillir, vient de livrer la matière des cloches à la rapicité des compagnies, qui seules en profiteront. C'est dans quelques coins de l'empire, dans les hôtels des monnoies que se fabriquera cette nouvelle monnoie, et où elle sera absorbée comme Te

sont actuellement les petits assignats à Paris.

C'est avec la plus grande difficulté que les assignats de s livres se répandent dans les départemens, et cependant jamais ils n'y furent plus nécessaires. Les agriculteurs ont des moissonneurs à payer; ils réclament des facilités; e ni la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque ni la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent jusque la monnote ni les petits as signats ne parviennent petits ne parviennent petits ne petits ne

Nº. 108.

( 190 )

qu'à eux. Ce ne sera pas avec les billets des cuisses parrivsiques que l'on payera les ouvriers de la campagne; ils he receivent que des effets nationaux. La disette du numéraire et des petits assignats, le mécontentement des ouvriers, les manuenvres des aristocrates qui ne manqueront pas de les séduire, tout peut occasionner des soulévement et des troubles dans les campagnes, d'autant plus dangerenz qu'ils arriveroient dans le temps le plus critique de l'année, dans le temps de la moissou. It est donc inflispensable d'envoyer dans tous les départ temens assez de perns assignats et de monnoie pour fourmir aux besoins des laboureurs. Il est du devoir de l'assemblée nationale de décréter que chaque département, chaque municipalité nendra ouvert un bureau, pour récevoir des cultivateurs la déclaration du nombre d'ouvriers qu'ils som obligés d'employer, et que là il leux stra échangé de petits assignats contre des gros en proportion de leurs besoins! H'est urgent de prendre des sheshres promptes pour venir au secours des campagnes, si l'on veur prévenir des désordres sur lesquels les ennem s de la patrie comptent deputs long temps.

La trahison du champ de Mars fait une époque trop cruelle dans poure révolution pour que nous n'y revezions pas souvent; nous devens au public tous les faits qui ont accompagné ce crime auroce. Tout le monde s'est accordé à rendre justice à la troupe du centre. Voici, quelques détails que nous recevons de la seconde dixision. Les grenadiers, chasseurs et les deux compagnies soldées de cette division sont entrés dans le champ de Mars par la grille de l'Ecole-Militaire au moment où l'on faisoit feu. Ces braves gens, loin de participer au massacre, cherchèrent à sauver la vie aux citoyens que l'on assassinoit. Ils l'ont sauvée à plus de deux cents : l'un d'eux a arraché des mains du sieux Charton, commandant de la première division, un vieillard qu'il massacroit à coups de sabre. Un sieur Lajaut eut l'audace de menacer ceux qui s'apposoient à sa rage : je te reconnoîmai, dit-il, au grenadier qui lui arrachoit ses victimes. Après le carnage, le sieur Bailly vint avec la municipalité à la tête des compagnies de la seconde division, et leur dit: qu'il étoit vivement affecte de ce que des gardes nationaux impru(191)

dem avalent fait feu; (comparez, citoyens, ce langage 2008 celui qu'il tint à l'assemblée nationale), et nous, répondirent les grenadiers, « nous sommes indignés qu'on se » soit porté à une telle violence; la quantité de monde » n'étoit pas si grande pour qu'on n'eût pu, sans tuer » personne, se saisir de ceux qui avoient lance quelques pierres. Si l'on nous réserve à de pareilles expéditions, » nous saurons nous retirer; c'est devant l'énnemi qu'il » faut kous mener, c'est la que nous nous servirons » de nos armes; mais nous nous serions crus deshonores » et indignes du nom frarçais, si nous avions été asset malheureux pour tremper nos mains dins le sang des » citoyens qui viennent d'être égorgés ». Le sieur la Fayetre leur adressa ensuite la parole, et leur dit : Javolt pleine confiance en vous; mais vous n'avez pas obei à la loi. Raspelez vous, citoyens, qu'il tint le même langage aux grenadiers de l'Oratoire qui s'opposèrent au départ du roi le 18 avril dernier. Voilà les gens qui encourent la haine du general.

Quelques jours ap-ès deux canonniers de la même itivision, se trouvant chez un marchand de vin près le Palais Royal, eurent le courage de répéter ce qu'avoient
dit leurs grenadiers au maire, et ajouterent, que si jamais
on leur ordonnait de tirer sur le peuple, ce seroit contre
ceux qui donneroient de tels ordres qu'ils tourneroient
leurs armes, parde qu'il n'y avoit auture loi, qui pût
autoriser un pareil crime de lèse-majesté envers le
souverain. Quatre volontaires dressèrent aussi-tôt un procès-verbal qu'ils firent signer au marchand de vin, et les
deux canonniers ont été mis aux prisons de l'Abbaye.

Vendredi 28 juillet, cinq personnes ont été pendues pour vol avec effraction.

Que l'on punisse les méchans, c'est un bien; mais qu'il y ait proportion entre la peine et le délit. Quelles sont les richesses qui peuvent entrer en componsation avec la vie d'un homme? et ici l'on s'en joue. Le nouveau code pénal a réservé la peine de mort pour les cas extrêmes. Pourquoi ne le suit-on pas? Craint-on de faire ressentir trop-tôt les bienfaits, de la révolution, et yeus-on prolonger les horreurs de l'ancien régime? Que les suges ne nous objectent pas que le code génal nege pas

L'anniversaire du 14 juillet a été célébré par toute la France avec le même zèle. Par-tout les administrateurs at les administrés n'ont en qu'un même, vœu. N'est-il pas étonnant de voir la municipilité de Versailles faire bande à part; et regimber contre le patriotisme de tous les habitans de l'empire? Le 13 juillet, cette municipalité avoit décidé qu'il n'y auroit pas de messe le 14; au moment de la cérémonie, toute la garde nationale a réclamé la messe d'usage. Le commandant général porte aux municipaux de Versailles la demande des citoyens, et la messe se dit. Lors de la prestation du serment, dont le maire répétoit la formule en appuyant sur le mot roi, quel fut l'étonnement de ces administrateurs récalcitrans en entendant crier tout 4-coup : vive la nation! vive La loi! vivre libre ou mourir! Cette conduite des citoyeas, si différente de celle des municipaux, prouve évidemment la vérité de cet adage, que les administrateurs et les administrés ne voient pas par les mêmes yeux.

### ASSEMBLÉE NATIONALE.

### Seance du mardi 26 juillet 1791.

M. Desmeuniers a fait, au nom du comité de constitution, le rapport suivant sur la force publique. Les articles ont été décrétés ainsi qu'il suit :

Art. I. & Toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, seront saisies

et conduites devant l'officier de police.

« Tous les citoyens, inscrits ou non sur le rôle de la garde nationale, sont tenus, par leur serment civique, de préter sécours à la gendarmente nationale, à la garde soldée des villes, et à tout fonctionnaire public, aussi-tôr que les mots, force à la loi, auront été prononcés, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre réquisition.

'.II. « Les fonctions mentionnées en l'article premier

de la section deuxième du décret du 16 janvier derniez, que la gendarmerie nationale doit exercer sans réquisition particulière, seront remplies pareillement par les gardes soldées, dans les villes où il y en aura, non-sculement en ce qui concerne les flagrans délits et la clameur publique, mais aussi contre les porteurs d'effets volés ou d'armes ensanglantées, les brigands, voleurs et assassins, les auteurs de voies de fait et violences contre la sureté des personnes et des propriétés, les mendians et vagabonds, les révoltes et attroupemens séditieux.

III. « Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de police par la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes, sans qu'il soit besoin de réquisition. Ceux des citoyens qui se trouveront en activité de service de garde nationale, prêteront main-forte au besoin; et si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenus d'agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, à son défaut, de la municipalité.

IV. « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d'être autorisée : celles qui, pouvant empêcher le dommage ne l'auront pas fait, en demeureront responsables envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procureur-général-syndic du département, à la diligence du procureur-syndic du

district, devant le tribunal le plus voisin.

V. Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir les dits brigands ou voleurs, se trouveront réduits à la nécessité de déployer la force des armes, ne se-

ront point responsables des événemens.

VI. « Si le nombre des brigands on voleurs rendoit nécessaire une plus grande force, avis en sera donné
sur-le-champ par la municipalité, ou le procureur de la
commune, au juge de paix du canton et au procureursyndic du district; ceux-ci, et toujours le procureursyndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix,
seront tenus de requérir, soit la gendarmèrie nationale,
soit la garde soldée, dans les lieux où il y en aura, qui
peuvent se trouver dans le canton du lieu du délit, ou
même dans les autres cantons du district; subsidiairement
les troupes de ligne qui seront à douze milles du lieu
de l'incursion; et enfin, dans le cas de nécessité, le

(194)
Troyens inscrits dans le canton et dans le district pour

le service de la garde nationale.

VII. « Quiconque s'opposeta, par violence ou voie de fait, à l'exécution des contraintes légales, des saisies, des jugemens ou mandats de justice ou de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise decorps, sera contraint à l'obéissance par les forces attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, et par la garde soldée des villes.

VIII. « Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes, ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion; et à ce cri, force à la loi, tous les citoyens seront tenus de préter seconts, de manière que force demeure toujours à justice; les rebelles seront raisis, livrés à la police, jugés et punis selon la

loi.

1X. « Sera réputé attroupement séditieux, et puns comme tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une con-

trainte ou d'un jugement.

X. Le attroupemens séditieux contre la perception des cens, redevances, agriers et champarts, contre celle des contributions publiques, contre la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d'or et d'argent, on toutes autres espèces monoyées, contre celle du travail et de l'industrie, ainsi que des conventions relatives aux prix des salaires, seront dissipés par la gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes, et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales: les coupables seront saisis pour être jugés et punis se'on la loi.

XI « Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune sera tenu d'en donner avis surfe-champ au juge de paix du canton et au procureur-

syndic du district.

XII. « Ceux-ci, et toujours le procureur-syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l'instant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveroient à douze milles; et subsidiairement, les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton où le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des comminaes, troublées par ces désordres, seront en même temps

invités à prêter secours pour dissiper l'attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablit la tranquilité publique et l'exécution de la loi.

XIII. « La même forme de réquisition et d'action aura lieu dans le cas d'attroupement séditieux et d'émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu'elles puissent être, contre les propriétés, contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judiciaires, contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre l'exécution des jugemens, ou pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; enfin contre la liberté ou la tranquillité des assemblées constitutionnelles.

XIV. « Tout citoyen est tenu de prêter main forte pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers de police qui conque violera le respect du aux fonctionnaires publics en exercice de leurs fonctions, et particulièrement aux

juges on aux jurés."

XV. « Les procureurs-syndics des districts, aussi-tôt qu'ils seront dans le cas de requerir des troupes de ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d'en instruire les procureurs généraux syndics de départemens, qui, sous la même responsabilité, en donnéront avis sur-le-champ à la législature et au roi, et leur transmettront la consoissance des événemens, à mesure qu'ils surviendront.

XVI. Si la sédition parvenoit à s'étendre dans une partie considérable d'un district, le procureur général-syndic du département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre à éclaté, d'inviter en même-temps tous les citoyens accifis du district troublé par ce désordre, à se réunit pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l'exécution de la loi. Les précureurs-généraux syndics, aussitôt qu'ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d'en donner avis au roi, et à la législature, si elle est assemblée.

XVII. « Les réquisitions des juges de paix cesseront à l'instant où les procureurs-syndics en auront fair; et ceux-ci s'abstiendront pareillement de toute réquisition, aussi-tôt après l'intervention des procureurs-géné-

gaux-syndics.

XVIII. « Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes

nationales, et non en état de service, se seront requis qu'à défaut et en cas d'insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne-

XIX. « Il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales d'un autre département, si ce n'est en vertu d'un décret du corps législatif sanction-

né par le roi.

XX « Aucun corps ou détachement de troupes de figne ne pourra agir dans l'intétieur du royaume sans une réquisition légale, sous les peines établies par les loix ».

Séance du soir. Après la lecture d'une foule d'adresses qui applaudissent aux décrets de l'assemblée nationale, M. Fuiaud a fait le rapport de l'échange du comté de Sancerre, et par un décret formel le contrat d'échange à été révoqué, et l'agent du trésor public chargé de se pourvoir contre le sieur d'Espagnac.

Séance du mercredi 27. L'assemblée a continué de décréter les articles sur la force publique. Nous les trans-

crivons:

XXI. « Les réquisitions setont faites aux chefs commandans en chaque lieu, et lues à la troupe assemblée.

XXII. « Les réquisitions adressées aux commandans, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, seront faites par écrit, et dans la forme suivante:

« Nous... requérons, en vertu de la la, le sieur de.... commandant, &c.... de prêter le secours de troupes de ligne ou de la gendarmetie (ou de la garde nationale), nécessaire pour repousser les brigands, etc., prévenir ou dissiper les attroupemens, etc. ou pour assnrer le paiement de, etc., ou pour procurer l'exécution de tel jugement, ou telle ordonnance de police, etc.

« Pour la garantie dudit ou desdits commandans, nous

apposons notre signature.

XXIII. « L'exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandans des troupes de ligue, conformément à ce qui est réglé par l'article XVII du titre III du décret sur le service des troupes dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de l'autorité militaire: s'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité.

XXIV. « En temps de guerre, les troupes de figne ne pourront être requises: que dans les lieux où elles se trouveront, soit en garnison, soit en quartier, soit en cantonnement; néanmoins, sur la notification du besoin de secours, elles préteront main-forte à l'exécution des loix civiles et politiques, des jugemens et des ordonnances de police et de justice, autant qu'elles le pourront sans nuire au service mititaire.

XXV. « Les dépositaires des forces publiques appelés, soir pour assurer l'exécution de la loi, des jugemens et ordonnances ou mandemens de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupemens séditieux, et suisir les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sédition, ne déploieront la force des

ermes que dans trois cas :

« Le premier, si des violences ou voies de fait étoient

exercées contre eux-mêines;

Le second, s'ils ne pouvoient défendre autrement le terrain qu'ils occuperoient, ou les postes dont ils seroient chargés;

« Le troisième, s'ils y étoient expressément autorisés per un officier civil, et dans ce cas, après les formalités

prescrites par les deux articles suivans.

XXVI. « Si, par les progrès d'un attroupement ou émeute populaire, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal ou procureur de la commune, soit administrateur de district ou de département, soit procureur-syndic ou procureur général-syndic, se présentera sur le lieu de l'attroupement, prononcera à haute voix ces mots: « obéissance à la loi; on va faire usage de la force; y que les bons citoyens se retirent «.

XXVII. « Si, après cette sommation trois fois réitérée, les personnes autoupées ne se retirent pas palsiblement, et même s'il en reste plus de quinze rassemblées en état de résistance, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditioux, sans aucune responsabilité des événemens; et ceux qui pourront être saisis ensuite, seront liviés aux officiers de police, pour être jugés et

punis selon la rigueur de la loi.

XXVIII « Le corps législatif, instruit des troubles qui agiteroient un département, rendra les décrets nécessaires au rétablissement de la tranquilité publique.

XXIX. « Si des troubles agitent tout un département No. 108.

(198)

durant les vacances de la leg s'arure, le toi d' survis sor la visoir ment les ordres nécessa res, mais? les consigner dans une proclamation, portées au code même temps la législature à jour fixe és prononcées par lieu, suspendre les procureurs-gu à la tranquillité puprocureurs syndics, lesquels scro nière déterminée dans la loi d' té do service de garde

XXX « La publication , refuseroient, après une lieu que dans les circons marcher ou de se faire rem-

neu que dans les circons marcher ou de se fare remquillié publique scroie ordre conforme aux loix, seront des émeutes populaire feurs droits de citoyen actif, dusuccéderoient l'un à temps qui n'excédera par quatre « Désorm is , et même, selon la gravite des circonsles officiers municipalmes à un emprisonnement qui ne dix mille ames con an ricure, ce responsable précédent, usage que délits mentionnés en l'article précédent, usage que délits mentionnés en l'article précédent, usage que dépendamment des réquisitions particulières queut ue poitce correctionnelle. ont être adressées, selon les règles ci-dessus aux citoyens inscrits pour le service de gardes lorsque leur secours momentané deviendra

soit par les efficiere musico de réquisition permapetros soit par les efficiers municipaux dans les villes pendessus de dix mille ames, soit par tout ailleurs par directoire de département, sur l'avis de celui de dismict, lorsque la liberté ou la sureté publique seront me-

XLIII. « Cette réquisition permanente obligera les citoyens inscrits à un service habituel de vigilance. Les pa-

monilles seront alors renforcées et multipliées.

XLIV. « Tous les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, sont mis, par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu'à ce que l'exécution des loix constitutionnelles ne rencontrant plus d'obstacle, le corps législatif ait expressement déterminé la cessation de cet état ».

### Article additionnel après les articles XXVII et XXVIII.

\* Pour l'exécution des deux articles précédens, l'obligation de se présenter au lien de l'attroupement s'exécutera dans l'ordre qui suit :

(199)

XXXIV. « En l'absence ou au défaut du procureur de la commune, du juge de pax, du procureur-syndic du district ou du procureur génér. l-syndic du département, les corps municipaux, les directoires de district ou de département, et subsidiairemedt les conseils de district et de département, lorsqu'ils se trouveront assemblés, seront, sous leur responsabilité, tonus de faire les réquisitions nécessaires, respectivement dans l'ordre désigné en l'article précédent.

XXXV. « En cas de négligence très grave, ou d'abus de pouvoir touchant la réquisition et l'action de la force publique, les procureurs des communes, les commissaires de police, les junes de paix, les procureurs-syndics et les procureurs-généraux-syndics, seront de titués de leurs emplois, jugés par les tribunaux militaires, et privés pend nt deux ans de l'exercice du droit de citoyen act f, sans préjudice des peines plus fortes portées par le code pénal contre les crimes attentatoires à la tran-

quillité publique.

XXXVI. « Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres des directoires ou des conseils de dictrict ou de département, contreviendroient aux dispositions du présent décret, la légisfature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif, et renvoyer la totalité de ses membres, soit aux tribunaux criminels du département, soit à la haute cour nationale, sans préjudice de l'annullation des actes irréguliers, et de la suspension des membres des municipalités et des corps administratifs, autorisées par la loi.

XXXVII. « La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires de département, à l'égard des procureurs de la commune, des commissaires de polic, des procureurs syndics de district, et des juges de

paix.

XXXVIII. « En ce qui concerne les procureuts généraux-syndics, le ministre de l'intérieur donnera connoissance de leur conduite à la législature, qui statuera ce qu'elle jugera convenable, et, s'il y a lieu, les renverra pour être jugés au tribunal criminel du département.

. XXXIX. « Les chess des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes on des gardes nationales, qui refuseroient d'exécuter les réqui-

sitions qui leur servient faites, seront poursuivis sar la requête de l'accusateur public, à la diligence du procureur-général-syndic, et punis des peines portées au code pénal, sans préjudice des peines graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité pu-

blique.

XL. « Les citoyens en activité de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, refuseroient, après uno réquisition légale soit de marcher ou de se faire remplacer, soit d'obéir à un ordre conforme aux loix, seront privés de l'exercice de leurs droits de citoyen actif, durant un intervalle de temps qui n'excédera par quatreannées; ils pourrout même, selon la gravite des circonstances, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.

XLI. « Les délits mentionnés en l'article précédent. seront poursuivis par la voie de police correctionnelle.

XLII. a Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront être adressées, selon les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour le service de gardes nationales, lorsque leur secours momentané deviendra nécessaire, ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les efficiers municipaux dans les villes au-dessus de dix mille ames, soit par tout ailleurs par le directoire de département, sur l'avis de celui de district, lorsque la liberté ou la sureté publique seront menacées.

XLIII. « Cette réquisition permanente obligera les citoyens inscrits à un service habituel de vigilance. Les pa-

tronilles seront alors renforcées et multipliées.

XLIV. « Tous les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, sont mis, par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu'à ce que l'exécution des loix constitutionnelles ne rencontrant plus d'obstacle, le corps législatif ait expressément déterminé la cessation de cet état ».

#### Article additionnel après les articles XXVII et XXVIII.

\* Pour l'exécution des deux articles précédens, l'obligation de se présenter au lien de l'attroupement s'exécutera dans l'ordre qui suit :

D'abord les procureurs des communes et les commissaires de police, dans les lieux où il y en aura; les commissaires de police, ou, à leur défaut, tons les officiers municipaux individuellement, ensuite le juge de paix de la ville, et, si elle en a plusieurs, tous les juges de paix individuellement; enfin, le procureur-syndic du district, le procureur syndio du département, et, à son défaut, tous les membres du directoire du département individuellement, si l'attroupement ou l'émeute populaire se passe dans le chef-lieu de l'administration du dissiriet ou du département;

«. Les officiers publics dénoumés ci-dessus, chacun selon Fordre de leur grade, et, s'il s'agit des juges de paix, dans l'ordre de l'àge, en commençant par les jeunes

gens.

« Si aucun officier civil ne se présente pour faire les semmations, le commandant, soit des troupes de ligne, soit de la garde nationale, sera tenu à son arrivée d'avertir l'un ou l'autre des officiers civils désignés aux articles XXVII et XXVIII ».

L'ordre du jour a appeié la suite de l'organisation de la gardé nationale. Nous transcrivons les articles adoptés:

#### SECTION PREMIERE.

## De la composition de la liste des citoyens.

Art. I. « Les citoyens actifs s'inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an; ils seront ensuite distribués par compagnies, comme il sera dit au ritre suivant.

II. « A défant de cette inscription et de cette distribution par compignies, ils demeureront suspendus de l'exercice des droits que la constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les

armes.

Hf. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l'époque de la révolution, et qui sont actuelle-risent en état de service habituel, pourront, s'ils en sont jugés dignes, être honorablement mainteaus, par délibétion des conseits-généraux des communes, dans le droit de continuer leur service.

IV. « Aucune raison d'ent, de profession, d'age, d'infimités ou autre, ne dispense a de l'inscription les citoyens acuts qui voudront conserver l'exercice de leurs droiss; plusieurs d'entre eux seront i éanmoins dispensés du service, ou l'existée en demeurera suspendu, ai si qu'ils sera dit ci-après.

V. « Tous fils de citoyen actif seront tenus de s'inserire sur lesdits registres, et de se taire distribuer dans les compagnies, lorsqu'ils seront patvenus à l'age de 18

ans ac omplis.

VI. « Ceux, qui à l'âge de dix-huit ans, n'auront pas sait fait aux dispositions de l'article précédent, ne pourront prendre, à vingt un ans, li scription civique; ils ne seront admis à celle ci que trois ans révous après l'inscription et distribut on ci-dessus ordonnées.

VII. « Les citoyens acufs, ou fils de citovens actifs, qui sont maintenant âgés de p us de dix huit a: s, seront admis à l'âge de vingt un ans, à prendre l'inscription civique, s'ils se font inscrire et distribuer dans les compagnies, dans le délai de trois mois au plus tard après la publication du présent décret.

VIII. « les étrangers qui auront rempli es conditions prescrites pour devenir citoyens français, et leurs entans, seront traités à cet égard comme les Français

rature's.

1X. « Nul ne sera reçu à s'inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères ou tuteurs pour ont cependant faire inscrire leurs entans absens, si la s ille de leur éducation est la cause de leur absence.

X. « Les sits de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après dix ans révolus depuis leur inscription sur le régistre de la garde nationale, et leur dispribution par compagn es, de tous les driets de citoyens actifs, quand ils ne paieroient pas la contribution exigée, pourvu que d'ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la constitution.

XI. « Les registees d'inscription des municipa ités seront doubles; et l'un d'eux sera envoyé tous les ans, et

conservé dans le directoire du district.

XII. « Les fils le citoyens actifs, qui se séront inscrits dans l'année, s ront reçus au sermert de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant dans le chef-lieu du district.

Les citovens inscrits et distribués dans les s, lor-qu'ils seront commandés pour le serrront, en cas d'empêchement régitime, se raver par leurs enfans agés de 18 ans, et les leurs frères, et par des citoyens act is insis registres et servant dans la même compagnie, oir jamais en employer d'autres à ce remp'a-

: A l'égard des citoyens actifs qui n'auront pas opos de se faire inscrire, ils s ront soumis, s autres, à un tour de service à la décharge ens inscrits; mais ils no f ront jamais leur sorsersonne; et ils seront, sur mandement du dile district, taxés par chaque municipalité pour er t de cenx des citoyens inscrits, qui les rem-

: dans le service qu'ils auroient dû faire.

Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas ement, on ne fournirent pas volocitairement placeinent au jour indiqué pour leur service, seillement raxés par la municipalité; et à la trois qu'ils auront été contraints à payer cette taxe, suspendus, perdant un an, de l'honneur de personne, et de l'exercice du droit de citoyens i é igibles.

femmes et les filles seront exemptes de toute

du jeudi 28. Au rapport de M. Gondard, il a éré ne série de décrets concernant les droits d'ene sortie et les visites des marchandises aux fron-

du soir. Continuation du même décret.

du vendredi 29. M. Dauchy a fait un rapport, et dée a adopte un projet de loi sur la perception et cition des contributions publiques, par rapport ps administratifs.

eu samedi 30. L'ordre du jour appeloit le repport ordres de chevalerie; après une essez longue dis-

i a été décrété :

L. «Tout ordre, toute corporation, toute décotout signe extérieur qui suppose des distinctions sances, sont supprimés en France, et il ne pourra · établi d : semblables à l'avenir.

L'assemblée nationale se réserve de statuer sur nctions nationaics uniques qui pourront être accordées aux vertus, aux talens et aux services rendus à l'état; et néanmoins, en attendant qu'elle ait sautué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.

III. « Aucun Français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées, soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant, ou autres équivalentes; et il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités

à aucun Français dans les actes.

« Il est pareillement défendu à tout officier public de faire aucun acte tendant à la preuve des qual tés suppuimées par le décret du 19 juin 1790, et par le présent décret. Les comités de constitution et de jurisprudence criminelle présenteront incessamment un projet de décret sur les peines à perter contre ceux qui contreviendront à la présente disposition.

IV. « Tous français qui demander vient ou obtiendroient l'admission, ou qui conserveroient l'affiliation à aucun ordre de chevalerie ou autre corporation établie dans les pays étrangers, fondé sur les distinctions de raisance, perdront la qualité et les droits de citoyen en France; mais ils pourront être employés au service de France

comme étrangers ».

Seance du soir. Lecture de plusieurs adresses, portant

adhésion aux décrets.

Séance du Dimenche 31. Il a été sais par M. Fréteau un rapport sur l'état hostille des princes d'Allemagne relativement à la France; il a fait part à l'assemblée du peu de rapprochement qui existe entre les pouvoirs, pour prendre des mesures détensives; et sur sa motion il a été décrété que les ministres seront tenus de se rendre, dorénavant, à ses séances dedeux jours l'un, à deux heures, à l'effet de l'informer et des progrès des mesures tendantes à assurer la défense du royanme, et de donner les éclaircissemens qui leur seront demandés ou qu'i s croitont devoir communiquer sur les obstacles qui peuvent traversor l'exécution des décrets, et les moyens les plus com enables pour accélérer le rassemblement de la force nationale, sa meilleure organisation, le résolissement de la discipline et des exercices militaires, et autres objets d'un miéret pressant.

Ce 6 août 1791. PRIDROMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

# No. 109.

# LVOLUTIONS

DE PARIS

IEES A LA NATION

AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

ravures et cartes des départemens de France

OISIEME: ANNE.

I LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

JVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous.



W 6 AV 13 A CT 1791

De la constitution française.

ojet d'acte constitutionnel des comités préois défauts essentiels: premièrement, des antérieurement sendus et tout à fait inbles avec la liberté; secondement, des ré-109. ticences et des altérations de ces mêmes décrete; troisièmement, des omissions d'articles essentiels à décréter pour former une constitution: c'est ce dont nous allons nous convaincre en le suivant

titre par titre, article par article.

¡Le préambule du titre premier dit bien qu'il n'y aura plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions hereditaires; mais ce n'est point assez de supprimer la noblesse héréditaire, il faut supprimer et la noblesse personnelle et toute autre espèce de rang au dessus de la qualité de sitoy n. Nous avons dit, numéros 107 et 108, que, lors de la transaction areo la cour, on proposeroit de rétablir la noble se sous un autre mode; et nous y voilà. Les comités diront que la seule roblesse héréditaire est anéantie; que la noblesse personnelle ne l'est pas ; que la noblesse personnelle n'a auqua des inconvéniens de la première; qu'elle pet bonne dans une monarchie; qu'il est sans concéquence d'attribuer au roi la faculté d'ennoblir de cette manière; et si le corps des repré-entans cédoit à ces raisons frivoles, l'égalité ne seroit plus qu'un rêve. Le roi, qui m'a que de ju tes sujets de contentement de la part de sa sidèle noblesse, ne manqueroit pas de faire délivrer de nouveaux diplome: à tous ses membres; et dès-lors l'inégalité la plus somp'ète entre les citoyens. Les nobles régénérés deviendraient plus insolens que jamais; le tiers-état ne seroit peut être pas d'humeur à souffrir oes hauteurs : nous voilà donc au milieu des discordes et de la guerre civile. Donner au roi le droit de conférer la neblesse à vie, ce seroit porter un dernier coup à la liberté, ce seroit ajouter, à ceux qu'il a déjà, un moyen infaillible de sorrompner de corps législatif.

Le titre a garantit comme d'eller, de rester, de partir, sana pouvair étre arrêté, accusé ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi. Le

المائتنان والاراداد

a de cet article, bon en lui-même, est ur profonde en politique, et l'une de cea cap-bles d'entrainer après elle la des-de la société. La constitution garantit droit naturel la liberté d'aller, partir, etc. n: aut dans les cas déterminés par la loi, surde. La loi peut bion déterminer des li ne soit pas libre d'aller, venir, voyagar; coup sur cette lei ne seroit ni une loi e, ni un droit naturel. Selon le droit narhonime est libre de faire, et il fait tout peut; tout ce qu'il a la volonté de faire; cet exercice, cest un effet de la loi cit nos législateurs l'attribuent à la loi na-

parce qu'ils veulent faire confondre deux ussi essentiellement distinctes. Nous disons le la faculté de voyager est un droit naturel, faculté de ne veyager que dans les cas par la loi est un droit civil, et que l'arla constitution qui garantit comme droit la faculté de ne voyager que dans les cas par la loi, est un article imposteur, et qui te au peuple des idées infiniment fausses et

euses à adopter.

onstitution garantit comme droit naturel et liberté à tout homme de parler, d'écrire, inner ses pensées, et d'exercer la culte reauquel il est attaché. Cet article est clair plement rédigé, il est un des plus beaux de la constitution; mais comparez-le avec l'article dela déclaration des droits, avec les désur les écrits séditieux, et vous verrez, ou ut supprimer ce principe, ou qu'il faut rértout ce qui tend à porter atteinte à la li-de la presse.

constitution garantit de même la liberté toyens de s'assembler paisiblement et sans, en satisfaisant aux loix de police. Mais t de commun les loix de police avec la consm ? Pourquoi cette entrave dans la constitu-

mant tenjours de leisser trop at-on consacré un principe inerte, qu'on s'empresse de le decision particulière. Les hom-TIN. COM on qui seront appelés à 2'm empire ne doivent pas Printe : Faites vos Lois et Tius claires possibles; les auerront que trop naturelleme de la lyrannie, téde Mars : là on étoit asarmes, on avoit sa-22 az az ne Boker, en avoit prévenu la musecret d'y executer une boucherie ST.

The aless an titre 2. Après avoir étabil d'ann manier précise l'état des citoyens, l'article 4 pure une a pouvoir législatif pourra, pour des constitues importantes, donner à un Attended an arm in manufaction, saus autres conditions que de fière son domicile en France, at d'y prêter le serment civique ». Eucore de l'arbitraire et une contes on manifeste dans l'exercias des pouvoirs. Il y a des règles pour obtenir la naturalisation; ces règles doivent être générales: il ne peut être su pouvoir de qui que ce soit d'en dispenser; certe dispense est un acte arbitraire; alle eat, dans la bouche du corps législatif, un jupar conséquent une entreprise sur le pouvou judiciaire. Tant que les pouvoirs ne serent an mixuousement distingués, tant que la ligne de demarcation no sera point irrevocablement traow, il ny aura pas de liberté; nous toucherons hu, vui a à l'anarchie ou au despotisme.

( h to out la tirmule du serment civique : « Je jure " d'une d'ible à la nation, à la loi et au roi, " " in maintaint de tont mon bonsoit la contivinne du repasser , décrétée par l'assemblée · ware the wind with the sames 1789,1790

(209) 11 ». D'abord le serment en lui-même est déplacé qui ne convient nullement à un solairé. Ou celui qui jure est honnête ou il ne l'est pas : s'il est honnête homme, pas besoin de serment pour l'astreindre: in fourbe, le serment est inutile, il ne ctera pas plus que le cri de sa conscience. rs, toute loi qui a besoin d'un serment re respectée est une mauvaise loi, une loi car si elle étoit juste, tout le mende y sans contrainte. Il n'y a que les méchans ment les loix équitables; mais ceux là doiouver leur froin dans les dispositions de la ie, et non dans un serment, toujours vain oire pour quiconque a de la mauvaise foi. 1 supposant qu'il eut été politique de faire péissance à la nation et à la loi, il est ridicule as les cas de fuire prêter ce serment au rol x choses l'une, ou le roi commande au nom i, ou il commande au nom de sa volonté ière: au premier cas, le serment au roi , celui prêté à la loi est suffisant; au ses, le serment est atroce, il est un serment nettre le crime ; car un roi dont le volonté fait sut commander que le crime. On remarque tre inconséquence dans ce serment; nos léers nous font affirmer de maintenir de tout ouvoir la constitution du royaume: or, bligation est bien autre que celle d'obéir à , même au roi. Il est certain que, pour ans un état, il faut obéir à la loi de l'état: ntre en société qu'à ocs conditions : mais les associés que, de tout leur pouvoir, ils

Combien de bons, d'excellens citoyens t promis au contraire d'empleyer tous noyens moraux, toute leur intelligence à éformer plusieurs articles de la constitution, mple, de répandre assez de lumières pour faire

ennent telle ou telle constitution, tel ou le de gouvernement, c'est une véritable tyun jour adopter le seul gouvernement libre, le gouvernement républicain! It est certain que ceux qui se sont décarés les apôtres de ce gouvernement doivent obeissance à la constitution, quoique monarchique; il est certain qu'ils deiv nt défendre cette même constitution, telle qu'elle est, contre les entreprises du despotisme, contre des invasions étrangères; mais ce n'est pas là défendre la constitution de tout son pouvoir. Pour défendre la constitution de tout son pouvoir, il feut, comme Bersave, comme Dandre, defendre obstinément la monarchie; et s'il faut désendre de monarchie pour être bon citoyen, pour être citoyen actif, i ous en connoissons pus d'un qui vont dès aujourd'hui renoncer à ces qualités constitutionnelles, et se borner à celle d'honnête homme.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'état. Cette loi est embrouilée; nul ne la comprendra sans un commentaire. Quelles sont les fonctions qu'on pourra déléguer aux officiers municipaux, ontre celles de l'administration? qui leur déléguera ces fonctions? Si l'on veut que la loi soit supportable, il faut répondre cathégori-

quement à ces deux interpellations.

Titre 3, art. 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. Cela n'est pas vrsi. La nation ne peut exercer que par délégation le pouvoir législatif il est impossible que 25 millions d'hommes s'assemblent pour faire des loix; le pouvoir exécutif (elle se commanderoit à elle même); le pouvoir judiciaire (e'est elle qui est réputée avoir fait ses loix); mais elle exerce le droit de nommer ses représentans, ses mandataires, ses officiers; elle exerce également ce qu'on appelle le droit de pétition; elle exerce une censure et une surveillance très-immédiates sur tous ses préposés: or, ses droits sont bien des pouvoirs de la souverai-

(211) it donc absolument faux de dire qu'elle ne ser aucun pouvoir que par dé égation. stitution française est representative. Les ins sont le corps législatif et le roi. Voici rse toutes les idées, et qui bouleverse n comble la constitution telle qu'elle avoit té décrétée. L'assemblée nationale nous , il n'y a pas deux mois, que le roi étoit ionnaire public; et dans sa aéance du 10 août, elle a décrété comme article ionnel qu'il étoit un représentant de la comment concilier cette contradiction? is l'avions bien dit, c'est au sein de l'asmême que se fera la contre-révolution, ecours des armes : disons mieux, la contren est faite; elle est consacrée par ce seul les représentans sont le corps législatif . Le but de la révolution étoit une bonne tion; les bases de cette constitution étoient ition, la démarcation des pouvoirs ; les pouoient séparés, démarqués; le pouvoir léappartenoit à l'assemblée nationale, le pouécutif au roi, le pouvoir judiciaire à des ommés par le peuple: le roi n'étoit donc élégué, un fonctionnaire public, un agent ation; ses fonctions étoient bornées à la exécution des loix; et l'on en a fait un légisun législateur héréditaire. Quel délire!ou quelle scélératesse! Rien n'égale la profone ce crime politique, si ce n'est l'adresse quello M. Barnave y a entrainé l'assem-Messieurs, dit-il, le roi est inviolable, olabilité n'appartient qu'aux représentans ination; par conséquent le roi est un remtant de la nation ». Muis, vil esclave, ne i pas dit dans le temps que cette inviolabidt un monstre; qu'un roi inviolable étoit maire; que pour entourer un roi de l'invio-

il falloit être des monstres altérés du sang byens; et parce que vous avez remporté cette première victoire sur la raison, parce que ton digne ami Duport a fait consacrer cette maxime, vous en tirez parti pour faire décréter un autre crime! C'est comme si un voleur de grand chemin disoit à un passant: je t'ai forcé à me donner ta bourse, donc j'ai le droit de t'assassiher.

S'il est vrai que le despotisme ne soit autre chose que la cumulation des pouvoirs dans les mains d'un seul, le roi des Français est un despote. Chef du pouvoir exécutif, membre du pouvoir législatif, représentant de la nation, administrateur en chef du trésor public, que lui manque-t-il pour redevenir avant peu ce qu'il étoit au commencement de 1789? L'assemblée nationale est permanente, mais elle ne sera pas toujours la ; elle prendra des vacances; et pendant ces vacances, la nation ne sera donc plus représentée que par le roi? Conçoit-on bien quelles vont être alors ses entreprises? Seul représentant, seul chef du pouvoir executif, chef inviolable, s'il n'est un ange, un Dieu, nous serons ses esclaves. N'est il pas possible qu'il soit d'accord avec la législature, pour opérer tout le mal qu'il voudra faire? et s'il n'est pas d'accord avec elle, ne peut il pas, dans la première vacance, casser tous les districts, tous les départemens, les remplacer par des commissaires de son choix, appeler la guerre au dehors. susciter des invasions, somenter des troubles au dedans, et mettre, en sa qualité de représentant. l'état en combustion et dans une anarchie complète? Enfin, depuis la révolution, le roi n'avoit êté envisagé que comme chef du pouvoir exécutif; les Français ne le considéroient plus que sous cet aspect; et c'est renverser tout le système reçu. que de nous le donner aujourd'hui pour un représentant. Ce décret est nul; il n'aura jamais d'exécution. Qu'est ce que représenter? c'est agir pour quelqu'un. Comment agit on pour quelqu'un? quand

n connoît sa voidnté. Comment connoît-ou té de celui pour qui on agit? par un acte astate, par un procès-verbal de nomination. présenter, il faut une mission; pour repréil faut avoir été nommé: on ne peut pas ter des hommes mulgré eux. Or, "le roi ditaire; sa place est indépendante du vœu ples; il naît roi; il n'est donc pas représeniérédité est incompatible avec la représentest aussi impossible qu'un même individu résentant et roi héréditeire d'une nation, impossible que les députés à l'assemblée e soient nommés à temps et à vie:

dira t on, le néto donne au roi la faculté endre les délibérations du corps législatif; ne législateur; il est done partie intégrante voir législatif; il est done feprésentant de n; et ce dernier décret constitutionnel ne ne que ce que lui avoit attribué précédem-

constitution

répondrons que si de précédens décrets implicitement donné au roi la qualité de atent, un autre la lui avoit explicitement , pour y substituer celle de fonctionublic. Or, les réviseurs de la constitution pient pas balancer entre une loi formelle, té, et de simples conséquences de l'autre. pposons qu'une loi précise eût dit antérieuque le roi seroit représentant de la nation, un article de l'organisation du pouvoir f porte qu'il ne sera qu'un simple fonctionublic, dans ce cas il eut bien fallu sacrifier l'autre des principes, mais encore eût-il specter celui qui compromettoit le moins té et les bases de la constitution : or, la ation ne reposant que sur la distinction des es, et la qualité de représentant de la naonnée au chef du pouvoir exécutif, les cont tous, il étoit du devoir des auteurs de cg.

la constitution de chercher à maintenir leur ouvrage, en sacrifiant le principe hétérogène qui le sapoit dans son fondement, en conservant scrupuleuse distinction de ces mêmes pouvoirs, en retran-hant aussi le titre et sur-tout la qualité de représentant; enfin il eut fallu proscrire le veto, s'il eût été vrai que le veto fit du roi un législateur. Nous aurons péremptoirement répondu à l'objection ci-dessus, et prouvé l'ignorance ou le délit de l'assemblée nationale, lorsque nous aurons démontré qu'on ne pouvoit pas même inférer du veto que le roi fût le représentant de la nation. Le veto absolu est bien un acte de législation négative; celui-là doit être réputé législateur qui a . la faculté de faire la loi aux législateurs, en empechant l'esset de leurs décrets : mais il n'en est point ainsi du veto suspensif; celui-ci, tout absurde qu'il est, n'est envisagé par nos grands publicistes que comme un appel à la nation, un appel qui , périt par le laps de quatre ans. Or, dans un gouvornement représentatif, les représentans n'appel-· lent pas aux représentés ; l'interjection d'un appel n'est donc point un acte de représentant : il étoit donc déraisennable de mettre en avant le veto et la sanction royale, pour prouver que le roi devoit être appelé représentant du peuple.

Le nombre des représentans au corps le gislatif est de 745, à raison des 83 départemens dont le royaume est tomposé. Si la France étoit guérie de la maladie des rois, si elle avoit su être libre, si elle s'étoit nommé un chef du pouveir exécutif à temps, avec deux eu trois cent mille livres de gages annuels, on passeroit légérement sur cet article: 1200 députés vaudroient mieux que 745; mais enfin cette réduction ne seroit pas un mai insupportable dans l'hypothèse que nous présentons. Mais lorsque l'on envisage un revenu fixe de plus de 40 millions dans les mains d'un seul homme, une plage héréditaire, un roi invislable, un roi

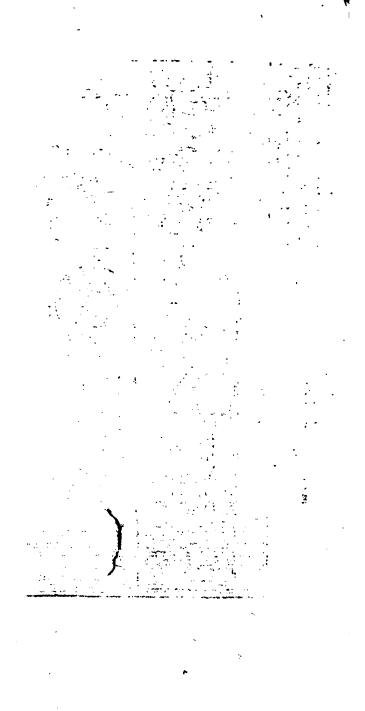

mai Dir Job M. so.

LELEPHANT ILANO

législateur, un roi armé de prérogatives sans nombre, de la collation du quart des emplois de l'état, un roi à qui l'on veut rendre le droit d'absoudre et commuer les peines, à qui l'on veut donner le droit de conférer la noblesse et les dis tinctions, on ne peut s'empêcher de trembler sur le sort de la chose publ'que. La corruption qu' regne aujourd'hui dans une assemblée nationale; composée de 1200 membres, doit nous dire assez qu'une assemblée de 745 ne sera pas long-temps pure et intacte. L'Angleterre n'a qu'un tiers de notre population ; l'Angleterre est vieille de plus d'un siècle; la liste civile d'Angleterre est moindre que celle du roi des Français; et le parement d'Angleterre est composé de 850 membres, et la majorité est toujours corrompue; et l'on vondroit que la cour de France ne corrompit point la majorité de 745! on l'espéreroit en vain; il ne falloit aucune réduction sur le nombre des députés & l'assemblée nationale.

Pour être citoyen actif, il faut être âgé de vingt cinq ans accomplis. L'age de vingt-cinq ans est l'age de majorité pour les citoyens! et la majorité du roi est fixée à dix-huit! On intervértit pour celui là jusques aux loix de la nature! Quello institution moustrueuse! elle ne peut se soutenir que par des suppositions, des écurts continuels hors la ligne de la raison et de la nature. Au reste, nous pensons que si la majorité du roi est fixée à un trop bas age, celle des citoyens est fixée à un age trop avancé. En général, on est homme à 21 ans, ou bien on ne le deviendra jamais. La Grande-Bretagne a adopté ce terme moyen: on y est citoyen actif à vingt un ans ; cependant le droit de cité y est plus étendu encore qu'en France. Nos législateurs ont ils cru que la raison française fût de moindre aloi que la raison bretonne?

Pour étre citoyen actif, il faut n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages. Qu'est-ce qu'un serviteur à gages? Ce déFred Fr SeG Ne so.

r, un rei armé de prérogatives sens nom-1 collation du quart des emplois de l'état, à qui l'on yeut rendre le droit d'abt commuer les peines, à qui l'on veut e droit de conférer la noblesse et les dis-, on ne peut s'empêcher de trembler sur le la chose publique. La corruption qu' jourd'hui dans une assemblée nationale. e de 1200 membres, doit nous dire assez issemblée de 745 ne sera pas long-temps intacte. L'Angleterre n'a qu'un tiers de pulation ; l'Angleterre est vieille de plus e; la liste civile d'Angleterre est moindre du roi des Français; et le parément erre est composé de 850 membres, et la est toujours corrompue; et l'on vondroit our de France ne corrompit point la ma-2745! on l'espéreroit en vain; il ne falloit réduction sur le nombre des députés à lée nationale.

être citoyen actif, il faut être agé de vingt. s accomplis. L'age de vingt-cinq ans est majorité pour les citoyens! et la majocoi est fixée à dix-huit! On intervertit pour jusques aux loix de la nature! Quello insmoustrueuse! elle ne peut se soutchir que suppositions, des écurts continuels hors de la raison et de la nature. Au reste, nous s que si la majorité du roi est fixée à un s age, celle des citoyens est fixée à un age incé. En général, on est homme à 21 ans, ou ne le deviendra jamais. La Grando-Breadopté ce terme moyen : on y est citoyen vingt un ans ; cependant le droit de cité y s étendu encore qu'en France. Nos législaont ils cru que la raison française fût de e aloi que la raison bretonne?

r eire citoyen actif, il faut n'etre pas dans t de domesticité, c'est-à dire, de serviteur à Qu'est-as qu'un serviteur à gages? Ce dédurée de la législature. Et les officiers de troupe de ligne? et les commandans de la garde nationale? vent-on qu'ils aillent le jour au sénat, porter des loix qu'ils viendront exécuter pendent la nuit? Celui qui fait la loi ne doit jamais l'exécuter: il faut donc ajouter les officiers de ligne, et même de la garde nationale aux juges, aux administrateurs et aux municipaux.

Les représentans d'un département ne seront pas les représentans du département, mais les représentans de la nation entière. En admettant cette disposition, il faudroit au moins laisser à chaque département la faculté de révoquer et remplacer ceux qui manifesteroient des principes contraires à la liberté; ce seroit un fix in efficace à

la corruption, et il est nécessaire.

La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur des assemblées primaires et électorales, sans le vœu exprès de l'assemblés, si ce n'est qu'on y commit des violences, auquel cas l'ORDRE DU PRÉSIDENT suffira pour appeler la force publique. Mais qu'entend on par des violences? Qu'est ce que c'est que des violences? Sont-ce des mots, des gestes, des coups de poing? Une assemblée peut réprimer tout cela suns secours étrangers. Copendant le président est établi dio tateur ; son ordre seul suffira pour appeler la force publique, c'est-à-dire, pour dissoudre l'assemblée. Lors des élections en Angleterro, toutes les troupes se retirent; et le parlement n'a pas une seule sentinelle, ni dans son enceinte, ni dans ses galeries, ni dans tous les lieux qui l'environnent. Quel exemple à opposer à l'assemblée nationale de France!

Les représentans préteront individuellement le serment de maintenir, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée mationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, de ne rien proposer mi consentir dans

(219)

de la législature qui puisse y porter atet d'être en tout sidèle à la nation, à la i roi. Quelle perfidie! vous avez donc cra er à jamais le peuple que vous avez vendu. au despotisme? Votre constitution, belle ns égards, renferme des vices radicaux. s lacunes indispensables à remplir; et vous ue ce soit une arche sacrée de laquelle auin me s'approche? Vous disposez insolemsort de la race présente et des races futures! ulez nous faire languir à jamais dans les ine institution monstrueuse, d'une mohéréditaire! Allez, quand il en sera temps. a so faire justice; nos neveux seront ce oudront être, et lours représentans meti pièces plus d'une page de votre code im-

eul titre (du roi) est roi des Français. C'est une imposture; vous, mortels, vous l'aroi des Français par la grace de Dieu; ez, à l'instar de tous les despotes, enté la sur la divinité; vous en avez fait un objet e; vous avez voulu que le peuple adorât, vous, le veau d'or; vous avez armé le faen faveur de votre institution; mais le uo marche à grands pas vers sa ruine, et e prochaine de sa chute sera celle de la desi de la royauté!

singulier. Il devroit être interdit au roi de noune espèce d'acquisition; il est ausez, il ue trop puissant par sa liste: lui permettre oser de ses fonds, pour s'approprier des es, c'est lui laisser la possibilité d'accumu-nilliard en vingt années; et avec un miquel est le roi qui ne fera pas une contrion? Le roi, étant mis hers de la loi, ne pas être considéré comme personne civile; tel qu'il est, est inséparable de la royauté: lte de ce principe, que si la royauté ne peut

pas acquerir des domaines réels, le roi devroit être frappé de la même inaction. Un-grand point qu'a omis l'assemblée nationale dans sa constitution, c'est en laissant la fixation de la liste civile aux législatures, de ne pas en avoir décrété le maximum; elle a cru sans doute qu'en pourroit encore l'élever au delà de 25 millions. La constitution est également muette sur la liste civile, dans le cas de la régence. Les législatures décerneront bien un traitement au régent; mais quel sora colui du roi mineur? Jouira t-il de la plénitude de la liste civile? ce seroit un double emploi. N'en jouira t-il pas? quelle sera donc la pension qui lui sera allouée? Voilà des cas qu'il faut prévoir, quaud on yeut établir une monarchie impérissable.

L'héritier présompnf portera le nom de prince royal. Pourquoi conserver cette dénomination de prince? qu'est ce qu'un prince parmi nous? Apprenons à appeler les hommes par le ur nome. L'héritier présomptif n'est rien tant qu'il n'est pas roi; nous me pouvons lui donner la qualification de citoyen, il ne l'est pas : donners lui son nom patronimique. Le fils de Brutus n'étoit ni altesse ni prince.

Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. C'est cependant la nation qui les salarie; et le roi est inviolable. Nous payons des ministres que nous ne choisissons pas, et le roi nous les donne tels qu'il veut, sans qu'on puisse se plaindre de son choix : c'est pousser loin l'honnêteté nationale.

Le roi peut inviter le corps législatif à prendre un objet en considération. Cette marche seroit parfaitement simple dans un tout autre gouvernement que le gouvernement monarchique; mais dans une grande monarchie, dans un pays où le monarque est un très-grand seigneur, il est dangereux de lui permettre des invitations à de pauvres législateurs, toujours prêts à croire que leur sire a raison, et qu'il leur fait bien de l'honneur ( 281 ).

les commander impérativement. Les inviu roi au corps dégislatif ne seront jamais. ultat des conférences de la veille avec les lu temps; ces invitations, toujours couin cirtain voile de bien public, ne seront piégos plus ou moios adroits, car il n'est; l'ordre des choses possibles qu'un roi ncérement proposer quelque chose d'ac à un peuple libre : les peuples libres ne, · les rois que des sujets rebelles. oule d'autres dispositions particulières 3 les corps législatif ne statuera sur telles. ue d'après la proposition formelle du roi, ipla, le nombre d'hommes et de vaisat les armées de terre et de mer serontes, la paix où la guerre avec les puissances es, les traités d'aldance et de commerce iels la constitution ne réserve même au. sislatif qu'un seul droit de veto. On peut. comme une autre disposition remarquable, é donnée au corps législatif par un dérès et solemnel de pouvoir requérir le roi. cier la paix. Tous ces beaux décrets ont és dans l'ignorance et la plus insigne mau-. La déclaration de paix et de guerre n'est nue l'a dit Jean-Jacques, un jugoment: être juge dans sa propre cause? Mais idéreroit encore ces déclarations commo emens, qu'il ne seroit pas moins contre principes de ne les rendre que sur la ion formelle et nécessaire du roi. Malgré it cu la mal-adresse d'introduire dans les ux des commissaires ministériels, les juges lent-ils la justice que sur la proposition e de ces commissaires? Les déclarations de et guerre sont, pour la nation française. es de précaution pour une légitime désense nême; et les législateurs de 1780, 1790 et nt dit & cette même nation: Vous ne vous ez, ou vous ne cesserez: de vous defendre. 100.

qu'alors que le roi voudra bien vous le permeure. A-t-on jamais poussé si loin la tyrennie? Les mêmes argumens sont applicables et aux traités d'alliance et de commerce et à la formation des armées de terre et navales : c'est à celui qui veut se défendre à préparer ses armes; et si le roi peut intervenir dans les négociations et traités, ce n'est que pour les faire mettre à exécution, après qu'ils ont été consemmés entre les parties intéressées. Ainsi, loin d'établir par un décret que le corps législatif pourre requérir le roi de négocier la paix, il eut fallu lui interdire formellement toute espèce d'immixtion dans la paix, dans la guerre, dans les traités, dans les négociations; sauf à lui à faire exécuter la volonté des représentans de la nation.

Le corps législatif pourra, en toute occasion, se former en comité général. Cinquante membres auront le droit de l'exiger. Pendant la durée du comité, les assistans se retireront. Cette nouvelle invention ne sera pas d'un léger secours au roi et à ses ministres. Chaque fois qu'il fera une invitation au corps législatif, chaque fois les 50 membres qui la lui auront dictée la veille, demanderont la formation du comité général, et les représentans les plus gangrenés échapperont à la honte d'une prostitution publique. Il faut convenir que l'assemblée nationale constituante a épuisé toutes les ressources pour opérer efficacement la corruption de ses successeurs, et maintenir l'institution sublime de sa monarchie héréditaire. Ah! s'ils l'eussent osé, jamais la présence du public n'eût souillé la majesté du sénat; ce n'est que dans le silence et dans le mystère qu'on sert bien les tyrans.

Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la même législature. Supposons cependant un décret bien împortant, par exemple, un décret de paix ou de guerre; le roi refuse sa sanction, l'ennemi approntre, il avance à grands pas, bientôt il r à Paris, mettre la capitale à seu et à sang; on se laisse égorger avant de le repousser? qu'en attendant la sanction d'un décret, e la constitution le veut ainsi, nous laisruire la constitution? Il est des cas où la intière devra se faire un devoir d'enfrein-

serment civique.

ps législatif ne peut insérer dans les détant établissement ou continuation d'imcune disposition qui leur soit étrangère, ter en méme: temps à la sanction d'autres omme inséparables : pourquoi? Parce que nière d'opérer rendroit le veto nul, et que lée nationale a fort à cœur le veto. Chez ins Bretons, quand on craint que le roi na ne point une loi, on l'accompagne d'un pôts, pour le forcer à faire la volonté de payent: nous, Français, neus payerons, serons pas maîtres chez nous, et toute perté consistera à payer. Ce sera une suhose que la liberté française!

rtie de la constitution qui soncerne les relu corps. législatif ayeo le roi, ressemble ipitre de l'étiquette de la cour de Vienne, :lle de quelque autre sultan; il n'y est quese de dépusațions d'un corps à un individu, ité suprême de cette individu, de bassesse ilation de toute espèce : nous n'en rapis pas le texte, il nous répugne de faire · le dégoût qu'il inspire. Suit la momende tous les priviléges et attributs royaux: connoit, ils sont effrayans; l'hounéte en est indigné : on a poussé le délire i point de le déclarer chef des agioteurs pujusqu'à lui donner l'initiative des pengratifications nationales. Comme il gratipatriotes! et comme il sera flatteur pour se délicate de recevoir des gratifications de d'un roi! Tout ce qui regarde les adminis:

( 224)

trations de département et de district est également manqué; si le choix en est au peuple; le roi peut les destituer : ce ne sont plus des administrateurs nationaux, ce sont des commissaires du roi; la constitution a flétri le mérite de ces places, en leur imprimant le sceau pestiféré de l'arbitraire t du royalisme. Mais nous ne finirions pas; si nous voulions épuiser cette matière; les commissaires près les tribunaux, la direction de la forée publique, la surveillance à la perception des impôts, on a tout gâté; on a tout donné au roi; perpétuellement on lui a sacrifié les principes.

Toutes des violations ne serolent dependant que des maux éphémères, si nous avions la liberté indéfinité de la presse, et une bonne procédure minelle, c'est à dire, des jurés bien établis. Avec la procédure par jurés, ou à la stireté des personnes, sans laquelle il n'est point de constitution libre; avec la liberté de la presse, on déjoue les manceuvres les mieux combinées, on éclaire le peuple, on lui ouvre les yeux; on tient en bride les fonctionnaires publics; et les abus sont dénoncés aussi-tôt qu'apperçus. Mais; hélas! nous n'avons des jurés que le nom, et l'on ne se doute même pas en France de ce que c'est que liberté de la

L'article 11 de la déclaration des droits qui permet à tout homme d'imprimér, sauf à répondre des abus de la presse, est un article absurde et tyrannique. Il ne peut pas exister d'abus de la presse, la loi ne peut pas les reconnoître; voilà le principe dans toute sa vérité. Nous reconnoissons bien qu'on peut proférer des discours séditieux; mais nous n'admettrons jamais que des écrits puissent être séditieux. Si un homme, le sabre à la main, dit à la foule : allons, mes amis, allons dissoudre l'assemblee nationale, allons mettre les juges bas de leur siège, le discours de cet homme est un discours séditieux, parce le sabre qu'il a

en main, le geste qu'il fast, désote véritablement que son intention est d'appeler la sédition : ce sont mencemens d'actions, par conséquent des cemens de preuves; mais un imprimé, s caractères muets ne peuvent pas plus atés sédificais que des estampes ou des tail ne faut point de loi sur la liberté de la ou plutôt il faut une déclaration formelle a pas, qu'il ne peut y avoir d'abus de la

aux junés, nous avons avancé que la tion française ne neus en avoit donné que et cela est vrai. Nous l'avons déjà dit ; 1°. 79, p. 18, et n°. 83, p. 220 Le vice de notre institution des jurés, c'est qu'ils anus d'avance, c'est que ce seront des ir trimestre, et qu'ils seront nécessairehetes; au lieu qu'en Angleterre les jures. la masse entière des citoyens, sont injusqu'au moment du jugement, et ne peuconséquent être corrompus; et volt co qui uliberté.... Encore si la constitution nous né les conventions nationales, si elle cut u'à chaque periode de 10 où 15 années. législatif seroit un corps constituant! n, la volonté nationale, la volonté préfuture se trouve enchaînée par la constils ont , disent-ils, adopté le gouverne présentatif; et eux, pouvoir constituant; out nains aux représentant du peuple, en leur ant un serment d'esclavage. Cepéndant la tion renferme trop de défauts pour qu'elle ubsister long-temps telle qu'elle est. L'orirol des choses est qu'un pouvoir exécutif ure tende nécessairement au despotisme; nstitution lui a donné tous les moyens d'y r: argent, honneurs, prerogatives . influence itionnelle sur toutes les parties du gouver-, il est physiquement impossible que le résiste à cette masse énorme de pouvoirs les. Il falloit done, on que la corpa légistoujours equationant, comme en Angleterre, ou que le corps constituant se rétablit de lui même à certaines époques données, et données telles qu'elles ne pussent jamais s'étendre au-delà de la vie d'une race: sans cela point de remède à mos maux; ils ne feront que s'accroître avec le temps; et c'est ce défaut de remède à trouver dans la constitution elle même, c'est la force des choses qui amenera nécessairement tôt ou tard une insursection, dont le peuple, mûri par une fatale expérience, tirera peut être alors un macilleur parti que de celle du 14 juillet 1789; et il étoit si facile de l'éviter, en lui laissant un moyen légal de vouloir efficacement ce qu'il veut, ce qu'il voudre dans tous les temps!

Adresse de Maximilien Robespierre aux Français (1).

Le patriotisme sans alliage, et la vérité sans voile, ont encore des partisans. Le sage Péthion, qui ne peut plus obtenir la parole à la tribune que comme une grace, s'est déterminé au seul parti qui lui restoit, celui d'écrire à ses commettans, mat informés de la tactique en usage au manége, et cette mesure ne laisse pas que d'embarrasser les sept comités.

L'adresse de Maximilien Robespierre aux Français achevera la conversion commencée, par la lettre de 3. Péthion à ses commettans.

Bons Parisiens, et vous, Français des 82 autres départemens, avant de signer des complimens mendiés pour l'assemblée nationale, lisez l'épître éloquente et vérace de Maximilien Robespierre; lisez la dans la chaire de vos églises, dans la tribune de vos assemblées, sur le seuil de la maison commune de vos municipalités; et si vous êtes hors de la bonne voie, elle vots y fera rentrer. Si la versatilité de vos autres représentans vous a conduits à l'apathie ou au déconragement, elle rallumera en vos cœurs la flamme prête à s'éteindre de votre patriotisme. Lisez Péthion et Ro-

<sup>(1)</sup> A Paris, chez Paques, rue Jacob, no. 29, 1791, in-80, d'une cinquantaine de peges, avec des notes.

et dans vos élections pour une nouvelle lérappelez-vous ce que vous aurez hu, et ne que des hommes dont les mœurs et les luis donneront l'espoir qu'ils deviendront un es de succéder à Péthion et à Robespierre. 18 Maximilien:

n souveraine, nation digne d'être heureuse et est à vous qu'il appartient de juger vos repré: ; c'est devant vous que je veux défendre ma la vôtre; c'est à votre tribunal que j'appelle ersaires; il est temps qu'ils comparoissent aussi

omparoltront pas; ils n'auront garde; ils crai-) le grand jour du tribunal d'un peuple clairombre des comités leur est plus favorable. s ici leur révéler moi-même tout le secret de

deur inflexible qui leur a tant déplu, et qu'ils ée en crime, depuis qu'ils se croient assez

ur m'opprimer ».

honnête homme n'est pas à son aise dans une gens de bien; mais un homme de bien est bient t à la torture dans une association toute commembres tarés, par la raison que le premier acoup moins que le second : on s'apperçoit : celui-là ; celui-ci porte ombrage , et sa préille le remords.

rincipes que j'ai apportés à l'assemblée des itans du peuple, et que j'ai constamment souil en atteste la France entière) sont ceux que lée nationale a solennellement reconnus par ration des droits... J'avoue que je n'ai jamais cette déclaration des droits comme une vaine

u qu'au lieu de rabaisser les ames des Franpréjugés, aux habitudes de l'ancien gouver-, il falloit les redresser à la hauteur des ames

1 qu'il étoit plus facile à l'assemblée nationale er la liberté, que de rétablir le despotisme. » nd avez-vous vu cela, bon M. Robespierre? iremment avant le 15 juillet 1791. e que ce n'est point le langage de la vérité et stice qui trouble le repos des nations, et que n n'est point seditieuse.

» Quant au monarque, je n'ai point partagé l'effroi n que le titre de roi a inspiré à presque tous les peuples zi libres. Pourvu que la nation fût mise à sa place, et m qu'on laissat un libre essor au patriotisme que la nan ture de notre révolution avoit fait naître, je ne crai-» gnois pas la royauté, et même l'hérédité des fonctions » royales dans une famille; j'ai cru seulement qu'il ne » falloit point abaisser la majesté du peuple devant son » délègué, soit par des adorations serviles, soit par un n langage abject. J'ai cru qu'il ne falloit point se hâter de n lui prodiguer ni assez de forces pour tout opprimer, ni assez de trésors pour tout corrompre, si on ne à vouloit pas que la liberté perit avant que la constin tution même fut achievée. Tels furent les principes de » toutes mes opinions sur les parties principales de l'orp ganisation du gouvernement : elles peuvent n'être m que des erreurs; mais, à coup sur, ce ne sont point » celles des esclaves ni des tyrans ».

Ici l'estimable député d'Artois pense comme un certain Anglais célèbre, qui disoit ne craindre pas pour la liberté, même sous un Caligula, pourvu toutefois qu'ou ne portât aucune atteinte à la franchise de l'imprimerie. Cette assertion a frappe vraisemblablement nos modernes législateurs, la plupart marqués, comme un vil bétail, du nom de leur maître. Par leur décret du 15 juillet, qui met Louis XVI hors de cour, pour mieux le replacer sur le trône, ils ont bien senti que la constitution, toute défectueuse qu'elle est, suffiroit pour nous mettre à l'abri de l'influence royale, puisqu'elle reconnoît l'indépendance de la pensée et sa libre manifestation; ils se sont hâtes en consequence de donmer leur décret du 16 ou 19, contre les écrits et discours formellement incendiaires, et de ce moment, plus de libre essor au patriotisme.

On trouve une note importante, page 13, et conforme

à la fin de la lettre de M. Péthion.

" Je ne présume pas que ce soit dans le projet de " révision que l'on fasse cette tentative; mais lorsque " l'acte constitutionnel será présenté au roi, plusieurs " bons citoyens semblent appréhender que l'on n'en-" tame avec la cour des négociations bien dangereuses." Si, ne tenant compte de cet avis, les comités passent ontre, et consomment leur iniquité, Péthion et Robespierre ont fait leur devoir. (itoyens, ce seroit à vous à

penser

(22)

vôtre, a la transaction de la cour et du mas doute on vous verroit opposer, sans délai, ention dont l'acte constitutif, même tel qu'il u tard, ne peut se passer.

ite du roi tient à des causes plus multipliées et

tides que le vulgaire ne le pense ».

mines fachés que le courageux et candide Maxistaise ces causes multipliées et cachées. N'attrage 3, qu'il est loin d'adopter des transternelles avec la vérité? Il la doit toute enpeuple qu'il représente, et qu'il jure être géraisonnable, magnanime, modere. (Voyez Craindroit-il de mériter davantage le titre, deorable, de factieux qu'on lui a donné, en nous des metifs nouveaux pour nous mettre en ntre l'idole au cœur de neige, aux pieds de 'on veut replacer dans le sanctuaire de la pale même autel que la liberté?

pouvois penser, comme M. Duport, que la les représentans de la nation consistoit à rél'opinion publique; ni définir, comme M. Barcopinion publique: un bourdonnemant excité

elques écrivains peut-être stipeudiés»

Duport et Barnave ont proféré ce blasphéma semblée nationale... et ils y siègent encore, et sentent encore la nation, et la nation leur pais es honoraires, pour en être déshonorée; et ils s encore passé tous deux sous les faisceaux

es!

ils ont bien osé parler d'écrivains peut-être s.... eux, sur le compte desquels nous n'en malheureusement pas réduits à un peut-être ! is aussi. Maximilien Robespierre, vous avez dit a'en disconvenez pas, qu'une nation peut être ec un monarque; et vous avez désigné Louis XVI pression d'un roi foible! Fatales convenances , c'est vous seules sans doute qui avez pu fausle impénétrable du patriote Robespierre! Saus ne devant ses penates, il dasavoueroit una assernentie jusqu'à présent à chaque page de l'hisa s hommes en société. Passons à votre profession qui doit rendre désormais honorable le nom de r, si elle vous l'a mérité. crois à de principe toujours professa par la sodes amis de la constitution : qu'obeir aux luis devoir de tout vitoyen, mais que la liberté de Tody mission in the T. D. . . . . .

« manifester ses opinions sur les vices ou sur la bonté « de telles ou telles loix, est le droit de tout citoyen

"Je crois que des ambitieux peuvent désirer d'impo-» ser silence à l'opinion publique qu'ils redoutent pour » le succès de leurs funestes projets. Je crois que le lé-» gislateur ne peut ni hair, ni se venger, qu'il ne peut » pas même être offensé ».

Fatale journée du 17 juillet, tu n'aurois pas eu lieu, si cet article de foi de Robespierre l'eût été aussi pour tout le reste de ses co-députés. Si Themis porte un glaive pour mettre les loix à exécution, elle n'aque

des balances pour les peser.

"d'Artois), qui naguère dans le rapport des sept co"d'Artois), qui naguère dans le rapport des sept co"mités posoient en principe que le roi étoit innocent
"d'avoir conspiré contre la constitution, sous le pré"texte qu'elle n'étoit point achevée, qu'il n'étoit point
"obligé de la maintenir, avant qu'il ent pu l'exa"miner et l'accepter toute entière, et qui font un crime
"aux citoyens qui se soumettent provisoirement à tous
"bes decrets du corps législatif, de faire des vœux pour
"s la perfection de quelques loix, et qui interdisent à
"s la nation elle-même, au souverain, le droit d'exami"s miner la constitution dans son ensemble, et de la ra"tiher toute entière.

« Je ne crois point à ceux qui parlent de la tran-» quilité publique pour la troubler impunément, des » loix pour les fouler aux pieds, de l'ordre pour » le renyerser, de la liberté pour la détruire, du peu-

« ple pour l'avilir et pour l'égorger ».

L'honorable auteur de cette profession de foi n'a pas voulu tout dire; il a été bien aise de laisser quelque chose à faire à ses lecteurs Ici il nous donne le soin de la conclusion et de l'application : donc le 17 juillet, les factieux et les trigands n'étoient pas tous au champ de Mars; il y en avoit encore sur les les bancs drapés de verd de la salle du manége il y en avoit; à la maison commune, et sur la place de Grève. Il y en avoit, masqués sous des écharpes et cachés sous des habits bleus.

" « Je ne crois point que le salut public repose sur b l'empire honteux de quelques individus au moins » suspects ».

Eh! puisque vous avez quelquesois décliné les noms plus que suspects d'un Mirabeau, Lameth, Duport, Chapelier, Desmeuniers, Beaumetz, Dandré, Barnave; un M. Duquesnoi, le rédacteur de l'ami des un M. Regnault, l'auteur des observations en par Calais: pourquoi ne pas citer ici, tout n note, le nom de M. de la Fayette? car ce ne seroit pas faché qu'on crût en effet que blic repose tout entier sur l'empire honteux énage avectant d'art et à si grands frais sur crédules et les gens sans principes, mais qui tsement ne vont jamais sans basonnettes au surs fusils, et sans cartouches dans leurs gi-

able député résume ainsi la journée du dijuillet.
côté, on est convaincu que, dans un endroit np de Mars des individus qu'on ne connoît rent des pierres à des gardes nationales; de il est constant que l'on tira sur les citoyens que les formalités de la loi martiale enssent été s. Le premier de ces deux faits peut seul exle second, ou il faudroit fuir la société des

Robespierre! permettez - nous un amendeos conclusions. Il faut fuir la société des homde ceux qui s'assemblent paisiblement pour oprendre le sens des loix qu'on leur donne, ces hommes en écharpe et à double épaulette, ont insulter à gauche, pour avoir droit d'orcu à droite.... Il nous répugne, comme à vous, davantage.

este, ajoute si judicieusement l'honnête Maxi-, si vous voulez connoître quel e t l'esprit qui ré ces tristes événemens, il suffit de considésuites qu'ils ont entraînées. Qu'avons-nous vu cette époque? La liberté de la presse violée, té individuelle attaquée par des attentats con-; les hommes que le despotisme eut emprisonux qui étoient suspects d'avoir montré le plus gie et de patriotisme, arrêtés, insultés, perséles ennemis de la révolution levant une tête .... On pousse l'impudence jusqu'a faire imet distribuer de lausses pétitions sous le nom x que l'on veut perdre, à la place de l'adresse t modérée des citoyens assemblés la veille du . du 15 juillet; on répand en même temps avec ion une prétendue réponse du président de. ablée nationale, dont l'objet est de décrier les tes de la capitale, quoique le président n'ait

» point fait de réponse, quoique les députés auxquels » on le faisoit répondre n'aient pas même été admis; et » et ce qu'il y a de bien reinarquable, c'est que cette » fausse rénonse a été imprimée dans les observations » du postillon par Calais, dont le rédacteur, en qua-» lité de membre de l'assemblée nationale, savoit mieux

» que personne qu'elle n'existoit pas ».

Nous sommons le fameux auteur du Postillon par Calais de se laver de l'inculpation dont le charge M. Robespierre dans son Adresse aux Français. Votre silence, mons Regnault, ou une réponse cauteleuse nous tiendra lieu d'aveu de votre part; et dans ce cas, nous chargerons l'opinion publique de marquer votre front du signe indélébile de faussaire, afin que vous soviez connu pour tel d'un bout de la France à l'autre, et principalement dans les carreforms de S. Jean d'Angely, si toutofois vous estimez pouvoir y reparoître.

« J'entends par-tout publier sous mon nom des discours » insensés, des rapsodies imbécliles sur la fuite du roi : qui » pourroit compter la multitude des libelles publiés, affirchés contre les défenseurs de là cause publique, payés » peut-être par ceux qui désignent les écrivains patriotes » par le nom de journalistes stipendiés? Ptavec quel or? » Que seroit-ce si c'étoit avec la substance du peuple'»!

Le cher Dandré pourroit nous en dire des nouvelles,

Le chier Dandré pourroit nous en dire des nouvelles, lui dont le coq menteur chante tous les matins les louanges, dans des placards bleus défrayés par la liste civile.

Le passage qui vient à la suite est de la plus haute

importance:

« Nous ne pouvons reconnoître aux directoires le » droit de tenir la balance entre les représentans de la nation: le respect dû aux principes et aux droits du » peuple nous force à observer ici, que la constitution » resserrant leur autorité dans la sphère des fonctions »administratives, ne les a pas institués les organes de la » volonté générales, que le parriotisme, que la raison, or que le voen, que l'intéret général d'un grand peuple » ne peut être représenté par celui de quelques membres recomposent tels ou tels directoires, que la constitutions » des corps administratifs soumet jusqu'à présent à l'aun torité immédiate et presque absolue du ministère. Enoffin : nous avertissons la nation que des le moment où les » directoires se seront sul stitués aux assemblées primaires , la constitution sera détruite , et la liberté perdue a Nons nous permettrons d'ajounter :

One penser d'une assemble sogstituante, qui or-

le vœu de tous les départemens, et qui mendresses d'adhésion et d'obéissance aux direcces mêmes départemens dont elle a repoussé ce la loi martiale? C'est qu'apparemment dans u roi, l'assemblée comptoit davantage sur la es directoires que sur le suffrage des déparet en effet, pour elle, l'un est plus facilé à ue l'autre.

os du sieur Dandré, il échappe à M. Robese note qui répondra pour nous au reproche us a fait tant de fois de médisance et de ca-

à regret, (dit l'imperturbable député d'Arue je parle quelquefois des individus; mais/ les individus qui dans les grandes crises décisahit amblic ».

om de la Fayette, par exemple, est tombé soutotre plume, hélès! nous en avons gémi les ; c'est que cet individu, sans de grands talens, randes vertus, (tout au contraire) a trouvé la influence, la chose publique d'une manière inquiétante pour les amis de l'ordre et de la

espierre nous rassure-t-il, en terminant son ar ces mots:

nouvelle assemblée représentative renferme n sein seulement dix hommes d'un grand caqui sentent tout ce que leur destinée a d'heude sublime, fermement déterminés à sauver le, ou à périf avec elle, et la liberté est

mmes de cette trempe ne se rencontrent pas en dix siècles; et si la révolution du 14 juillet es a pas produits, ne nous llattons pas de les bornons mous ai surveiller ceux qui auroient ion de nous en tenir lieu, et redoutons bien les ambitieux que les factieux.

cen croit les amis de la cour, le moment ce de mettre én cenvre les 12 ou 15 mille s de Saint-Louis qu'elle a à ses ordres capitale; il paroit cependant que le nomenrôlés est encore lein du complet; car, a suppression des ordres de chevalerie, les croix se distribuent toujours avec profusion; beaucoup d'officiers de la garde nationale vienment de la recevoir. Il est entre autres un sieur Barret, aide major du bataillon de l'Oratoire, qui la gagne en servant de monture au fi's de Louis XVI,

lorsqu'il est de garde auprès de lui.

· Cependant, parmi.ceux que la cour achète avec une croix de Saint-Louis, il en est quelques uns dont elle est dupe; ils recoivent la croix, et n'en restent pas moins honnètes gens. Le fait suivant en est la preuve : On sait que, par ordre de M. la Fayette, la garde des détenus aux Tuileries est spécialement attribuée à 45 officiers de la garde mationale, dont quinze font chaque jour le service dans les appartemens de Louis XVI, de Marie Autoinette et de son fils; on a senti qu'il ne seroit point inutile de s'assurer de la probité de ces messieurs; et pour les mettre à l'épreuve, on en a fait plusieurs chevaliers de Saint Louis. Un de ces nouveaux décorés, mais que la croix n'a pas fait rougir, parce qu'il l'a, lui, vraiment méritée par dix huit ans de service, étoit de garde la semaine dernière à l'appart ment de Louis XVI. La consigne dennée par le général est que les portes resteront toujours ouvertes, de manière qu'on puisse voir ce qui se passe dans l'intérieur de l'appartoment. Vers minuit, Louis XVI étant couché, un des officiers proposa de fermer la porte de sa chambre, en disant qu'il n'y avoit rien à craindre pour la sureté du roi, et qu'au surplus le général l'avoit ordonné ainsi. L'officier, ancien militaire, s'y oppora furtement, et représenta qu'il ne répondoit plus de la personne de Louis XVI, des qu'il cosseroit de le voir ; que d'ailleurs si M. la Fayette avoit levé la consigne des portes ouvertes, il du voit avoir signé celle contraire, et qu'enfia il ne les laisseroit fermer que quand il en verroit l'ordre signé du général. Sa fermeté en imposa, et les portes restèrent ouvertes. Le lendemain on envoya chez M. de la Fayette pour savoir s'il étoit yrai qu'il cût verbalement ordonné de fermer les

l'appartement. Le général le nia. Deux ès. le même officier, chevalier de Saintisant de nouveau son service au même s mêmes tentatives pour faire fermer les la chambre de Louis XVI furent reneuinsieta plus vivement encore, réclama ie, et il obtint qu'elles ne seroi nt point Son service fini, il se rendit lui-même énéral, et lui demanda si le roi étoit méu service des officiers de la garde natio. ourquoi la consigne de fermer les portes ar lui ( la Fayette) n'avoit point été signée, yette nia, pour la seconde fois, qu'il eût . consigne, et parut très-«urpris qu'on se is de supposer des ordres qu'il n'avoit més : ce fut tout.

observerons qu'il est bien étonnant que rette à la première information des tenites pour former les portes sans un ordre, : pas transporté sur le champ aux Tuileeffet de savoir quel étoit l'imposteur qui vi de son nom pour fausser la consigne, oncer. Il n'y a pas de doute qu'en ferportes de l'appartement de Louis XVI, intention de lui ménager une échappée. it réussi cependant, que seroit-il-arrivé? avoit proposé de fermer les portes auru; les quatre officiers auroient peut-êtro mes de leur imprudence, faute de poutrer une consigne à laquelle ils n'auroient coire sur parole; et le général, quoique emps, en eût été quitte pour dire qu'il rien de sa faute, et que le registre d'ordre it point celui de fermer les portes de nent du roi.

quez, citoyens, que c'étoit encore la ivision qui ce jour la étoit de garde au les Tuileries.

Proclamation de la municipalité.

icipalité de Paris vient d'accorder une trève

sux ciroyens; le drapeau plane a remplacé le drap au nouge aux fenéries de l'hôtel de vi-le le dimanche 7 août. Ce changement a été notifié à la cité par un placard affiché dans routes les rues.

\_ Examinons cette piece, et tachons, s'il se peut, d'en

saisir l'esprit.

« La municipalité retire l'enseigne d'une loi terrible » qu'elle avoit publiée avec donieur, elle arbore avec joie » le drapeau blanc ». Pourquoi venir ici nous parler d'une douleur que tout le moi de nie? C'étoit de son repentir que devoit nous parler la municipalité. La loi martiale'a ·été projetée dans les convuisions de la passion, exécutée avec le sang-froid barbare d'une co ère concentrée. La douleur ponyoit-elle trouver place dans dis cœurs ainsi disposés? Ah l n'en doutons pas, si clie cus pu se faire entendre, la loi martiale n'eux pas été exécutée de la manière atroce dont elle l'a été : on cût reculé d'horreur à l'aspect du diapeau rouge, et personne n'autoit eu le conrage de le déployer. Les manicipaux qui nous parlent aujourd'hut de leur douleur, ont ils donc out blié les cris de joie qui accompagnèrent les harangues sur la place de Grève, et qu'ils cussent réprimés, s'is · avoient été affectés aussi dou oureusement qu'i s le disent? . Ont ils oublié ce propos d'un d'entre eux : Nous sommes compromis, il faut publier la loi martiale? Sont-ce là les expressions de la donieur?

« Ce n'est pat que la tranquillité soit pleinem nt assurée, les enneous du bien public existent encore autour » de nous ». Non, la tra: quillité n'est pas pleinement assurée; si par la tranquillité on entend la torpeur de l'esclavage. Non, elle ne l'est pas et ne le sera jamais. Point de paix pour les tyrans; la guerre est déclarée à tous les despotes grands et petits. Les ennemis du bien public exi tent encore autour de nous. Il failoit ejouter : et parin neus, alors on est dit vrai; mais ils dorment en paix, ceux qui ont fait servit la garde n tional à leurs projets de destruction, ceux qui veulent torturer l'opition publique, en rassassiant ne peuple de la managages dans mille écrits payés à ses dépens, et plicardés avec une profusion tusultante. Voità les ennemis du bien public, et la municipalité a eu ra son de dire qu'ils existoient au-

sour d'elle.

« Mais-une loi terrible leur a inspiré la terreur ». Il n'y » a plus de sédition, parce qu'il n'y a plus d'attroupemens ». Eh l c'est précisément après le 17 juillet que sont arrivés ( 237.)

al-intentionnés qui peuplent nos hôtels garais sanglante du champ de Mars a été pour eux u ra semblement. Qui n'a pas remarqué la joie es traîtres dans ces jouts de mort? Quel papas été frappé de leurs transports et de leurs Ah! l'exécution de ce décret n'a été terrible e citoyen honnête, ami de l'ordre et d. la lin'y a plus de sédition, parce qu'il n'y a plus d'autou-uelle logique! quelle absurde conséquence! In principe trop évidemment faux, pour nous seul instant. La municipalité entend dire par là es rassemblemens sont séditieux. Quelle per-

it public, le caractère du citoyen s'est montré, me est pour ce moment rétabli». principaux caractères de la duplicité est sans l'oubli des assertions précédemment avancées, z la contradiction de nos municipaux; quelques s'haut, ils disent que la tranquillité n'est pas plei-ée, et ici le calme estrétabli. Mais par qui avoitablé, sinon par des placards calomnieux, impui n'avoient pour but que de préparer les c assassinats prémédités du champ de Mars; si re des vexations sans nombre, des arrestations des vols publics qui avoient porté le deuil dans le familles honnètes, et révolté les bons ci-

: approchons du terme où tout s'oublie ». les forfaits qu'on n'oublie jamais. Il y a des siè-Caligula et Neron sont morts, et l'on se souvient le la fausseté de l'un et de la cruauté de l'autre. n'oubliera jamais qu'en 1791, après une révoplime, des officiers municipaux, nommés par le nt fait revivie la politique affreuse de Louis XI arles IX. Non, on noubliera jamais que sur bureau où roula, en 1789, le cœur sanglant d'un l'autres traîtres ont conspiré, en 1791, contre , et signé l'arrêt de mort de paisibles citoyens. devons, disent les municipaux, entourer la on D'UN SILENCE RESPECTUEUX ». si la constitution est dénaturée, si elle n'est ansaction avec la cour, nous dévons nous proslorer et nous taire! C'est à Constantinople ou à il faut prêcher une pareille conduite. Si le Franog.

çais voit attaquer ses droits, il doit les défendre; son

silence, son inaction dans ce cas est un crime.

Que les motions incendiaires ne fassent plus retentir les places publiques ». Tout le monde sait ce que la municipalité entend par motions incendiaires. Celui qui le 13 juillet 89 cria le premier aux armes, fit une motion très-incendiaire dans le sens de la municipalité; et qui-conque diroit dans un groupe: citoyens, examineç la constitution que vous avez juré de maintenir, et voyez celle que l'on vous présente; on vous trompe; rappelez à leurs dovoirs des mandataires qui s'en écartent, seroit, à coup sûr, emprisonné comme un incendiaire, un factieux.

«Confiance en vos magistrats »ls'écrient-ils. Eh! qu'ontils fait pour l'attirer? Croient-ils la conquérir à coups de fusils? La confiance ne se commande pas; on la mérite: le fripon, le chariatan la réclament, la mendient; l'honnête homme se tait, et l'obtient.

« Ne craignez pas que les brigands prévalent contre la constitution, la loi de la guerre est vivante pour eux;

elle reparoîtra si votre sûretê l'exige ».

Il falloit bien soutenir le rôle jusqu'au bout, il falloit bien encore parler de brigands, et faire croire que la loi martiale n'a été dirigée que contre eux. On sait heureusement à quoi s'en tenir sur les brigands; personne ne doute plus que ceux, ainsi désignés sont les meilleurs patriotes: ainsi, on ne le dissimule pas, la loi martiale est toujours en vigueur contre eux. En esset, depuis la fatale journée du 17 juillet, une inquisition infernale s'est de ployée avec une ardeur inconcevable. Grand nombre de personnes ont été arrêtées de nuit, et traînées dans les cachots, sans information légale, sans décret d'ajournement. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans le cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Et ici toutes les formes sont violées; il suffit d'être inscrit sur une liste de proscription, ou accusé par des gens à gages, pour êtte jeté dans des prisons où les victimes s'étouffent par leur nombre. Le malheureux ainsi désigné agonise pendant quatre ou six mois; et lorsqu'il s'agit de trouver des preuves contre lui, les accusateurs disparoissent, et l'on se contente de renvoyer à une famille désespérée, quelquefois ruinée par l'absence de son chef, l'infortuné à demi-mort, et qui a perduson état.

« Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et

e antérieurement au délit ». Or, où est la lot le l'incarcération de toutes les personnes que ne aujourd'hui? où est la loi qui déclare que énonceroit son opinion sur les décrets de l'astionale, seroit réputé criminel? Il s'agit ici : du champ de Mars, dira-t-on, et le tribuème arrondiscement est chargé de poursuivre les et ceux qui ont préparé cet événement par urs et leurs écrits. Si cela est, ne cherchez ni nches, ni dans les feuilles périodiques, ni dans des espions, les discours que vous prétendez aré cet événement. Lisez les adresses énergilusteurs départemens et sociétés des amis de la n qui se sont élevés contre les décrets du 15 ez l'article XI de la déclaration des droits: immunication des pensées et des opinions est un des droits neux de l'homme. Voilà ce qui a préparé la cadu champ de Mars Les citoyens se sont crus mettre leur opinion; ils l'ont fait : voilà leur on les poursuit avec un acharnement dont de France ne fournit pas d'exemple, même emps de la ligue, tandis que les auteurs et acla scène des poignards aux Tuileries n'ont pas inquiétés, qu'ils ont été respectés! Cette par-Plante prouve assez que la persécution exercée citoyens n'a pour but que l'accomplissement ilsom affreuse. Quoi! c'est au moment où l'on u plutôt où l'on dénature la constitution, que ict ces horreurs! Auroit-on en vue de glacer la s amis de la liberté, de les forcer au silence noment critique? Quoi! tandis qu'on proteste t contre la constitution à l'assemblée nationale. ait plus que d'y conseiller la désobéissanez à la y désobéit sormellement, à force de violence, étouffer la voir des bons citoyens qui ne font indre! Helas! il n'est que trop vrai; osez, malcitoyens, osez donner la moindre preuve de ne, oscz vous servir de vos droits, et le drapeau nnera le signal de votre mort, ou vous serez lans les cachots! En vain vous renfermerez vous bornes de la loi, vos magistrats vous cerneront nettes; le premier pas est fait, les traîtres ont sang, bientôt ils en auront soif; et si on les laisse trouveront aisément les moyens de s'en rassasier.

### Le sommeil des fonctions royales.

Dans sa rodomontade épistolaire envoyée à l'assemblée nationale, le royaliste Bouillé avoit fait un crime à son cousin la Fayette de sa propension marquée vers la sépublique. Le commandant Parisien parut sensible à cette inculpation, assurément bien gratuite, et les honnêtes gens crurent ce qu'is voulurent de cette rixe simulée; mais il en résulta du moins une diversion utile pour décharger le général Motier du reproche un peu mieux motivé d'intelligence coupable avec la cour:

Aujourd'hui que le public, las d'être le jouet de quelques cheis d'opinion, s'attache à la constitution, toute défectueuse qu'elle est, M. la Fayette, qui a consulté son thermomètre, monte à la tribune pour rappeler, pour ramener au trône une nation qui, depuis denx années, n'en reconnoissoit que l'ombre. Il dut paroître fort étrange d'entendre le libérateur des deux mondes, celui qui, dans la carrière politique, fit ses premières armes sous Washington, clore une séance (vendredi 5 août) mémorable par le retour tardif des députés à leurs premiers devoirs, en disant:

w... L'assemblée nationale pense sans doute qu'il set temps que le sommeil des fonctions royales cesse, et que la confiance mutuelle puisse renaître se.

On auroit pu lui répondre:

M. la Fayette, parlez plus bas; le pouvoir exécutit pourroit vous entendre, il ne dort que d'un œil. Son réveil ne sera pas long; ne vous en mettez pas en peine : il ne sera que trop tôt sur pied. Général, à votre dire, on seroit tenté de prendre la France pour une vaste école d'enfans mal élevés qui ont profité de l'assoupissement de leur maître pour mettre tout sensdessus-dessous. On a dit que le sommeil des loix enhardissoit le crime et la licence; et cette métaphore a été trouvée juste. On a dit encore que les rois ambitieux profitent du sommeil de la liberté pour devenir despotes. Mais dire, au nom des représentans d'un peuple libre: Il est temps que le sommeil des fonctions royales cesse..... ua esclave courtisan ne parleroit pas autrement en faveur de son maître l Ah l ntôt, puisque la royauté chez nous est deveitutionnelle, laissons dormir en prix l'idole e au fond de sa niche superbe. Prenons exemne sais quel peuple d'A ie, lequel loge grannourrit abondamment, habille magnifiquement erain, végétant renfermé dans un palais élevé, et hors de toute communication. Au commere chaque nouvelle année, on lui porte à scesix faites sans lui dans le cours de l'année préon ne lui demande pas plus que son nom, tion est sansfaite; elle deviendroit le premier les peuples, si, déjà si bien en garde contra ce royale, elle surveilloit un peu mieux ses mises magistrats et ses généraux.

est temps, dit l'orateur la Fayette, que le somdes fonctions royales cesse, et que la confiance

elle puisse renaître ».

quelle sorte de confiance peut renaître au réisonctions royales? Ce n'est pas tout ce qui s'est epuis qu'il y a des rois en fonction qui doit nous illiser. Y a-t-il de quoi rassurer les patriores, en la garde et l'exécution de l'acte constitutif de dépendance confiées aux mains d'un fonctionnaire able, qui a signalé les premiers momens de son n par une protestation contre des décrets dont i offre en ce moment la surveillance?

st pendant le somme il des fonctions royales que en avons tracé la nature et les limites, que nous fait justice de quelques amis du prince, que nous ébauché une constitution libre; et la Fayette nous dire: Il est temps que le sommeil des fonc-

royales cesse.

on, il n'est pas temps endore; il seroit temps, si e constitution n'offroit pas maints endroits foibles donneront prise à la royauté, quand on lui aura les mains. Et que risqueroit-on à prolonger ce meil des fonctions royales, pourvu que le peuple ne dorme pas sur la foi de ses législateurs et de ses sistres, et pourvu que nos représentans ne s'assou-ent point sur leur besogne? Nous appercevons nous suis quelque temps que le roi dort? Plût au ciel que sommeil royal, qu'on se hâte de faire cesser, eut plus profond, sans être agité par de vilains rêves No. 100

qui ont troublé l'ordre pubac! Les peuples ne respirent que pendant le sommeil du despotisme.

L'orateur la Fayette continue:

« Je propose, messieurs, que le comité de constitu-» tion soit chargé de préparer un projet de décret, sur » les formes d'après lesquelles l'acte constitutionnel, » aussi tôt qu'il aura été définitivement décrété, sera » présenté au nom du peuple français à l'examen le » plus indépendant, et à l'acceptation la plus libre du » roi».

Tout cela a obtenu les applaudissemens les plus visset les pius faciles; cependant rapprochons ce passage: L'acte constitutionnel sera prisenté à l'examen es à l'acceptation du roi, de cet autre, extrait du discours de M. Dandré également applaudi: « Notre constitution est abso» lument indépendante de l'acceptation du roi... sur » cela, il ne peut y avoir aucune espèce de variation». Messieurs de l'assemblée, au moins, accordez-vous.

M. la Fayette vote pour qu'on soumette notre constitution à l'examen le plus indépendant du roi, et il demande un décret pour consacrer le mode de cette démarche servile d'une nation souveraine. C'est pour cet examen qu'il estime qu'on doit faire cesser le sommeil des fonctions royales. Son génie législatif n'étoit pas blen éveillé, quand il fit cette proposition.

Le soir, tous nos carrefours retentirent de cette annonce: « Grand discours de M. de la Fayette à » l'assemblée nationale pour faire rendre la liberté au

» roi ».

Qui cût cru, lors du voyage de Louis XVI à Montmédy, de sa protestation formelle, et de la réception qu'on lui fit à sa rentrée aux Tuileries, qui cût dit qu'un mois après ce seroit un moyen de se faire hien venir de l'assemblée nationale, et même du peuple, que de voter pour rendre à Louis XVI ses fonctions royales, sa liberté, et même lui accorder le droit d'examen sur l'acte constitutif qu'il devoit d'abord accepter purement et simplement?

Au reste, ne nous en prenons pas à l'opinant; les hommes publics sont ce que la nation souffre qu'ils soient: un peuple qui n'a point de tenue dans le caractère n'aura jamais que des représentans qui lui res-

semblerone

s d'une le tre écrite à M. d'Aubusson à , par M. de Chaumareys, si devant genume du Limousin.

avoir parlé de la fuite de Louis XVI et du dél'assemblée nationale, l'auteur de la lettre s'exnsi : « Au surplus, quelque tempérament que l'assemblée pour conserver ce qui est inconservaroyanté) elle ne peut tout au plus que reculer d'un supplément de révolution inévitable. Les apprennent, entendent dire qu'on peut se passer ils sont trop avancés, sur-tout les Français, pour ader.... ida est periculi virus..., dit Senèque. Y a-t-il encore de vertus parmi nous, pour que nous soyions de périls, pour que nous veuillions nous y exposer, 'assurer un grand bien à notre postérité? Nous brisé nos fers, mais nous en gardons encore les les; nous manquons d'esprit public, nous ne somlas, à beaucoup près, à la hauteur de la révolu-

Il faut avouer, cependant, que le préjugé de la uté n'est pas aussi puissant sur les esprits qu'on le dans l'assemblée nationale; je vois que dans les Inces on s'attendoit généralement à la destitution du 🗅 et que le peuple tient aussi peu maintenant au gourement royal qu'au papisme. L'indifférence sur ces x objets est générale; mais beaucoup de gens ne le ient pas, ou affectent de ne le pas croire. Tranchons not : les amis de la royauté et du papisme se réduisent x ennemis de la révolution; c'est un fait. L'une et nire idole compre ses adorateurs dans le clergé déuille, dans la nobleste presque entière, dans les mastats de l'ancien régime, dans les gens de finance, ans les militaires à hausse-col, et dans toute la populace ¿ la cour, dont le roi sera toujours le coryphée..... «La mais » de Bourbon n'aime et n'aimera jamais les ases de la constitution; tant qu'elles existeront, elle e coalisera avec les ennemis du dehors. Voyez la dénarche des sugitifs auprès de la diète de Ratisbonne, cepuis la déclaration des droits et les décrets du 4 août. Va roi dans les principes contraires, (ce gu'on ne peut pas espérer) sera toujours l'appui, au moins secret, des ennemis du dehors et du dedans, et le conservateur du funeste traité de 1756, traité incompatible avec tout

autre régime que celui qui est abattu....

"Je reviens à dire que quelques dangers qu'il y ait à laisser sur le trône un prince qui, par son propre fait, a perdu sans retour la confiance publique et la considération nécessaire à son rôle, il n'y en a pas de moins grands à lui donner un successeur, sur-tout dans la personne du fils d'une princesse autrichienne »...

Nous regrettons de ne pouvoir donner cette lettre en entier; elle sait voir que dans le grand nombre de nos ci-devant, il en est au moins quelques-uns qui savent ce que c'est que la liberté, et qui ont la bonne soi de le

dire.

### ASSEMBLÉE NATIONALE.

Suite des décrets sur l'organisation de la garde nationale,

Art. XVI. « Les membres du corps législatif, les ministres, les ciroyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissures du roi près les tribunaux, les présidens des administrations, vice-présidens et membres des directoires, les procureurs-syndics de département ou de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, les juges de paix et les greffiers, les commissaires de section, les juges de commerce, les officiers militaires et civils du génie, ne pourront, nonobstant leur inscription et distribution par compagnies, faire aucun service personnel dans la garde nationale, mais ils scront soumis au remplacement et à la taxe.

XVII. « Les évêques, curés et vicaires, et autres ecclésiastiques dans les ordres sacrés, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nutionale, les sexagénaires, les infirmes et les impotens seront dispensés, nonobstant leur inscription et distribution par compagnies, de tout service dans la garde nationale; mais ils seront assujettis à la taxe. Les officiers et sous-officiers des trompes de ligne qui auroient trente ans

seront exempts de tout service dans la garde, et de toute taxe, quel que soit leur âge.

. « En cas de changement de domicile ou de habituelle, le citoyen actif inscrit fera rayer sur le registre de l'ancienne municipalité, sur celui de la nouvelle, et sera distribué e compagnie, saute de quoi il demeutera sujet ce ou au remplacement dans l'une et dans l'autre alité ».

### SECONDE SECTION.

### rganisation des citoyens pour le service de la garde nationale.

I. « Les citoyens seront organisés par district et nton pour le service de la garde nationale; sous prétente ils ne pourront l'être par communes, les dans les villes considérables, ni par dépar-

Les sections dans les villes seront, à cet égard, lèrées comme cantons, et les villes au-dessus de inte mille ames comme districts.

. « Il y aura un ou plusieurs bataillons on demilons par cantons, à raison de la population.

« Les bataillons seront composés de six jusqu'à ompagnies, qui, au taux commun, seront de sante-trois hommes chacune, compris les officiers us officiers, le tambour compté en dehors, sous odification ci-après par rapport aux grandes villes, « Chaque compagnie sera divisée en deux pelotons, resections et huit escouades.

Le Il y aura dans chaque compagnie un capitaine, un enant, deux sous-lientenans, deux sergens et quatre raux.

II. « Le lieutenant et l'un des sous-lieutenans comderont chacun un peloton, et auront chacun un ent sous leurs ordres.

III. « A la tête de chacune des quatre sections il y a un caporal qui commandera la première escouade, la seconde sera commandée par le plus àgé des sols de l'escouade.

IX. « Chaque bataillon aura un commandant en chef.

un commandant en second, un adjudant, un portedrapeau, et un maître armurier.

X. « La réunion des bataillons du même district, jus-

qu'au nombre de huit à dix, formera une légion.

. XI. « Chaque légion sera sons les ordres d'un chef de légion, d'un adjudant général, et d'un sous-adjudant général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion, qui exercera ce commandement à tour de rôle pendant trois mois, si ce n'est dans les villes au-dessus de cent mille ames, où il y aura-un commandant général des légions nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribués par compagnies, lequel exercera pendant un an.

XII. « On tirera tous les ans au sort, savoir :

Dans le chef-lieu de district, le rang des légions et des bataillons;

Dans le chef - lieu du canton; le rang des compagnies;

A la tête des compagnies, le rang des pelotons, des sec-

tions et des escouades.

XIII. « La formation des Compagnies se fera de la manière suivante:

« Dans les villes et lieux considérables, cinquantetrois citoyens actifs, et fils de citoyens actifs, inscrits et du même quartier, composeront une compagnie.

« Dans les communes qui ne pourroient pas former nue compagnie, il sera formé des pelotons de vingt-quatre hommes, des sections de douze, des escouades de six; de manière que plusieurs communes forment, une compagnie, en se réunissant de proche en proche, selon les ordres qui seront donnés par les directoires de district.

XIV. « S'il arrivoit que le nombre des citoyens inscrits, soit dans une commune de campagne, soit dans plusieurs communes réunies à cet effet, ne s'accordat pas avec le nombre de cinquante-trois, dont chaque compagnie doit être formée, la compagnie pourra se réduire à quarante-cinq.

XV. « Il en sera de même dans le cas où le nombre des citoyens inscrits viendroit à varier, soit en augmentation, soit en diminution, jusqu'à ce qu'il y ait lieu de

sormer ou de supprimer une compagnie.

XVI. « Dans les villes au-dessus de cinquante mille ames, les compagnies pourront être formées de cent

deux hommes, compris le capitaine, le lieutenant, deux sous-lieutenans d'armes, quatre sergens et huit capo-

XVII. « En ce cas les compagnies se partageront en deux divisions, commandées, l'une par le capitaine et un sous-lieutenant, l'autre par le lieutenant et le second sous-lieutenant; les quatre pelotons auront chacun un sergent à leur tête; chicune des huit sections aura un caporal qui commandera la première escauade, la se-

coade aura à sa tête le plus âgé des soldats.

XVIII. « Pour former dans les cantons la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun dua des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfans inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies; ils adresserout le résultat au directoire de district, et ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire de

département

XIX. « Les citoyens actifs destinés à sormer une coinpagnie se rémairont, tant pour eux que pour leurs enlas, et sans uniforme, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera. Ceux-ci, et les citoyens alusi réunis, éliront ensemble au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé dans les articles sulvans, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles des deux sous-lieutenans. Eusuite ils procéderout, par scrutin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l'élection pour les places de sergens et pour celles des caporaux.

XX. Après l'élection des officiers et sous-officiers, les citoyens élus pour les places de capitaines, lieutenans et sous-lieutenans de chaque compagnie, formeront les deux pelotons pour les deux sergens et les quatre caporaux; ils auront soin de réunir dans cette formation les citoyens des mêmes communes dans les campagnes.

et des mêmes quartiers dans les villes.

XXI. « Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenant, sous-lieutenant et sergens des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton; et là, sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d'un demi-bataillon depuis trois compagnies jusqu'à cinq, et d'un bataillon depuis six compagnies jusqu'à dix.

Ils auront soin de placer dans le même bataillon les

compagnies des communes voisines.

XXII. « Cette distribution faite, les capitaines, hentenans, sous-lieutenans et sergens des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second, et l'ad-

judant.

XXIII. « Les commandans en chef, commandans en second, et adjudans des bataillons, les capitaines et lieutenans des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du district; et tous ensemble, sous la présidence du commissaire du directoire, ils éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l'adjudant et le sous adjudantgénéral de la légion, s'il n'y en a qu'une, et ceux de chaque légion s'il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée».

XXIV. « Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des officiers et sous officiers des compagnies dans les villes, se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que les sections étant réputées cantons, dix commissaires choisis par chaque section, au scrutin de liste et à la pluralité relative, formeront la distribution des compa-

gnies, aux termes de l'article XV.

XXV. «Aucun officier des troupes de ligne en activité, ni de gendarmerie nationale, ne pourra être nommé

officier de gardes nationales.

XXVI. « Les officiers et sous-officiers de tout grade ne scront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu'après avoir été soldats pendant une année. Les élections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de mai de chaque année. En cas de service contre l'ennemi de l'état, il ne sera fait aucune réélection d'officiers et sous-officiers, autant que durera ce service.

XXVII. « L'uniforme national sera le même pour tous les Français en état de service. Les signes de distinction seront les mêmes que dans les troupes de ligne; en con-

séquence,

( 249)

, les officiers des gardes nationales porteront ques distinctives comme les efficiers des troupes

II. «Néanmoins l'uinforme ne pourra être exigé; e des citoyens actifs, et de leurs enfan agés de ans, inscrits, sora réçu sous quelque vêtement présentent; mais, à compter du 14 juillet pro-cux qui porteront l'uniforme seront tenus de ormer, sans aucun changement à celui qui est

X. « Les drapeaux des gardes nationales seront is couleurs, et porteront ces mots: Le peupla et ces autres mots: La liberté ou la mort.

C. « Les anciennes milices hourgeoises, compal'arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l'arc ou de te, compagnies de volontaires, et toutes autres, ueique forme et dénomination que ce soit, sont nées.

XI. « Les citoyens qui font actuellement le seres gardes nationales, continueront le service dont eront requises, jusqu'à ce que la nouvelle composoit établie.

XII. « L'assemblée nationale voulant rendre honà la vieillesse des bons citoyens, permet que, dans le canton, il se forme une compagnie de vétérans, ins agés de plus de soixante ans, organisés comme atres, et vêius du même uniforme; ils seront dislés par un chapeau à la Henri IV, et une écharpe the à la ceinture: leur arme sera un esponton.

XXIII. « Ces vétérans ne seront employés que dans crémonirs publiques. Ils assisteront assis aux exers des gardes nationales, adjugeront les prix, et se-appetés les premiers, dans chaque district, au revellement de la fédération générale du 14 juillet. (XXIV. « L'assemblée nationale permet également d'établisse dans chaque canton, sous la même forme rganisation, une compagnie composée de jeunes ciens au-dessous de l'âge de dix-huit ans. Cette compnie, commandée par des officiers de la même isse, sera soumise à l'inspection de trois vétérants nomisse, act effet par leurs compagnies.

Il pourra y avoir dans chaque district une ou deux impagnies de cavalerie, ce qui sera déterminé par le di-N°. 109. Rectoire du département, sur l'avis du directoire du district. On suivra, pour leur formation et la nomination des officiers, les mêmes règles que pour les autres compagnies de gardes nationales ».

Séance du lundi premier août. M. Vernier a présenté un projet de loi sur les émigrans, qui a été adopté ainsi

qu'il suit :

Art. I. « Tous les Français absens du royaume seront tenus de rentrer en France dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret; et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, aucun citoyen français ne pourra sortir du royaume saus avoir satisfait à ce qui sera ci-après prescrit.

II. « Les émigrés qui rentreront en France sont mis sous la protection spéciale et la sauve-garde de la loi; en conséquence les corps administratifs et les municipalités sont teaus, sous leur responsabilité, de veiller

à leur sureté, et de les en faire jouir.

« Il est pareillement enjoint aux accusateurs publics de poursuivre la réparation on la punition de toute con-

travention aux présentes dispositions.

III. « Ceux qui ne rentreront pas dans le délai fixé, paieront, par forme d'indemnité du service personnel que chaque citoyen doit à l'état, une triple contribution foncière et mobilière pendant tout le temps de leur absence; souffriront en outre une triple retenue sur les intérêts des rentes, prestations et autres redevances, à raison desquelles la retenue simple est autorisée. Les débiteurs deviendront comptables de 2 portions sur 3 de cette même retenue envers le trésor public, et à défaut de paiement, ils seront poursuivis comme pour leurs propres contributions; les débiteurs seront tenus de faire leur déclaration au district, à peine de démeurer responsables de toutes les retenues qui n'auroient pas été faires.

« Les impositions excédentes ne pourront nuire aux créanciers légitimes qui ont des dates authentiques antérieures au présent décret, mais elles demeureront néanmoins affectées au surplus des biens et revenus.

IV. « Les émigrés seront dispenses, aussi-tôt leur retour, du paiement total de cette taxe, qu'ils ne seront tenus d'effectuer qu'au prorate du temps de leur absence, à partir du premier juillet de la présente anaés; se réservant au surplus l'assemblée nationale, de

r telle peine qu'il appartiendra contre les es, en cas d'invasion hostile sur les terres de

our l'exécution des articles précédens, chaque lité sera tenue de fournir au directoire de disétat nominatif de tous les émigrés compris au a contribution foncière et mobilière; et à la s nomis de chacun des émigrés, ils indiqueront aut de la cote d'imposition pour laquelle ils été portés dans les rôles; ils indiqueront aussi ant de la retenue qu'ils sauront devoir leur être r les rentes, prestations et redevances à eux apentes.

États seront adressés au directoire de district qui, d'iceux, et d'après les détails qui seront à sa conice, fera former un rôle de la taxe ordonnée à desdits émigrés. Les rôles ainsi formés et visés par ectoires de district, seront envoyés au départequi les adressera au ministre des impositions, innera les ordres nécessaires pour en assurer l'exé-

« Les fermiers locataires on autres redevans desdits s ne pourront acquitterfe prix de leurs baux à ferme, er, des rentes et redevances par eux dues, sans qu'il uit été justifié du montant, des rôles d'impositions et ions desdits absens.

I. « Sont exceptés des dispositions ci dessus les Franétablis en pays étrangers avant le ptemier juillet. Ceux dont l'absence est antérieure à ladite épo-, ceux qui ne se seront absentés qu'en vertu de passes en bonne forme, ceux qui ont une mission du vernement, leurs éponses, pères et mères domils avec eax, les gens de mer, les négocians ou leurs ieurs notoirement connus pour être dans l'usage de e, à raison de leur commerce, des voyages chez ranger.

VIII. « Les congés ou permissions de s'absenter hors du yaume ne seront accordés à aucun citoyen que par le rectoire du district dans le ressort duquel il sera domiió, et d'après l'avis de la municipalité, pour des ness nécessaires et indispensables, reconnues ou constées.

Celuiqui sollicitera hadito permission, pretera in-

dividuellement le serment civique, ou justifiera qu'il a déjà prêté ce serment individuel, et joindra à sa dema de une déclaration par écrit qu'il entend y rester sidè ex.

Séance du mardi 2. L'assemblée a décrété, après plusi urs articles sur les traites, que la caisse de l'extraordinaire versera sans délaià la trésorerie nationale pour les dépenses de la guerre une somme de 16,518,396 lividont l'emploi a été déterminé.

Séance du soir. Diverses adresses et députations ont été entendues, entre autres une des citoyens de Brie-Comte-Robert, qui a fait part des troubles survenus dans cette ville.

Séance du mercredi 3. M. de Cernon a présenté le projet de décret suivant sur la fabrication de la nouvelle monnoie, qui a été adopté.

. Art. I. « La fabrication d'une menue monnoie avec le métal des cloches aura lieu sans délai dans tous les hôtels des monnoies du royaume.

II. « Le métal des cloches sera allié à une portion égale de cuivre pur, et les flaons qui en proviendront seront payés.

III. « Cette monnoie sera divisée en pièces de deux sons à la taille de dix au marc, en pièce d'un son à celle de vingt au marc, et en pièces de demi-son à celle de quarante au marc.

IV. Les poinçons et matrices pour la fabrication des pièces d'un sou, pourront être fournis pat le sieur Duvivier, suivant ses offres, et il sera tenu compte à cet artiste de ses fournitures, au prix qui sera fixe par l'administration des monngies.

V. « Les directoires des départemens tiendront à la disposition du ministre des contributions publiques, les cloches des églises supprimées dans leur arrondissement.

VI. « Le Ministre des contributions prendra le mesures convenables pour procurer incessamment auxdits hôtels des monnoies, le cuivre nécessaire, toit par le départ d'une partie du métal des cloches, soit en traitant avec les manufactures, et rendre compte chaque semaine à l'assemblée nationale de l'état de la fabrication.

VII. « Il ne sera fait toutefois aucune livraison par les directeurs des monnoies aux trésoriers que la valeur ne leur soit remise à l'instant même en assignats. « A mesure que les directoires de département les monnoies à répartir en espèces de cuivre ou l proyenant de la foi te des cloches, ils seront en faire les distributions entre les directoires de et en se conformant, autant que les lecalités t le permettre, aux instructions qui leur seront à cet effet par le ministre des contributions pu-

iscussion sur la garde nationale soldée de Paris tamée, et il a été décrété qu'elle seroit convertie

pe de ligne et en gendarmerie nationale.

e du jeudi 4. M. Emmery a présenté, au nom du militaire, un projet de décret sur la manière doi t la nomination des officiers entre les volontaires, aux qui deivent aller sur les frontières. Ce décret

dopté en ces termes:

I. « Les gardes nationales qui se seront présenplontairement pour marcher à la éfense des fronseront divisées par les commissaires des départeen corps de cinq cent soixante-huit hommes chalestinés à former un bataillon. Il sera formé dans e département autant de bataillons qu'il sera posly réunir de corps de volontaires ayant cette force, omité militaire présentera les moyens d'employet pames d'excédent, dont le nombre ne s'éleveroit celui fixé pour un bataillon.

« Les commissaires des départemens commencepar distribuér chaque corps de volontaires es huit agnies de soixante onze hommes hacune.

ies, sur l'indication de leurs camarades, huit home de la plus haute tai le, pour en composer une comie de grenadiers, qui ne sera réunie qu'au moment bataillon sera reçu par le commissaire des guerres.

entrer en activité.

V. « Le batzillon sera composé pout lors de neuf pagnies de soixante-trois hommes chacune, dont une

grenadiers et huit de fusiliers.

. « Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de liers, sera composée de trois officiers, savoir, un caine, un lieutenant et un sous lieutenant; de sept sofficiers; un sergent-major, faisant fonction de four-, deux sergens, quatre caporaux; sentin, de cin-

( 254 )

quante-deux grenadiers ou sussilers, et d'un tambour. VI. « Le tambour-maître, tiré du corps des volontaires, complétera le nombre des cinq cent soixantehuit hommes; il sera paxtie de l'état-major, aura le rang et la solde de sergent, et commandera tous les tambours.

VII. « Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera subdivisée en deux pelotons; chaque peloton en deux sections; chaque section sèra composée d'un

caporal et de treize gardes.

VIII. « Le lieuterant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du premier peloton. Le sous-lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du second peloton, toujours sous les ordres du capitaine de la compagnie.

IX. « Le sergent-major aura le commandement sur les deux pelotors, pour tont ce qui a rapport à l'instruction, police, discipline et comptabilité de la com-

pagnic.

X. « L'état-major de chaque bataillon sera composé de deux lieutenans-colorlels, d'un adjudant-major et d'un adjudant sout-officier, d'un quartier-maître, d'un tambour-maître et d'un armurier; en sorte que la force totale du bataillon sera de cinq cent soixante-quatorze hommes.

XI. « Chaque bataillon ausa son drapeau aux couleurs nationales, sur lequel sera inscrit le nom du département et le numéro du bataillon, supposé que le même département en ait fourni plusieurs. Le drapeau sera porté par l'un des sergens-majors, nommé à cet effet par le premier lieutenant-colonel.

XII. « Dans le cas où le même département fourniroit plusieurs bataillons, ils tireront au sort le rang qu'ils prendront entre eux: le rang des départemens restera déterminé par l'ordre alphabétique de leurs noms.

XIII. « Les gardes nationales volontaires étant distribuées dans les neuf compagnies qui doivent former le bataillen, chaque compagnie nommerà les officiers et seus-officiers, par la voix du scrutin, à la majorité absolue des suffrages.

XIV. « Il sera fait une élection séparée du capitaine, une du lieutenque, une du sous-lieutenant et une du sergent-major; il n'en sera fait qu'une seule pour les deux

Bergens, et une seule pour les quatre caporaux.

« Si la majorité absolue n'est pas formée après le second tour de scrutin dans chaque élection, le trotsième serutin ne pourra porter que sur ceux qui auronteu le plus de voix au précédent scrutin, en prenant tuojours deux concurrens pour chaque place.

XV. » Les officiers et sous-officiers des compagnies me pourront être choisis que parmi des sujets qui auront servi précédemment, soit dans les gardes nationales.

soit dans les troupes de ligne.

XVI. « Chaque bataillon nommera les deux lieutenans colonels et son quartier-maître, par scrutin, à la majorité absolue des suffrages : il sera fait une élection séparée de chacun de ces officiers, suivant les règles prescrites par l'article XIV.

XVII. « Celui des deux lieutenans colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon; l'un des deux lieutenans-colonels, indifféremment, devra être capitaine, et avoit commandé en cette

qualité une compagnie de troupes de ligne.

XVIII « L'adjudant major et l'adjudant sous-officier ne seront nommés que lotsque le bataillon sera arrivé au lieu où doit commencer son service : la nomination à ces deux places appartien ra à l'officier-général aux ordres

duquel le batai lon se trouvera.

« Pour lors l'officier général ne pourra choisir pour adjudant-major, qu'un officier, pour adjudant, qu'un / sous-efficier, l'un et l'autre actuellement en activité dans les troupes de ligne. L'adjudant major aura le rang et la solde de capitaine; l'adjudant aura rang de premier sous-officier, et une demi-solde de plus qu'un sergent.

XIX. « Le quattier-maître aura le rang et la solde de lieutenant. L'armurier choisi par les officiers de l'état-

major, aura le rang et la solde de caporal.

XX: « Les distinctions des grades, dans les bataillons des gardes nationales volontaires, seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne.

Les mêmes règles seront observées par rapport au commandement, à l'ordre et à la distribution du ser-

vice ».

La séance s'est terminée par de très-longs débats sur les plaintes faites par les départemens contre les manœuvres des prêtres réfractaires, et sur la manière d'en faire just ce. Il a été de rété que les tribunaux seuls pouvoient connoître ces délits.

Séance du soir. Diverses adresses ont été lues. On a passé ensuite à l'administration des ponts et chaussées; il a été décrété qu'elle seroit confiée au ministre de l'intérieur, qui sora président de l'administration.

Séance du vendredi 5. M. Dupont a présenté un décret sur l'acquittement des dettes des villes, d'après la suppression des octrois; il a été décrété 14. que les villes et cominmes seroient tenues d'appliquer au paiement de leurs dettes le hénéfice qui laur est attribué par la vente des biens nationaux; 2°.. que celles qui n'ont point acquis de domaines nationaux, et dont les dettes excèdent le bénéfice qu'elles doivent faire, seront tenues de vendre leurs biens patrimoniaux; 3°. que celles dont les dettes excéderont le produit de la vente de le 11st hiens patrimoniaux et domaines nationaux, seront tenues d'ajouter à leurs contributions foncière et mobilière un sou pour livre pour acquitter leurs engagemens.

Après le décret rendu sur la levée de la suspension des corps électoraux, M. Thouret a fait lecture de l'acté conssitutionnel; il a été applaudi, et la discussion ajournée au lundi suivant.

Séance du samedi 6. On a continné à décréter la suite des articles sur les ponts et chaussées.

Séance du soir. Nouvelles adresses d'adhésion aux décrets de l'assemblée. Nouvelles plaintes contre les prêtres non conformisses dans plusieurs départemens.

Ce 13 août 1791, PRUBHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# No. 110 at in

## **EVOLUTIONS**

DE PARIS

DIEES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

pravures et cartes des départemens de France.

ROISIEME ANNEL

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

BUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. .... Levons-neus.



D v 13 Av 20 A 0 v r 1791;

Suite des observations sur la constitution.

onstitué, il envoie au roi une députation pour en instruire. N'y ent - il que ce seul article en aveur du roi, c'est a sez pour prouver que l'as-N°. 110.

semblée nationale, n'est point à la hiuteur de la liberté. Malhenr aux nations dont les représentant savent assez peu se respecter pour compromettre légérement et leur propre dignité et celle du peuple! Qu'est ce qu'un roi? c'est un fonctionnaire publis, c'est, si l'on veut, un représentant de la nation. Qu'est-ce que le corps législatif? c'est l'assemblée des représentans de la nation : or, eroiton qu'il soit dans l'ordre qu'un corps quelconque députe à un individu, fût il un de ses membres? Non, le tout est toujours préférable à la partie; et cette disposition place la partie au dessus du tout, renverse toutes les combinaisons, détruit l'ordre, et par conséquent la liberté, qui n'en

est que le résultat.

Mais, dira t-on, c'est être bien minutieux; pourquoi s'arrêter à ces petits détails ; et qu'importe au bonheur public que l'on satisfasse la petite vanité des rois, pourvu que la liberté s'en trouve mieux assurée? Un seul mot à celui qui tient ce langage: la liberté est imcompatible avec l'orgueil des rois; tout ce que vous donnez à l'un, vous la retranchez à l'autre; les rois ne peuvent être grands et puissans qu'à proportion de la nullité des peuples. Que les Français sont dans l'erreur, s'ils croient être libres avec un roi, tel que l'assemblée nationale leur en donne un! Lui seul il éclipse tous les pouvoirs, il éclipse la nation même. Un philosophe qui lit l'acte constitutionnel se demande à chaque page : mais le peuple, où est-il? qu'en a-t on fait? Et il ne voit pas le peuple: on diroit que la constitution n'a été faite que pour les autorités constituées, et en dernière analyse, pour le roi seul. Si pour le coup sa majesté n'accepte pas la constitution, ce sera une majesté disficile à contenter.

Le roi peut, chaque année, faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session. C'est-à-dire que l'assemblée nationale (ˈ**2**5g′)

ı fait du roi des Français un roi aussi despot<del>e</del> [ue l'est celui d'Angleterre. Cette anglomanie, ette rage d'imiter nous a fait manquer notre révolution. Que nous faisoient, à nous, les prérostives et préséances accordées au roi de la Grande-Bretagne? L'assembléo nationale no devoit faire la constitution que pour les Français, et selon l'esprit français. Nous avons dit souvent que la masse énorme de pouvoirs et de richesses rassemblée lans la main du rei avoit fait de cet agent de la nation un homme si terrible, que toutes les forces particulières viendroient toujours, et nécessairement, se briser contre lui; nous avons dit que dans une organisation telle que la nôtre, il étoit moralement impossible d'éviter les funestes effets de la corruption, et c'est ce germe fétide et corrupteur que l'on prend à tâche d'inoculer, pour ainsi dire, dans chaque légis ature! On veut que le premier acte des représentans du peuple soit un contact dangereux, une dégustation nécessaire de ce levain empoisonné de la constitution; n'est-ce pas vouloir qu'ils soient frappés de la peste en arrivant? Ce n'étoit point ssez d'avoir donné au roi deux fois plus d'or ou'il ne lui en faut pour s'assurer du vœu des législatures, on lui a permis, dès la première séance, d'aller leur dire: mes bienfaits sont à tel prix, prenez en considération. tels, tels, tels objets, et vous retournerez dans vos familles comblés de mes largesses. Ou il falloit ôter au roi les moyens de corrompre, ou il falloit lui interdire toute espèce de communication avec le corps et les membres de l'assemblée natio-.

Si le roi trouve important au bien de l'état que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut, à cet effet, euvoyer un message sur lequel le corps législatif est tenu de délibérer. Voyez vous le comble de la bassesse? La corps législatif enverra des députations au roi, et

celui ci eaverra des messages au corps législatif. Lorsqu'il se trouvera important qu bien de l'état; dites plutôt à son ambition, à son bien particulier. Unfoi connoît il autre chose? un roi connoîtil le bien de l'état, et s'il le connoissoit, chercheroit-il à le faire opérer? Qu'il est absurde de subposer qu'un roi, plus clairvoyant, mieux intentionne que l'assemblée des représentans du peuple, ait, plu qu'eux, à cœur les intérêts du peuple! Lorsque l'assemblée nationale voudra terminer ses sections, et que le roi cherch ra à l'en empêcher, ou la majorité de cette assemblée sera conjompue, ou elle ne le sera pas. Si la majorité est corrompue, le message du roi ne sera qu'un leurre pour en imposer au peuple; si la majorité n'est pas corrompue, le message da roi sera un piége, mais un piège que l'on ne pourra rejeter, et sur lequel il faudra délibérer. Que le artificiouse et scélérate combinaison! Nous di ions plus: un leurre; un piége ou toute autre perfidie de la part d'un roi seroit encore moins à craindre qu'un acte de sincérité et de verin. Les rois fourbes, tyrans, oppresseurs, sont des fléaux; mais hous regardsrions un bon roi, s'il en étoit, comme un mal bien plus dangereux. Un bon roi seroit biensuisant, un bon roi adouciroit la sévérité de la loi, un bon roi ne voudroit faire que des heureux, et en faisant des heureux, on fait presque toujours des esclaves. D'après ce principe, et puisque la constitution a voulu conserver la royauté, Louis XVI est de tous les rois celui qui convient le mienz à la France.

Les ministres du roi auront une place marquée dans l'assemblée nationale. Ils ne devroient avoir d'autre place que la barre. Cette distinction des ministres et des autres citoyens aura les plus funestes conséquences.

Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume. En cette qualité, tous les directoires de département et de district lui sont subordonnés. Nos administrateurs ne sont plus pour lui, que des commissaires départis; le règne, des intendans est rétabli sous un autre nome L'administration ne devroit pas p'us appartenin au roi que la confection des loix; l'administration n'est point un acte d'exécution, c'est un acte de propriété, c'est pour la nation la conduite de ses propres affaires: or, le roi n'étoit point institué l'intendant général de la nation, il étoit donc, par sa nature, étranger à l'administration; c'est donc une grande erreur, un grand contre sens politique que de l'avoir établi administrateur général et tuteur né de la fortune publique.

Au roi est delégue le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintanir les droits et possessions. Autre erreur. Le soin de veiller à la sûreté de l'état appartient à tous, parce que l'état est la chose de tous. Cotte surveillance repose plus naturellement sur le corps des représentans; il est ridi ule de l'accorder exclusivement à u seul; et l'accorder à la personne du roi, c'est confir des moutons à la garde d'un loup dévo-

rant.

Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques. Mais qu'est-ce qu'un mbassadeur? c'est un envoyé. De qui? de la nation. Pour qui? pour la nation: et c'est le roi qui les nomme! la nation est donc en tutelle. Dans tout ce qui regarde l'administration des finances, les relations au dehors, les traités, le commerce, etcl. l'assemblée nationale s'est constamment é artée des principes. Il n'y en a qu'un, et le voici : toutes les fois qu'il s'agira d'un intérêt commun, qui n'a pu être réglé par des loix antérieures, c'est aux représentans de la nation à . gérer pour la nation ; le roine peut qu'être chargé d'exécuter la volonté nationale : or la collecte des denies publics, les traités de paix et de commerce, les relations journalières d'une puissance une autre sont des actes qui intéressent l'uni

versalité de la nation. Ces actes n'ent pas toujours. ont rarement pu être prévus par des décrets antérieurs: c'est donc aux rèprésentans de la nation à s'en charger, et le roi ne doit y intervenir qu'alors qu'ils ont pris une décision fornielle. Pour la mission des ambassadeurs, par exemple, nous croyons que le roi ne devroit pas y être tout à fait ctranger; mais nous soutenons que le choix ne lui en appartient pas, qu'il ne doit que leur communiquer les ordres de l'assemblée nationale, et

veiller à co qu'ils les executent.

Le roi confere le commandement des armées et et des flottes, les grades de maréchal de France et d'amiral; il nomme un tiers ou un quart des autrès officiers; il est enfin maître de l'armée, Or est'il possible qu'un pays soit libre, quand l'armée est à la disposition d'un seul homme? Les armées n'obt été instituées que pour défendre ses propriés. tés et son territoire ; les brigands s'en sont servis pour faire des conquêtes et opprimer: de nos jours les scélérats couronnés de l'Europe ne s'en servent plus qu'à co dernier usage; tous les officiers des troupes de France n'ont appris que ces principes d'oppression et brigandage; il n'en est pas un scul dans toute l'armée qui soit un citoyen; l'assemblée nationale les a conservés tous ; elle a donné au roi la faculté de remplacer un tiers de ceux qui vaqueront. Un roi ne peut être qu'un oppresseur ; il ne placera donc à la tête des troupes, spécialement des armées, que des oppressours ; l'esprit d'une armée de ligne, c'est à dire, des officiers, sera donc toujours un esprit d'oppression; cette armée se mouvra au gré du roi: dites - nous s'il est possible qu'il ne la fasse pus mouvoir contre la liberté? Une armée de ligne permanente, avec un roi permanent qui en est le chef, qui la domine, qui la compose à son gré! il y a de quoi fuir dans les bois.

Le roi nomme les commissaires auprès des tribunaux et ceux de la trésorerie nationale. Puis-

qu'on donne au roi un veto, puisqu'on l'établit chef de l'administration, nous n'avons rien à dire de ces deux nouvelles prérogatives; mais si l'on cut voulu distinguer les pouvoirs, si l'on eut pris à tache de brider le monarque, en ne lui laissant absolument que son lot, c'est à dire, l'exécution de la loi, nous eussions pronvé aisément que la nomination de ces commisseires ne pouvoit lui appartenir. Le pouvoir judiciaire est aussi distinct du pouvoir execuțif qu'il est disfinct du pouvoir législatif. Si ce dernier suspendoit des procédures, s'il ordonnoit de rendre tels jugemens, s'il les rendoit lui-même, il entreprendroit évidemment sur les fonctions des juges: de même du pouvoir exécutif, sa présence dans les tribunaux, ses réquisitions, son adjonction aux juges par les moyens des commissaires du roi, est une véritable entreprise; mais cette entreprise est constitutionnelle..., Quant aux commissaires de la trésorerie nationale. nous venons de dire plus haut que le soin de la fortune publique n'aveit de même aucune analogie avec les fonctions du pouvoir exécutif: nous ajouterons que cette violation du principe est la plus dangereuse de toutes; que chaque jour elle nous expose et à la banqueroute et à des convulsions horribles; au moven de cette prérogative, le roi ne peut il pas fouiller dans nos trésors? ne peut-il pas les dilapider? disons plus, peut-il ne pas les dilapider quelque jour? La banqueroute est inévitable si ce décret n'est réforme.

L'effigie du roi est empreint sur toutes les monnoies du royaume. Moyen sur de conserver à jamais l'esprit de royalisme! Tous ceux qui ont gouverné avec quelque adresse ont mis sous les yeux du peuple les objets dont ils vouloient que le peuple fût constamment frappé; d'autres eussent dit que l'empreinte des monnoies de France seroit une bastille renversée. Nos sept comités, nos législateurs ont préféré offrir l'image augusta d'un monarque reg ant sur ses sujets par la grace de Dieu.

Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être presentée au corps législatif, à chacune des ses sessions. Nous avions déjà d't un mot de cette disposition dans le dernier numéro; mais nous ne pouvons nous empêcher d'y revenic. Le seul défaut de l'article n'est pas d'être immaral, vexatoire pour les patriotes, favorable aux courtisans; il est encore absurde dans son p incipe. et dans ses consequences. Les pensions et gratifications ne s'accordent que pour des services rendus à l'état; les intérêts de la cour et ceux du peuple étant toujours en opposition, il est presque impossible de servir l'état suns desservir la cour. Comment donc a-t-on pu la charger du soin de rémunérer ceux gui ont bien mérité de la patri ? L'établissement des impôts et la distribution des récompenses tiennent au mome principe; l'un est chapitre de recette, l'autre chapitre de déponse; mais c'est à celui à qui appartient la direction de la recette qu'appartient aussi la direct on de la dépense: or la recette appartient au corps législatif; c'est lui seul qui établit les impôts sans l'initiative du roi; l'initiative pour la distribution des récompenses est donc ou une absurdité ou une perfidie : une absurdité! non, nos enuemis ne sont malheureusement que trop fins et trop adroits; c'est une insigne. perfidie Oa laisse au corps législatif tout ce qu'il y a d'odieux, tout ce qui peut lu attiver la mésestime pu! lique; et l'on a donné au roi, à la royauté,, tout ce qu'il faut pour s'attacher les individus. Combien de partisans gagnés chaque année à la c ur pour être sur la liste des pentions et gratifications!

Le pouvoir exécutif est chargé de faire scellet les loix du sceau de l'état, et de les faire promulguer. Tout le monde à trouvé cette disposition juste, nul n'y a contredit; cependant elle est inepte et dangereuse; inepte, en ce que la promulgation (265)

reulgation ne tient nuilement à l'exécution, o'est celui-là à promulguer les loix qui les a faites; angereuse, parce qu'on a à craindre des falsifiations, parce que les loix qui déplairont ne seont promulguées qu'avec des retards : cette fatalté est une deuxième espèce de veto, peut-être lus dangereux que l'autre, parce qu'il est encore lus arbitraire.

Le pouvoir exécutif peut faire des proclamations conformes aux loix pour en ordonner ou rappeler exécution. Le pouvoir exécutif ne devroit rien proclamer. Des citoyens libres ne devroient connoître d'autre proclamation que la loi; permettre quelqu'un de faire des proclamations qui ne soient pas la loi, c'est l'exposer à substituer sa volonté particulière à la loi. Il ne seroit pas facile de définir ce que c'est qu'une proclamation conforme à la loi. Sous ce prétexte, nous allons voir renaître tons les abus d'autorité, tous les actes de despotisme de l'ancien temps. On se rappelle que Louis XVI en a déjà fait de ces proclamations; mais il n'en est aucune qui n'ait été ua véritable crime de lèse nation.

Toutes les parties de la force publique, employées pour la sureté de l'état contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi. Or les gardes nationales sont une partie de la force publique; c'est donc sous les ordres du roi qu'elles combattront pour la sûreté de l'état ; elles sont donc converties en troupe royale; quelle confusion! Les gardes nationales ne sont originairement instituées que pour résister à la tyrannie des despotes; elles défendent leurs foyers des qu'on les attaque; elles se portent aux frontières; exposent leur vie pour repousser l'ennemi; muis il est extravagint de les mettre sous le commandement de celmi contre qui elles sont principalement armées. Ce n'étoit point assez d'avoir créé Louis XVI chef de l'armée de ligne, il l'ont encore fair chief des gardes nationales. Quel est"le Nº. 110.

Dey, le tyran le plus absolu, qui ait jamais su lever une armée de quatre millions d'hommes? Plus on va en avant, plus on voit que la cons, titution n'est faite que pour Louis XVI.

Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires au paiement de la liste civile ne pourront être refusés ni suspendus. On conçoit que les représentans de la nation ayant, sous le titre de liste civile, promis un gage annuel à Louis XVI, il faut que ce gage soit payé ou révoqué par un décret postérieur : c'est une chose toute simple; il ne s'agit ici que de l'exécution d'un contrat. Mais personne ne concevra qu'on ait fait de cette stipulation particulière un article formel de la constitution. Quelques hommes ont pensé, ou plutôt quelques hommes ont dit qu'on pouvoit être libre avec un roi : soit ; mais on est nécessairement esclave dès qu'on se laisse aller à un amour effréné de la royauté. Cependant notre constitution est marquée au coin de cette passion méprisable'; par-tout où il est question du roi, on voit le sceau de notre esclavage et le Français stupide applaudit encore! Envisager un roi comme un mul nécessaire, c'est une erreur que le temps peut guérir; l'envisager sans crainte, c'est une sécurité qui tient de près à la servitude; l'envisager avec joie, le flatter, le caresser, c'est être au plus profond de l'abime.

L'assemblée nationale constituente remet le dépôt de la constitution à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pèrès
de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les
Français. Quant au roi, nous croyons bien qu'il
acceptera ce dépôt avec reconnoissance; il seroit difficile de lui en confier un plus digne de
lui; il l'acceptera pout devenir dépositaire infidèle, pour usurper la propriété du dépôt : mais
le corps législatif, mais les juges, les épouses, les
mères, les jeunes citoyens, tous les Français ne
n'accepteront que pour l'agrandir, le cultiver, le

(287)

Nous recevons de l'assemblée constituante age imparfait, le patriotisme édlairé y metornière main.

esse suivante du directoire du département Haute Loire à l'assemblée nationale, va r que nous ne sommes par les seuls à enla transaction projetée entre la cour et les entans de la mation.

ectoire du département de la Haute-Loire à l'assemblée nationale.

a Legislateyas, ... ima i old

u Puy, en directoire, le 6 août 1791.

ignés; Roche de Pouzols, vice président;
let, J. L. Monsleury, Mouredon, Richard,

L Jamon, administrateur; F. M. Devissaguet,
cureur-général-syndie; D. Roussel, secrée-général.».

istruction sur la liberte absolue de la presse.

Citoyens! on cherche à vous égarer; en calomle devant vous le plus grand bienfait de la réolution; on voudroit vous faire regarder la lierté absolue de la presse comme une monstruoité destructrice de l'ordre; on qualifie de perturbateurs du rapes public vos défenseurs les plus courageus. Les Spertintes enviroient des esclaves pour inspirer à leurs enfans le dégoût du vin ; on en agit de même en ce moment : pour vous faire peur de la liberté de la presse ; on vous cite avec, complaisance que ques livres obscènes de libelles, piege grossier auquel vous ne vous

laisserez pas prendre.

Comment est-on venu à bout de rendre les hommes esclayes et superstitieux? C'est en mettant un double bandeau sur lours yeux, en incarcérant leur langue, en arrachant des doigts de l'écrivain impartial la plume véridique de l'histoire. Des censeurs ont été gagés pour fouiller les écrits à leur sertie du cabinet de l'auteur on de l'atelier du typographe , et pour saisir la vérité qui passage, comme naguère encore on installoit. enz barrières des commis pour ne laisser entrer dans les villes que les marchandies non prehibées. Les despotes ont dit aux peuples: Portez respect à la loi; une fois promulguée, bonne ou meuvaise, à genoux devant elle : obéissez en silence auxioix, ou craignez le législateur. Mais cette loi blesse le décence? obéissez; tuisez-rous. Mais gette autre est attentatoire aux droits de la nature? obéisses; taisez-vous. Mais elle nous répugue? obditses, et taisez vous.

Les rois ont pris leçon des prêtres; caux-ci avoient dit aux hommes: Croyez nous sur parole, soumettez votre raison à la foi; ne vous permettez pas même le doute; abstenez-vous de tout examen : et les prêtres ne furent que trop penotuellement obéis jusqu'à l'époque de l'invention de l'imprimerie. Le premier livre sorti de descous la presse fut le signal de la chute des préjugés et de leurs fauteurs.

Citoyens! la liberté incomplète de la presse a déterminé la révolution y la liberté indéfinie de la presse peut saule achever la révolution. Que l'assemblée nationale revise ses décrets, à la

hause, muis la presse libre s'en acquittera qu'elle; la presse libre est le creuset constitution doit venir s'épurer, où les bons ses dégageront de l'alliage que les mains maires des députés esclaves y ont furtive-glissé.

nature fit à l'homme exclusivement le don pensée, et celui de la parole, sans lequel pourroit y aveir de système social. La société, les leix deivent être calquées, pour ainsi dire, celles de la nature dont elles émanent, la té bien organisée ne doit donc pas plus sindre le droit d'écrire et d'imprimer, que ture n'e restreint le don de la pensée et de role. Le génie universel, qui a tout fait pour ieux, a bien prévu sans doute que l'homme ereit de ces dons : mais il a pesé dans sa sagesse vantages et les inconvéniens de ces deux faés, et il s'est dit: Sortis purs de mes mains, ommes ne decueureront pas toujours des anges; empérance de leur langue ne le cédera pas à chérence de leurs idées. Néanmoins comme no sont pas des automates que j'ai voulu orisar , leissons-leur la liberté de réfléchir et de se communiquer leurs idées, sans laquelle l'exisce seroit aussi par trop monotone. Ils penseat quelquefois mal les uns des autres, ils s'inieront, ils se calomnieront, tout cela n'est pas p bien sens doute; mais its ne s'en tiendront. e mieux sur leurs gardes; et après s'être dit réproquement leurs vérités les plus dures, ils prendront à rougir, et finiront par s'amender. C'est à l'application de ces grands principes que ous sommes redevables de la plus belle de toutes s révolutions du globe. Si Montesquieu, Rouseau, Mabli, Voltaire, etc. n'eussent point touré librement leurs réflexions sur l'état de misère ni se trouvoit réduite la pauvre espèce humaine, it s'ils n'enssent point ou la noble hardiesse de pa(: 270)

blier leurs pensées, à leurs risques et périls, la raie ant que qui couvroit les yeux de la nation ne se seroit jamais levée; jamais le peuple n'eut soupçonné ses droits, jamais il ne se fat insurgé. Bénissons la mémoire de ceux de nos écrivaiss et de nos typographes qui ont préparé la crice salutaire du 14 juillet. Soyons reconneissans aussi énvers ceux de nos contemporains qui entretiennent avec courage ce feu sacré aliumé par nes prédésesseurs. Un bon livre est un levier capable de remuer le monde entier.

A ... Les guerres d'ambition qui, sous le vaniteux Louis XIV, ont tant illustré et appauvri la France, l'agiotage ruineux qui a dé honoré la régencenda Philippe d'Orléans, le gaspillage honteux de la cour de Louis XV, la dilapidation des finances du règne de son successeur, tous ces scandales pelitiques sont dus aux entraves de l'imprimerie. Le presse libre ressemble à la question en usage sous Pancienne jurisprudence criminelle; elle contraint le coupable à faire des aveux et à déclarer ses complices; elle prévient aussi les crimes (1). Le châtiment que l'hypocrite redoute le plus est d'être reconnu pour tel: voi à pourquei les cartufes du temps de Molière remuèrent ciel et terre pour empê her la publicité de son imposteur. La liberté de la presse est bien autrement, redoutable qu'une correction donnée sur le théâtre...

La représentation de Charles IX n'a pas mui à la chute du haut clergé. Mais ce que le haut

<sup>(1)</sup> La liberté de la presse est notre unique ressource; (dit l'auteur des lettres véritablement libres de Junius) elle ouvrira, ou plutôt elle forcera les portes fermées à la vertu. Ce beau privilége ne sera pas moins une sureté pour le roi qu'un avantage pour le peuple. Sans la chambre étoilée, la révolte n'auroit pas éclaté contre Charles I; la censure continuelle et les salutaires avis de la presse auroient rectifié sa conduite et prévenu une guerre civile, en lui épargnant une mort ignominieuse.

loute bien davantage, co sont ces fouilles nes qui circulent dans toutes les mains. e n'a point assisté à la bénédiction des par le cardinal de Lorraine ; mais le su que cette scène atroce avoit en lieu e; mais il a lu tous les détails de la Saintni; mais les journeux l'ant instruit de nblées séditieuses, de ces protestations res des Maury, des Mirabeau, des Caes Virieu, etc. il a appris que tous ces res de mauvaise foi, que tous ces protesintentionnés n'auroient point été lachés er à Paris une représentation des scènes es de Montauban et de Nimes: graces aux ts patriotiques, enfans perdus de la lisolue de la presse, le peuple éclairé ne nt rué comme une bête fauye sur les arisil s'est contenté de les poursuivre au s sisssets. Avant le règne de l'imprimerica estupide se seroit laissée entraîner aux sodes rhéteurs en rabbat et en simarre, oit l'inventeur de cet art divin qui multi-

vérités comme les grains de sable de la nie soit l'année où cet art divin a été dér s liens qui le rendoient à peu près ul lition sur la tête de celui qui médit de la le la presse, pour se ménager le droit de eindre!

in, elle deviendra un brigandage? L'homis sur le fait trouve une prison et des in échafaud et des licteurs; et celui qui réputation de son frère restera impuni voile de l'anonyme? ens! réfléchissez-y; du temps que la publi-le la pensée étoit un fruit défendu, du temps primerie gémissoit captive sous la main mille, n'y avoit-il donc pas de libelles? avec fférence pourtant qu'autrefois on les imprin les colportoit, on les lisoit furtivement;

mais ils n'en étoient pas moins dangereux, pas moins révoltans: au contraire, ils étoient recherchés davantage, parce qu'ils étoient un peu plus rares, et qu'ils coutoient un peu plus cher. Aujourd'hui nous en sommes venus au point que les libellistes ne savent plus qu'imaginer pour faire sensation. depuis que les galeries du palais d'Orléans sont tapissees de hyres licenci ux, on n'en lit plu ; Depuis que la médisance gratuite, la calomaie sans but sont devenues banales et courent les rues, on n'y prend plus garde : elles ont fait ce qu'elles ont pu pour provoquer un réglement prohibitif, dont on nous menace encore; la liberté absolue de la presse leur avoit fait plus de tort qu'on ne croit; meis une loi bien sévère, un décret bien dur va leur rendre tout leur prix, parce qu'elles no manqueront pas de faux-fuyans pour éluder la loi, et parce qu'elles débiteront leurs feuilles assassines en raison du risque qu'il y aura à les wendre.

Si l'imprimerie a des torts, elle offre en même temps le préservatif; mais pourquoi nous inquiéter des abus de la presse? Eut elle fait plus de mal encore, soyons reconnoissans. Par elle le peuple s'est rendu libre; per elle il sera digne avec le temps de la liberté qu'il a conquise. Loin de faire un orime au peuple de son avidité à lire les journaux, les pamphlets, les libelles, ne le désournons pas de ce délassement de ses travaux: il commence déjà à discerner le vrai du faux ; tous les jours sa oritique se forme, sa judiciaire a'épure; il n'est plus aussi aisé de lui en imposer; il rit le premier des ridicules qu'on lui prête, des atrocités dont on le charge. Déjà l'artisan est initié aux questions les plus épineuses du contrat sovial : le père de famille d'entre les classes inférieures se voit déjà en état d'expliquer lui-grême à ses enfans les droits de l'homme et les devoirs du citoyen.

L'instruction publique est la base du nouvel

ce social que nous élevons depuis deux ans au eu des orages; et l'imprimerie est l'instrut merveilleux à l'aide duquel l'instruction tre en tous lieux en même temps : niais cet ument, qui tient du prodige, veut être maar des mains libres. Loin donc de vouloir ser une digue au forrent des écrits, crais de donner des entraves à la vérité : la raist timide et farouche; elle n'ose se produiro and jour, pour peu qu'on la gêne dans sa he. Le flambeau de l'instruction s'allume l on l'agite; mais il s'éteint quand on le casous le prétexte de le mettre à l'abri des contraites. On ne sauroit trop le redire : la é indéfinie de la presse est la sauve-garde de rté et la gardienne de la constitution ; c'est arme la plus puissante : tant que nous en s usage, nous ne pourrons être vaincus par memis domestiques, et nous ferons reculer du dehors. Contre qui principalement nos s se mattent - ils en garde ? contre nos qu'ils redoutent plus encore que nos ca-

uels signes certains pouvons nous reconl'aristocratio de nos mandataires, de nos onnaires, de nos magistrats? aux loix ives de la presse. Le prêtre Syeyes dones espérances jusqu'au moment où il déà l'assemblée nationale son projet de déontre la franchise absolue de l'imprimerie; cette époque, il est jugé: jusqu'à ce qu'il ié ce projet liberticide, l'opinion publique e prêtre Syeyes parmi les citoyens plus que

inion publique est la souveraine du monde; rots passent avant coux des assemblées nas, et durent davantage; elle casse les édits potisme, et annulle les réglemens aristocrade la police municipale : or l'imprimerie est la mère nourrice de l'opinion.

I O.



Burnan das Revolutions de Perris, rus des Marai Nº 186 Nº 30.

? Le règne de la liberté désavoue cette, qui ne convient qu'à des esclaves. Les sont égaux devant la loi : pourquoi ne le ils pas devant l'opinion écrite ou verbale? se est un tribunal au pied duquel doivent oftre non-seulement les particuliers, mais lement les hommes publics : C'est le seul il puisse arrêter ceux ci.

ssemblée nationale, en substituent le mot ésentant à celui de premier fonctionnaire, lettre le roi à l'abri de la liberté absolue resse, elle s'est trompée. Le pouvoir exéles ministres, le corps constituant et lé-, la magistrature, les municipalités, en t tous les chess civils et militaires, tous i se trouvent revêtus d'une portion d'aunon-seulement sont comptables à la loi, core ils doivent être soumis à l'examen er de l'opinico. On élude la loi, on la fait et petit à petit, semblable à un arc que de, la ligne droite devient courbe; et on percevioit quand il no seroit plus temps, les yeux nécoient ouverts à la fois, et si es bouches n'étoient prêtes à sonner l'alarme, r le fonctionnaire qu'il s'écarte, et à inviter n à le faire rentier au sentier de l'hon-

nion publique, dont les caractères d'ime sont les organes les plus sûrs et les plus s, et une jurisdiction suprême et vaste, à tout particulier a le droit d'appeler contre mme en place: l'imprimerie est une arêne quelle le dernier des citoyens peut jeter le t sommer au combat le premier fonctione l'empire. Tant mieux pour la chose puil succombe sous les coups qu'on lui porte; on aura la mesure de son mérite, et saura s'en tenir sur ceux qu'elle a placés à sa lle leur retirera eu leur conservera sa conselon le cas. La dignité ne consiste pas à

se mettre hors de rang comme un lache, pour être inaccessible aux accusations, aux censures, Voire même à la médisance et à la calomnie..... oui, à la calomnie. Il n'y a que la liberté de la presse, poussée jusqu'à la calomnie, qui puisse balancer le décret de l'inviolabilité de la personne du roi et des députés, et lui servir de correctif. Acceptons la constitution telle qu'elle est, fût-elle plus monstrueuse encore, pourvu qu'on nous leisse la franchise illimitée de l'imprimerie : mais point de loix prohibitives contre la presse; on ne doit pas plus se mettre en garde contre la plume des écrivains que contre l'assommoir des bouchers : la police ne s'est pas encore avisée de placerder un réglement pour restreindre l'usage des assommoirs.

Chez les peuplades qui vivent encore selon la nature, le chef d'une horde est obligé de soutenir, les assauts du premier qui veut se mesurer avec lui; il cède au p us fort, et par ce procédé tout simple la nation a la certitude de n'avoir pour chef que le plus courageux, le plus habile de tous

les membres de l'état.

Depuis le commencement de la révolution, nous avons professé hautement, imperturbablement. ces principes de liberté absolue de la pressentien n'a été sacré pour nous que la vertu bien reconnue et la vérité bien prouvée. A la hauteur à laquelle nous nous sommes placés, personne ne nous en a imposé. Nous avons rougi pour ces folliculaires sans pudeur, qui, se laissant aller au premier vent qui souffle, blament la liberté de la presse quand ils la voient persécutée, insultent lachement aux victimes des persécuteurs, et qui, lorsque l'orage est passé, retournent aux principes, et enceusent aujourd'hui la divinité qu'ils ont outragée la veille. Que n'avons nous été mieux secondes! l'assemblée nationale eût rencontré une digue assez forte pour contenir le dé(279)

nt de ses décrets attentatoires à la frânmitée de l'imprimerie. Ce qu'il y a de plus le, c'est que beaucoup d'imprimeurs, inpar ce renversement légal des bons prinrefusent aux écrivains patriotes, qu'ils gent ou qu'ils révoltent. Hélas! la vérité risque de ne pouvoir plus franchir le seuil cet de ceux qui la mettent en œuvre.

ms! permettez nous de vous proposer notra : une fcis bien pénétrés des droits de libre, et des principes éternels qui en sont et qui, en petit nombre, sont faoiles à reconnous les avons embrassés de tontes nos for- ût un déluge de prohibitions, d'injonctions, noes, fondre sur neus, nous nous tiendrons it attachés à ce trone de la liberté nationale, hise il imitée de l'imprinegie', que nous uitterons qu'en quittant la vie. Mais il ent-être d'un petit groupe d'honnêtes gens, tels que MM. Péthien (1), Robespierre, Lasthenes, Loyseau, pour tauver le paide la déclaration des droits de l'homme.

mier droit de l'homme est celui d'être; son se-

ria s'acquitteroit mieux d'un pamphlet que d'un raisonné; faut-il donc lui apprendre ce qu'on técrire en logique, que l'existence de l'homme; un droit, mais un fait; et que la pensée est lité inhérente à sa nature, et n'est pas plus un le d'être?

de la presse par J. Péthion. On consultera aussi it l'ouvrage sur le même sujet de M. F. Lanainsi que l'examen libre et impartial du projet itution, par M. Loysean, Nous-voudrions pouà ce sujet autant de bien du journal de iter que de celui de M. Brissot. Mais comment la lecture du morceau de M. Carra sur la liberté, esse, quand on le voit débuter ainsi: mier droit de l'homme est celui d'être; son se-

Citoyens! nous ne saurions trop vous le répéter: dé fendez de tous vos moyens, de tous vos pouvoirs, de toutes vos ressources, la liberté indéfinie de la presse; chacun de vous dût-ilen souffrir dans sa réputation, dans celle des personnes qui lui sont le plus chères, faites-en le sacrifice, plutôt que de renoucer à cette première de toutes les prérogatives d'une nation qui s'est rendue libre, et qui probablement ne veut pas l'être pour un seul jour. Dans quelque état que se trouve la chose publique, n'en désespérez pas tant qu'elle aura pour sentinelle la liberté absolué de la presse. Mais n'attendez rien du salut de la patrie, si vous vous laissez dessaisir de cette arme, avec laquelle vous serez invulzérables, sans laquelle vous redeviendrez ésclaves. Répétez avec nous, et faites répéter à vos familles, d'age en age, ce serment solennel, garant de tous les antres, et que nous avons gravé sur la porte de notre imprimerie, vierge encore:

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE,

OA

LA MORT.

#### Procession du 15 d'aout 1791.

Les eurieux qui visitent l'églice métropolitains de Paris ne manquent pas de s'arrêter au maître autel; on y voit le groupe admirable de la Vierge assise et tenant renversé sur ses genoux le corps de son fils descendu de la croix: mais ce n'est pas ce qui frappe davantage.

Aux deux côtes sont deux figures représentant Louis XIII et Louis XIV, habillés à la romaine; tous deux à genoux, ils offrent à Dieu leur personne, et leur sceptre, et mettent la France sous la pro-

tection immédiate de la Vierge Merie.

Voici

bila peutquoi ces deux per onnages se troulà: mané depuis 10 ans à une infante d'Es-10, Anne d'Autriche, Louis XIII n'en avoit encore d'enfant. Loin d'être des Dieux, les ne sont pas toujours même des hommes. ès 18 ans de stérilité de la part de la reine, out puissance du côté du monarque, celui-ci crut étoit temps de s'adresser au ciel. Il fit donc su solennel d'ordonner une procession à perité, et de bâtir un autel à Notre Dame de pisi elle vouloit en avoir un peu pour lui, et inder auprès de son fils pour en obtenir un à s XIII; singulière commission pour une Vierge! que c'est que d'avoir de la foi! Louis-le-Juste, voit fait ce vœu en 1633, fut exaucé en 1638. saccoucha d'un fils qu'en ne manqua pas de ser du nom de Dieu donne, à Deo datus. Dès le suivante, la procession commémorative eu, et la Vierge Marie fut proclamée, d'un de la France à l'autre, la protectrice du me, et la régénératrice de la dynastie ré-

is ce fut bien pis, quand le Dieu-donné eut té tout-à-fait le vœu de son père, dans co monument qu'on admire au sanotuaire de -Dame: les courtisans, prêtres, magistrats res, se firent un devoir de tenir la main au onial du 15 d'août, si propre à perpétuer l'ese servitude permi le peuple, en lui insinuant s rois naissent autrement que les autres homque tout l'olympe s'en mêle, et que la Vierge ême, comme une autre Lucine, préside & peption et à l'enfantement d'un Louis XIV. rge fit habilement valoir cette circonstance du prince, pour en obtehir la persécution otestans: Quoi! tandis que depuis la capitale iu plus petit des hameaux de votre royaume; es Français machent en procession pour d'éternelles actions de grace à Dieu, en 110r -

reconnoissance du grand bienfait de votre naissance, souffririez-vous qu'une partie de vos sujets professat un autre culte que celui de lour seigneur et maltre? Contraignez ces ouailles rebelles de rentrer dans le troupeau; le Dieu des armées ne vous a fait roi de France que pour donner force à la religion.

Et de là le massacre des Vaudois, la révocation de l'édit de Nantes, la confiscation des biens des malheureux fuyant leur pátrie, devenue une mara-

tre sous un roi despote et dévot. Et voilà le sujet de la procession qu'on a répétée lundidernier pour la cent-cinquante deuxième fois. Il s'en faut de beaucoup que la commémoration du 14 juillet, 1789 se soit sqite pour la seconde fois avee la même exactitude, la même universalité, la même pompe. Les grandes villes seules l'ont célébrée avec quelque éclat; mais les deux tiers des municipalités des campagnes se sont à peine apperçues du 14 juillet 1791. Les curés en ont été quittes pour une messe basse, dite de grand matin, et à laquelle les officiers municipaux n'ont pas oru, par-tout devoir assister; tandis que la procession commémorative du vœu impertinent de Louis-le-Juste ne s'est ressentie aucunement de la révolution. Un peuple libre qui a démoli la bastille, et conspué le mot de roi par-tout où il l'a rencontré écrit; un peuple libre qui a fait la motion de renverser dans la boue les images de Louis XIII et de Louis XIV, et qui ne s'en est pas tenu à la motion dans la ville de Caen; ce même peuple, lundi dernier, a eu la bonhommie, disons mieux, a eu la bassesse et l'inconséquence de faire retentir la voûte de ses temples, et l'enceinte de ses places publiques, d'actions de grace en reconnoissance de l'accomplissement du vœu d'un despote sans caractère, et en mémoire de la naissance d'un autre despote sans humanité.

Nation routinière et servile, va, renonce à la prétention d'être libre; suis tes prêtres et tes

sistrats leurs complices; va reprendre tes fers pieds de tes autels, et à grands cris redemandes Dieux des rois aussi crapulenx que Louis XV, i vains et aussi insolons que Louis XIV, tu exaucée: le ciel t'a déjà donné un second is XIII.

n nous assure que l'assemblée nationale a enune députation à la procession métropolie. Il y a dix huit mois, nous aurions pris cela

r une calomnie.

'idole d'argent de Saint-Su'pioe, connue sous om de Notre Dame de la vieille vaisselle, à portée à la procession de cette paroisse sur paules d'une vingtaine de soldats grenadiers, e circonstance présageroit-elle la chute de lévotion à la Vierge Marie? Jadis, nvant écuter une vierge condamnée au dernier suppo, on la livroit aux gardes prétoriennes. Il semble que l'image de la Vierge n'auroit dit confiée qu'à la garde des vierges de la sectouble, si on n'avoit pu en trouver en assex d nombre, car l'idole d'argent est de poids, joindre de jeunes femmes vêtues de blanc : le étoit vierge et mère tout ensemble.

eut être que le peuple français ent été moins e à ses anciens usages religieux, s'il se fut elé, outre le vœu de Louis XIII et la stise de Louis XIV, que la journée du 15 août lotée dans notre histoire par deux événemens

glorieux pour la patrie.

est le 15 d'août de l'année 1461 que Louis XI acré roi de France.

est le 15 d'août 1761 que fut conclu le fac pacte de famille entre les rois de France, pagne et de Naples, qu'on pourroit appeler la tration des trois despotes contre leur patrie ective.

lis rappelons-leur aussi que Sevère et Hen-II, tous deux empereurs, l'un à Rome, l'autre en nagne, furent empoisonnés le 15 d'août. Si d'assez bonsprinces n'ont pu éviter pareille chance, à quel châtiment ne doivent pas s'attendre des potentats qui n'ont point assez devertus pour se faire pardonner le pouvoir suprême dont ils se trouvent investis! Qu'ils se rassurent pourtant: si la révolution s'accomplit, malgré tout ce qu'on fait pour qu' lle avorte, les rois auront à redouter quelque chose de plus que le poignard et le poison; le glaive vengeur de la justice sera suspendu sur leurs têtes, dans la constitution qui ne les déclarera pas inviolables; dans les autres, l'opinion publique les marquera au front du sceau du mépris. L'obéissance aux décrets peut aller très-bien avec le mépris pour le prince chargé de leur exécution.

Soyons justes pourtant, et ne taisons pas que p'est le 15 d'août 1570 que Charles IX, d'heureuse mémoire, passa un traité, par lequel il accorde aux huguenots tous les droits de citoyen. Louis XVI en avoit fait autant quelques mois avant la révo-

lution,

Disons encore que les muses françaises ont rompu leur long si ence le matin du 15 d'août 1791; leur preux chevalier, Meude-Maupas, a eu le courage d'adresser de beaux grands vers alexandrins, à rimes plates, à la femme du représentant de la nation. L'auteur commence ce poème, d'une vingtaine de lignes, par nous apprendre qu'il n'a jamais flatté, et le termine par assurer la princesse que tous les cœurs français sont à elle. Le gentilhomme servant en a menti.

Des combats du taureau et des exécutions de justice,

Le combat du saureau a encore eu lieu lundi der-

nier, fête de l'Assomption.

Depuis quelque temps des citoyens et même des ministrateurs se so t apperçus des inconvéniens qui résultoient des combats du taureau : se repaître la vue pendant une couple d'heures des efforts impulssans d'un ble quadrupède énervé par l'age ou le besoin, et ux morsures multipliées d'une vingtaine de chiens és sur lui, se réjouir des tourmens de l'assimal iois, et applaudir à chaque lambeau de chair qui arraché, cette scène; atroce et dégoûtante peut it laisser des impressions :très-immorales sur l'ess specialeurs, et cette considération mérite toute

citude des magistrats.

a encore un autre usage de ce genre, auquel surveillent la police ne prennent, pas assez Tous les jours, depuis les Paques jusqu'aux setes ?entecôte, des rôtisseurs - traiteurs, principaleceux qui habitent le quartier des halles; se p'aans le milieu de la rue pour plonger le couteau gosier d'un agneau bélant, qu'on ne se donne me la peine de lier, puis on abandonne le pauvre , qui après avoir perdu son sang goutte à goutte, dans une longue agonie Cerre scène, qui se ree à toutes les heures de la journée, a pour eurs tous les enfans du voisinage, qui, déjà aussi les que le victimaire, insuitent à l'agneau immolé, ont un jeu de ses convulsions mortelles.

n'égorgerez point l'agneau sous les yeux de sa

a dit Moïse dans le Deutéronome.

troit-il pas convenable de soustraire aux régards ance des tableaux révoltans, capables d'émouscaractère compatissant que la mature nous a donné : bonnes raisons, et dont la société a tiré de si avantages ?

revenons, et disons qu'avant, que nos magistrats e procedent à la destruction d'un théâtre où ruissang des animaux, il est convenable, ce seme nos représentans législateurs s'occupent de la tion des échafauds teints du sang des hommes. sourroit nous objecter les gladiateurs des Ro-

: les toreadors des Espagnols A Rome, las jeux du cirque, à Cadix et à Madrid, les fameux de taurcaux ne contribuèrent pas peu à conhez ces deux nations cet esprit d'intrépidité qui it tant de succès à la guerre.

ne nous rappelle pas ces deux institutions, dont de est encore dans tout son éclat en Espagne, laquelle notre combit du taureau n'à de com-: le nom. Si nous avons que que chose à envier à ces deux peuples, certainement ce ne sont pas leurs gladiateurs et leurs toreadors. Dans les beaux siècles de la liberté romaine, on ne connoissoit pas ces luttes sanguinaires, qui dénotent un peuple énervé et qui a besoin de caustiques; et quand les Espagnols ausont brisé le jong de la servitude, ils se dégoûteront bientôt de ces amusemens dignes des conquérans atroces du nouveau monde.

Puisque nous en sommes au chapitre des passe-temps du peuple, disons un mot des tours de force, des dans seurs de corde qui amusent la multitude sur les tréteaux des boulevards et de la foire. Autrefois, quand les cisoyens ne pouvoient toucher à des armes défensives, sans devenir suspects au gouvernement, les exercices du champ de Mars leur étoient interdits; alors il falloit bien recourir aux gambades des sauteurs et voltigeuts. Le peuple, sur-tout le peuple esclave, est imitateur; copiste de ces misérables saltimbanques, il répétoit dans les foyers les sants périlleux et les poses contre nature, qu'il alloit étudier dens les petits spectacles; de là quan-Lité de dislocations de membres, quantité de jeunes gens contresaits pour le reste de leurs jours; et, en outre, ces exercices pénibles et voisins des châtes les plus graves, laissoient dans l'esprit du spectateur un sentiment de crainte qui ne déplaisoit pas au ministère, lequel prenoit garde à tout.

Toutes ces petites monstruosités théâtrales, sous ces spectacles de gothique mémoire, doivent cesser chez une nationadevenue plus délicate dans ses plaisirs, depuis qu'elle est devenue plus difficile, plus exigeante à l'égard de ceux qui se produisent en public, soit pour l'amuser, soit pour l'instruire. Désormais il faut que l'empreinte de notre régénération se fasse sentir partout: laissons ces passe-temps à l'Italie; c'est la patrie

des charlatans.

Le département de Paris a convoqué les électeurs pour le 25 de ce mois, afin de procéder à la nomination des députés à la nouvelle législature; mais il est à remarquer que presque tous les électeurs de la section du Théâtre Français sont, les uns emprisonnés, les autres décrétés de prise de-corps: ainsi voilà une des sections 15 patriotes de Paris privée de représentation dans ps electoral, à moins qu'à force de manœuvres : parvienne à faire nommer d'autres électeurs au a la coalition.

15 avons reçu d'un prisonnier détenu dans les cade la Conciergerie, à Paris, les détails suivans

s arrestations faites depuis le 17 juillet.

Larcher a été conduit en prison pour avoir lu l'arris par les citoyens rassemblés au champ de Mars, quel ils avertissoient qu'ils y signeroient une péle lendemain; M. de Latour, pour être entré à de la Mairie demander pourquoi on arrêtoit le Larchen; M. Klauset, allemand, pour avoir de-à une femme, au Palais-Royal, ce que c'étoir loi martiale; deux cordonniers, arrêtés au coin rue Sainte-Hyacinthe; l'un, pour avoir réportiu à jui lui disoient que M. la Fayette étoit mort, que peut cire tant mieux; l'autre, pour avoir répété ple la cause de l'arrestation de son camarade. x particuliers revenant du champ de Mars avec spouses, arrêtés rue du Four Saint - Germain, qu'on avoit crie auprès d'eux : A bas le cavalier. 1ôte arrêté de même pour les avoir réclamés chez unissaire de police.

particulier arrêté pour avoir dit que les gardes aux étoient bien bons de traîner eux-mêmes les ; tandis qu'il y avoit tant de chevaux à Paris; utre, pour avoir regardé fixement un garde na-

près le Pont Royal;

tutre, arrêté près le même pont, pour avoir ra-

ce qu'il avoit vu au champ de Mars.

ne manquera surement pas d'accuser ces malheules uns d'être chess de partis, les autres d'avoir soulever le peuple; mais, encore une fois, des ions ne sont pas des preuves. Il se trouvera peutissi des témoins à gages; mais la vérité qui comà jeter un jour terrible sur ces emprisonnemens, hera aisément de toutes les manœuvres, et nous is que les juges du nouveau régime ne se souipas de l'ignominie de ceux de l'ancien, dans une ure qui peut servir de pendant à celle qu'insle Châtelet; au sujet de l'affaire des 5 et 6

Pour augmenter les inquiétudes, les mal-intentionnés avoient fait courir le bruit que les troupes de ligne étoient insubordonnées et presque en insurrection. M. de Rochambeau a démenti ces inculpations; il a écrit qu'à la vérité on cherchoit à égarer le patriotisme des soldats, mais qu'il régnoit entre eux et les gardes nationales un accord parfait; que le service se faisoit avec plus de zèle et d'exactitude que jamais, et que les manœuvres

aristocratiques resteroient sans effet.

Les citoyens qui ne peuvent pas payer de leur personne sur les frontières se cotisent pour s'y faire remplacer. Les aristocrates font de même pour l'armée contre-révolutionnaire; mais les prêtres réfractaires sont ceux dont les contributions sont les plus sures et les plus abondantes. Samedi, 8 août, un de ces bons prêtres se trouvant en danger de mort à Sarre-louis, déclara une cotisation entre tous les prêtres réfractaires des départemens de la Meurthe et de la Mozelie, pour fournir aux dépenses de l'armée de Bouillé. La liste des contribuables est déposée à Sarguemines. D'après cette liste, on a reconnu que les contributions sont de six cents livres à huit mille livres. Il paroit que le sieur Bouillé a déjà reçu une somme très-considérable; et c'est ainsi que s'écoule notre numéraire.

Dénonciation d'un arrêté du directoire du départemens des deux Sevres.

Il étoit réservé aux administrateurs du département des deux Sèvres de sa couvrir de tous les genres d'ignominie. On se ressouvient qu'ils furent les seuls qui esèrent s'avilir au 30 juin dernier, par une adresse au roi, dans saquelle ils se reconneissent ses très-humbles sujets, adresse

( .26g )

e qui excita l'indignation et le méptis de toute la le lis insultèrent par cette ignoble conduite à l'éque déployèrent dans ces circonstances la plupert partemens. Aujourd hui ils viennent de mettre le à leur bassesse par un arrêté qui les déshonore ux de la nation entière.

ont, d'après un réquisitoire du procureur généraldu département, improuvé, comme inconstitutiont dangereuse, cette phrase qui se trouve dans le
du Journal des deux Sèvres. « Français, l'heure
a liberté vient de sonnet pour la France, la
mté chancelle, c'est à vous de purger à jamais le
le la république française de cette plante parasité
npoisonnée.... Une nation qui veut un roi, veut
ers, etc. ». Ils ont arrrêté que ce journal seroit enl'assemblée nationels, pour être par elle pris le parti qui
ra, à l'effre de prévenir et arrêter les suites qui peuvent récous écrit séditieux, et faire infliger à leurs auteurs les
u'ils auront encourues.

oir bien naturel que des esclaves flétris au point leurs sers, sussent les ennemis de la liberté des es; mais de quel droit ces administrateurs ineptes ent-ils d'entraver la liberté de la presse? Y est-il à inculpation, ignorent-ils que ce sait n'est pas compérence, et qu'un directoire de département as un tribunal?

décret du 15 juillet n'étoit pas encore connu à lors de l'arrêté du directoire; ainsi le Journal du ment des deux Serres a été jugé antérieurela promulgation de la loi. Mais eut-elle été proe, le journalisse n'étoit pas en contravention : le porte que tout écrit qui exciteroit au meurire, à lie, au pillage, ou qui conscilleroit formellement béissance à la lai, sera poursuivi par les tribuor, où trouvera-t-on l'ombre de ces prétendus lans la phrase du journal dénoncé par le procundic du département des deux Sèvres? Si c'est un aux yeux des administrateurs de ce département rque la royante est un fléau dont il importe ple de se délivrer, le procureur syndic devoit come dans son réquisitoire, les œuvres des Mibli. au, Voltaire, etc. où cette vérité est mathémaient démontrée...

ne puis cro're, dit le procureur syndic dans son

( 1ge )

réquisitoire, que l'auteur de cette phrase ait en l'intertion d'exciter des troubles par cet écrit, qui d'ailleurs ne contient que des réflexions sévères sur la faute de Louis XVI, sur les vices des rois en général, et les dangers de la voyanté pour la liberté publique; mais l'anteur n'en est pas moins condamnable d'avoir publié cette opinion, quoiqu'elle ne soit pas de lui » Peut-on dire une plus grande absurdité? Quoi! ces administrateurs avouer t eux mêmes l'inocence du journaliste, et concluent de là qu'il est coupable? Et de quoi? d'avoir publié une opinion, qu'on déclare n'être pas la sienne; mais qu'il est loin de désavouer, puisqu'elle est celle de tous les gens instruits et amis de la liberté? Elle pouvoit provoguer la désobéissance à la loi, continue le procureursyndic; mais l'a t-elle provoquée, l'a-t elle conseillée? Qaoi! vous, condamnez un homme sur une hypothèse! Administrateurs des deux Sèvres, il n'y a que la plus profonde ignorance, la plus grande là cheté qui aient pu vous faire prendre un pareil arrête. Il étoit digne de cux qui ont flagorné Louis XVI au moment où il cumuloit sur sa tête l'indignation universelle, de porter cette atscinte à la liberté de la pr sse.

L'atrêté est signé. Barré. Mounier, Sauzeau, Couris, Bodin, Piet, Nourri, Dorfeu lle. Nous de conçons ces signa-

taires à l'opinion publique.

Le vendredi 20 juillet (écrit-on d'Ovillet), un émissaire, muni de plus de vingt exemplaires d'un écrit contenant la prière au district de Péronne, d'être l'interprête de telle municipalité auprès de l'assemblée nationale, au sujet du décret du 15 juillet, parcourut tout le district, et recueillet des signatures qu'on apposoit sans connoître ce décret, et que chacun voudroit retenir aujourd'hui qu'il est connu. On croyoit faire un acte de parriotisme en accédant à la demande de ce courrier, qu'il fassait expédier les signatures avec la plus grande celérité, vu qu'il étoit pressé de parcourir les autres municipalités. Voici la copie de cet écrit tel qu'il a été signé à Ovillet.

Les meire et officiers municipaux de la commune de N... prient messieurs les administrateurs du district de Péronne, d'être leurs interprêtes auprès de l'assem( 201 )

rationale, concernant le décret du 15 juillet sur iolabilité du roi et sur leur parfaite soumissique loix ». Il y avoit un assez grand espace en blanc faisoit laisser entre les signatures et le corps de la , et qui pouvoit être rempli-à-volonté. C'est probant ainsi qu'ont été recueillies toutes les adresses assemblée nutionale à fait parade; et voilà ce qu'on : l'opinion publique!

lirectoire du département de l'Orne a fait passer unicipalités de son arrondissement l'injonction de e remettre les armes de toute espèce, poudres et enlevées aux personnes suspectes, dont les ux et vieux castels ont été dépouillés lors ubles du mois de juin dernier. Cet absurde et imue arrêté a été reçu avec indignation par tous les es, et voici la réponse qu'on lui a faite de Dom-

a route est belle d'Alençon ici; nous vous engàs à venir vous - mêmes exécuter votre arrêté; z persuadés que vous trouverez en nous des paes inébratiables ».

ociété des amis de la constitution d'Auxerre nous e rendre public qu'ayent découvert, graces à l'inion de la Gazette de Paris, du 30 juillet dernier, et habitans de la ville d'Auxerre s'étoient proposés établir le trône dans son ancienne splendeur; la palité, sur cet evis, en a fait artêter cinq, qui, leur-déclaration, ont été conduits à la maison, et dénoncés à l'accusateur public.

nous écrit de Brest que la gabarre l'Espénage a à l'Orient les sieurs Vaurion, capitaine, et Duhays, ant en premier dans les colonies, lesquels out prisonnés comme crimine's de lèse-humanité. Ces ionstres ont été reconnus à terre, (le croira-t-on) innocent qu'ils avoient fait pendre, et pour qu'ils avoit cassé, et par un autre malheure ux perclus de s membres à la suits d'un traitement harbare que lérats lui avoient fait subir; l'un d'entre eux lui onné cinquante coups d'une grosse corde sur la : Ces deux assassins étuient accompagnés de quatre

f 299 )

contre-révolutionnaires des colonies, à qui le peuple n'a fait grace que par respect pour la loi et dans l'espérance d'une prompte et sévère justice.

On nous mande de Givet que la plupart des officiers se retirent et passent en pays étranger. Neuf officiers du quatre-vingt-troisième régiment d'infanterie, ci devant Foix, ont quitté le corps, sans avoir aucun sujet de plainte contre les braves sous-officiers et soldats de ce régiment, qui est un de ceux qui sacrifièrent leur prêt et leurs bras pour la réparation des fortifications de Givet; à peine leur reste-t-il dix officiers, et le sieur Flewy, commandant de la garnison, délivre continuellement des congés à tort et à travers. Le régiment Dapphin, en quartier à Philippeville, éprouve le même sort. Il n'y a que le ministre de la guerre qui puisse autoriser ces mangenyres criminelles. Les régimens sa dégarnissent au moment où nous avons besoin de réunir nos forces; on a desseio sans doute d'exciter des troubles dans les régimens qui sont sur la frontière, afin de les affoiblir, 🕊 cela s'accorde assez avec les projets des traitres; mais nous sommes surs que les soldats auront le bon esprit de se désier de ce piége, et de choisir parmit · leurs camarades des hommes plus dignes de les commander que ceux qui les quittent.

### ASSEMBLÉE NATIONALE

#### Séance du dimanche 7 août 1791.

L'assemblée à décrété quelques articles de loix rurales concernant les abeilles.

Le ministre de l'intérieur est veru demander une somme de 100 mil'e livres pour l'opération de l'unité des poids et mesures. Renvoyé au comité des finances.

Séance du lundi 8. L'ordre du jour appelose la discus-

sion sur la révision de la constitution,

La déclaration des droits a été adoptée sa: s chae-

gement, ainsi qu'il suit :

« Les représentants du peuple français, sponsitués en

( 2)5·)

olée nationale, considérant que l'ignorance, l'ordle mépris des droits de l'homme sont les seules
des malheurs publics et de la corruption des gouvers
s, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
elle, les droits naturels, ivaliénables et sacrés
amme, ain que cutte déclaration, constamment
te à tous les membres du corps social, leur
le sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin
es acces du pouvoir législatif, et ceux du pouxélutif pouvant être à chaque instant comparés
e buride toure institution politique, en suient
espectés; afin que les réclamations des citoyens,
es désormais sur des principes samples et incontestournent toujours au maintien de la constitution,
conheur de tous.

n conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et e, en présence et sous les auspices de l'être su-, les draits suivans de l'homme et du satoyen:

I. « Les hommes maissent et demeurent libres et en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être s que sur l'injlité, commune.

Le but de toute association politique est la conserdes droits naturels et imprescriptibles de l'homme, roits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la nice à l'oppression.

« Le principe de toute souveraineté réside lesllément dans la nation. Nul corps, nul individu out exercer d'autorité qui n'en émane expressé-

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne as à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de e homme n'a de hornes, que celles qui assurent aux membres de la société la jouissance de ces mêmes. Ces hornes ne penvent être déterminées que par

La loi n'a le droit de défendre que les actions misà la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la peut être empêché, et nui ne peut être contraint ce ce qu'elle n'ordonne pas.

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous toyens ont droit de concourir personnellement, ou surs représentans, à sa formation. Elle doit être la pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. les ciroyens étant égaux à ses yeux, sontégalement . 110.

admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur espacité, et sans autre distinction que celle de

leurs vertus et de leurs talens.

: VII. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dant les cas déterminés par la lei, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

VIII. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie es promulguée auté-

rieurement au délit, et légalement appliquée.

IX. « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce, qu'il ait été déclaré coupable ; s'il est jugé indisp. nsable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi

X. « Nul me doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas-

l'ordre public établi paela loi. 🧖

XI. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; toutcitoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sant à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas démerannées par la loi.

- XII. « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantige de tous, ot non pour l'utilité particulière

do ceax auxquels elle est confide.

MHI. . Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est is dispessable; elle doit être également sépartie entre

tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

MIV « Tous les citoyens ont le droit de constater par enn-mômes, ou par leurs représentans, la nécessité de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assierte, le reconvrement et la durée.

XV. « La société a le droit de demander compte à tout

agent public de son administration.

XVL « Toute société dans laquelle la garantie des

( <del>2</del>95 )

n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs dé-

iée, n'a point de constitution.

II. « La propriété étant un droit inviolable et nul ne peut être privé de ses propriétés, si ce otsque la nécessité publique légalement constatée evidenment, et sous la condition d'une juste et

ble indemnité ». .

Thouset a lu le paragraphe suivant, qui conl'énumération des suppressions que l'assemblée a en conséquence de la déclaration des droits. Il a

apté.

'assemblée nationale, voulant établir la constiturançaise sur les principes qu'elle vient de recomet de déclarer, abolit irrévocablement les institusui blessoient la liberté et l'égalité des droits.

2 y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héres, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni s patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations ogatives qui en dérivoient, ni aucun ordre de cheou corporations, pour lesquels on exigeoit des es de noblesse, ou qui supposoient des distinctions ssance, ni aucone autre supériorité que celle des onnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions., n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucum office

n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni ucun individu, aucun privilége ni exception au droit un de tous les Français.

n'y a plus ni jurandes, ni corporations de profes-

arts et métiers.

i loi ne reconnoît plus de vœux religieux, ni auatre engagement qui seroit contraire aux droits naou à la constitution.

ce du mardi 9. On a continué la discussion de la on, et il a été décrété :

#### TRE PREMIE

10sitions fondamentales garanties par la constitution.

a constitution garantit, comme droits naturels es

(295)

« 1°. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens.

« 2°. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de

leurs facultés.

« 3°. Que les mêmes délits scront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

« La constitution garantit pareill ement, comme droits

naturels et civils :

« La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, accusé mi détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a preserues;

«La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'inprimer, de publier ses pensées, et d'exercer le culte reli-

gieux auquel il est attaché;

« La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et

sans armes, en satisfaisant aux loix de police;

« La l berté d'adresser aux autorités constituées des

pétitions signées individuellement.

« Le pouvoir législat f ne pourra faire aucune loi qui puisse porter atteinte ni mettre obstacle à l'exercice des droits naturels et civils, garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sureté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sureté publique ou les droits d'autrui, scroient nuisibles à la société.

« La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique ; légalement constatée, exigeroit le sa-

crifice.

Les biens destinés à des services d'utilité publique, ceux qui étoient affectés aux dépenses du colte, appartiennent à la nation, et seront dans tous les temps à sa disposition. La constitution garantit toutes les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

"
L'I sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et procurer du travail aux pau-

vres valides.

a Il sera créé et organisé une instruction publique,

commune à tons des citoyens, gratuite à l'égate des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

#### TITRE II.

De la division du royaume et de l'état des citoyens.

Art. I. « Le royaume de France est un et îndivisible; son territoire est divisé en quatre vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.

II. « Sont citoyens français:

« Ceux qui sont nés en France d'un père français;

« Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé

leur résidence dans le royaume;

«Ceux qui, nes cit pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer

en France, et prêtent le serment civique ».

Séance du soir. Plusieurs adresses ont été lues. M. Chabroud a fait un rapport sur les indemnités à accorder à la famille Lowendal. L'assemblée a décrété qu'il lui seroit alloué 150,000 livres.

Séance du mercredi 10. On a repris la discussion de la

révision. Les articles suivans ont été rdoptés.

III. « Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens frarçais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.

IV. « Le pouvoir législatif pourra, pour des confidérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique.

V. « Le serment civique est: Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout

( 298 )

mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789; 2790 et 1791.

VI. « La qualité de citoyen françois se perd,

« 1°. Par la naturalisation en pays étanger;

« 2°. Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'esa pas réhabiliné;

43°. Par un jugement de contumace, tant que le juge-

gement n'est pas anéanti;

« 4º. Par l'affiliation à tout ordre ou corps étranger qui supposeroit des preuves de noblesse, distinction de nais-

sance, ou exigeroit des vœux religieux.

VII. « Les citoyens français, considéréssous le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrou-

dissement de chaque commune.

VIII. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'afficiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.

«Il pourra être délégué aux officiers municipaux quel-

ques fonctions relatives à l'intérêt général de l'état.

IX. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les loix.

#### TITRE III.

#### Des pouvoirs publics.

Art. I. \* La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation; aucuné section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

II. « La nation, de qui seule émaneuttous les pouvoirs,

ne peut les exercer que par délégation.

« La constitution française est représentative: les représentant sont le corps législatif et le roi. ( 20g')

Ill. Le pouvoir législatit est délégué à une assemblée sationale, composée de représentant temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée çiaprès.

IV. « Le gouvernement est monarchique; le pouvois exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, do

la manière qui sera déterminée ci-après.

V. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des jages élus à temps par le peuple.

#### CHAPITRE PRE'MIER.

#### De l'assemblée nationale législative.

Art. I. « L'assemblée nationale, formant le carps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

H. Elle sera formée tous les deux uns par de nou-

velles élections.

Chaque pérsode de deux années formera une légis-

III. « Le renouvellement du corps logislatif se feral de plein drott.

IV. « Le corps législatif ne pourra pas être dissous par

#### SECTION PREMIERE.

# Nombre des représentans. Bases de la représent tation.

Art. I. « Le nombre des représentants au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-viogetrois départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pour roient être accordés aux colonies.

II. «Les representans seront distribués entre les quatrevingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

III. « Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante sept sont attachés au territoire.

« Chaque département en nommera trois, à l'excèption du département de Paris, qui n'en nommera qu'un

IV. . Deux cent quarante-neuf représentaus sont attri-

bués à la population.

« La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque departement nomme autant de députés qu'il a de parts de po-

pulation.

V. « Deux cent guarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe. La somufe totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

#### DEUXIÈME SECTION.

#### Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Art. I. « Lorsqu'il s'agira de former l'assemblée natiomale législative, les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. (Renvoyé au comité).

II. « Pour être citoyen actif, il faut. Etre ne Français, ou devenu Français;

« Etre agé de 25 ans accomplis ;

« Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis

le temps déterminé par la loi.

 Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance.

« N'érre pas dans un érat de domesticité, c'est-à-dire.

de serviteur à gages ;

« Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au role des gardes nationales;

« Avoir prêté le serment civique.

III. « Tous les six ans , le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les admini trateurs les départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

· IV. « Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire roprésenter par un

autre>.

(361)

Some du jeudi 11. Suite de 14 même discussion. Attetes

V. \* Sont exclus de l'exercice des droits de choyen actif.

«Ceux qui sont en état d'accusasion;

« Cenn qui; après avoir été constitués en état de faill? ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques; hé répré portent pas un acquit général de leurs étéanélers.

VI. a Les assemblées primaites nommeront des élections, en proportion du nombre des citoyens actifis de la cilée dans la ville ou le canton.

\* Il sera nomma un electeur à raison de cent ciroyens

acufs présens, ou non, à l'assemblée.

« Il en sera nomme deux depuis 151 jusqu'à 250, et

arnsi de suite.

Stance du vendredi 12. Suite de la même discutsion. API noie décrété.

### TROISIEME SECTION ....

# Assemblées electorales. Nomination det repré-

Art. I. Les représentains à l'assemblée mathonale élus, par chaque assemblée de département, ne pourront être, choisis que parmi les citoyens éligibles du département,

II. « Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentants

III. « Les représentans et les suppléans seront élus à

la pluralité absolue des suffrages.

IV. « Les percepteurs et receveurs des contributions publiques; les préposés à la perceptions des contributions indirectes; les vérificateurs , inspecieurs , direct teurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions les commissaires à la trésoretie nationalé ; les agens fui pouvoir exécutif, révocables à volonte; ceux qui la quelque titre que ce soit, sont attachés au service de mestique de la maison du roi, et écux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et étaites.

(

mens des particuliers, s'ils sont élus membres du corps

législatif, seront tenus d'opter.

V. « L'exercice, des fonctions municipales, administratives, judiciaires, et de commandant de la garde natianale, seront incompatibles avec celles de représentant au corps législatif, pendant toute la durée de la

législature.

VI. « Les membres des administrations de département et de districts, les receveurs-généraux syndics, et les procureurs syndics; les maires et officiers municipaux et receveurs des communes, qui seront députés au corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort ou de démission.

VII. « Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléans, et le roi pourvoira, par des brevets de commissions pour le niême temps, au remplacement de ses commissaires auprès des

tribunaux ».

Séance du samedi 13. Suite de la même discussion. Articles décrétés.

VIII. « Les membres du corps législatif pourront être rédus à la législature suivante, et ne pourront l'être

ensuite qu'après un intervalle de deux années.

IX. « Les représentans nommés dans les départemens, ne seront pas reptésentans d'un département particulier, mais de la nation entière; il ne pourra leur être donné aucun mandat, soit des assemblées primaires, soit des électeurs ».

#### SECTION IV.

-i 1-: Tenue et régime des assemblées primaires et élec-1 20 13 18 18 18 · torales.

Art. L . Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se séparerent aussi-tôt après les élections faites, et ne pourront se former de nonveau que lorsqu'elles seront convoquées.

II. « Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son

ruffrage dans une assemblée, s'il est armé.

HI. « La force armée ne pourra être introduite dans l'Inscription, sans le vœu expres de l'assemblée, si ce n'est

qu'on y commit des violences; auquel cas; l'ordre du pré-

sident suffita pour appeler la force publique.

IV. « Tous les deux ans il sera dresse, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs; et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

« Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la partide ceux qui se prétendront omis injustement, secont portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

L'aliste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la

tenue de l'assemblée.

V. « Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et:les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront 🛫 et leurs décisions seront exécutées provisoirement; sauf le jugement du corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.

VI. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le rofni aucun des gens nommés par lui, ne pourront prendre connoissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenne des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens ».

#### SECTION V.

### R'union des représentans en assemblée nationale législative.

Art. I. « Les représentans se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

II. « Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d'age, pour vérifier les pouvoirs des

teprésentans présens.

III. « Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixentetreize membres vérifiés, ils se constitueront sous letitre d'assemblée nationale l'égislative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

IV. a Pendant tout le sours du mois de mai, si la

Bate legistuif.

membres cheens de se rendre à leurs sonctions dans le délai de quainzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d'amende, s'ils no proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée.

V. « An dornier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en assemblée

nationale légis ative.

WI. « Les représentais prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libre of maurin

« Ils préteront ensuite individuellement le serment « de mainteair de tout leur pouvoir la constitution du » royaume décrétée par l'assemblée nationale constinatione, aux années 1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir dans le court de la législature, nui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à; la sintion, à la loi et au rot ».

Vel. 4 Les représentant de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recheschés, accusés ni jugés en aumin remps, pour ce qu'ils auront dit, écsit, ou fait dans

l'exercice de leurs fonctions de représentans.

VIII. « 1's pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif, et la pourtute per pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accu-sation.

## CHAPIRTE IL

De la royauté, de la régence et des ministres.

# SECTION PREMIERE

Du roi et de la rayanti.

Art. I. a La toyaute est indivisible, et deleguée beregressirement à la sace regrange, de male en male, par ( 305 )

ordre de primagéniture, à l'exclusion perpétuelle des ferrmes et de leur descendance.

a (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans

la raco actuellement régnante.

Il. « La personne du roi est inviolable et sacrée; son seul titre est rei des Français.

III. « Il n'y a point & France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéis-sance.

IV. « Le roi à son avénement au trône, ou des qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps législatif, le serment « d'être fidèle à la » nation, à la loi, et d'employer tout le pouvoir qui lui » est délégué. à maintenir la constitution décrétée par » lassemblée nationale constituante, aux années 1789, » 1790 et 1791, et à faire exécuter les loix ».

Si le corps législatif n'est pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le reitérer aussi tôt que le

corps législatif sera réuni.

V. « Si le roi resuse de prêter ce serment après l'invitation du corps législatif, où si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royanté.

VI. « Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuteront en son nom, il sora cansé avoir abdiqué.

VII. « Si le roi sort du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentre pas en France, il sera censé avoir abdiqué.

VIII. « Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes pestérieurs à son abdication.

IX. « Les biens particuliers que le roi possède à sen avénement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation; il a' la disposition de ceux qu'il acquiert à titre sir gulier; s'il n'en a pas disposé, ils sont pare l'ement réunis à la fin du règne.

X.« La nation pourvoit à la splendeur du trêne par une liste civile, dont le corps législatif déterminera la somme, à chaque changement de règne, pour toute la

durée du règne.

XI. Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel persoane lement les prursuites des créanciers de la liste civile seront dirigées, et les condamnations prononcées et exécutées.

Séance du soir. Lecture de beaucoup d'adresses, d'adhésion et d'offres d'entretenir des gardes nationaix sur les

frontières.

Séauxe du dinanche 14. Continuation de la mêm: discussion. Articles décrétés.

#### SECTION IL

### De lu régence.

Art. I. « Le roi est mineur jusqu'à l'âge de d'x huis ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un régent

du royamme.

II. « La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt cirq aus accomplis, pourvu qu'il soit Français et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomp-tif o'une antre couronne, et qu'il ait précédemment pacté le serment civique.

« Les femmes sont exclues de la régence.

HI. « Le régent exerce jusqu'à la majotité du roi, moutes les fonctions de la royanté, et n'est pas personmellément responsable des actes de son administration.

IV. « Le régent ne pent commencer l'exercice de ses soictions, qu'après avoir prété à la nation, en présence du corps législatif, le serment « d'employer tout le pou» voir délégué au roi, et dont l'exercice lui est consié » pendant la minorité du roi, à maintenir la constitu» non décrétée par l'assemblée nationale constituante, » anx années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter » les loix ».

« Si le corps législation est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussi-tôt que le

corps législarif sera réuri.

V. « Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sarction des loix demeure suspendue, les ministres continuent de faite, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

(307-5)

VI. « Aussitôt que le régent aura prêté le serment; le orps législatif déterminera son traitement, lequel ne ourra être changé pendant la durée de la régence.

II. « La régence du royanme ne confère aucun droit

personne du toi mineur.

PIII. « La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; 's'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps : l'événement de son fils au trône, ou si elle se remarie : indant la minorité, la garde sera déférée par le corps gislatif.

« Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur,

le régent et ses descendans, ni les femmes.

IX. « En cas de démence du roi, notoirement recone, légalement constatée, et déclarée par le corps légisif après trois délibérations successivement prises de sis en mois, il y a lieu à la régence, tant que la dénce dure.

#### SECTION IIL

# De la famille du roi.

irt. I. L'héritier présomptif portera le nom de prince

Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps

slatif, et le consentement du roi.

S'il en est sorti étant majeur de 18 ans; et si, après r été requis par une proclamation du corps législatif; rentre pas en France, il est ceusé avoir abdiqué le de succession au trône.

 Si l'héritier présomptif est mineur, le parent ma-, premier appelé à la régence, est tenu de résider

le royanme.

Dans le cas où il en seroit sorti, et n'y rentreroit pas a réquisition du corps législatif, il sera censé avoir rué son droit à la règence.

l. « La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le en élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la

i la mère de l'héritier présomptif mineur sortoit du ime, elle ne pourroit, même après son retour, avoir de de son fils mineur devenu roi, que par un décret irps législatif, IV. « Les autres membres de la famille du roi ne soi soumis qu'aux loix commun s à tous les vitoyens.

V. « le sera fait une loi pour régler l'éducation de

mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.

VI. « Il ne sera accorde aux membres de la fan

royale aucun apanage re l.

« Les fils pufiés du roi recevront à l'âge de vingtcinq ans accomplis, on lors de leur mariage, une rente apanagère, la nelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine ».

#### SECTION IV.

## Des ministres.

Art. I. « Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

II. « Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé par lui et contre signé par le ministre ou l'ordonnateur du département.

III. « Les ministres sont gesponsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la cons-

inution.

« De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle.

« De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

IV. « En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit,

me peut soustraire un ministre à la responsabilité.

V. « Les ministres sont renus de présenter chaque année au corps législatif, à l'ouverture de la session, l'apperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étoient destinées, et d'indiquer les abus qui auroient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

VI. « Aucun ministre en place ou hors de place, ne peut être pour suivi en matière criminelle pour fait de son

administration, sans un déctet du corps législatif.

Ce 20 août 1791. Paudhommi, membre de la constitution.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Mar ais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

( 2gg )

III. « Le pouvoir législatit est délégué à une essemblée pationale, composée de représentant temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ciaprès.

IV. « Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de

le manière qui sera déterminée ci-après.

V. « Le pouvoir judiciaire est délégué à des jages élus à lamps par la peuple.

#### CHAPITRE PREMIER.

### De l'assemblés nationale législative.

Art. L. & L'assemblée nationale, formant le corps 🔼 gislatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

II: « Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections

Chaque période de deux années formera une légis-

III. « Le renouvellement du corps législatif se fera de plein drott

IV. « Le corps législatif me pourra pas être dissous-par <del>le</del> roi.

#### SECTION PREMIERE.

Nombre des représentans. Bases de la représen-

Art. I. « Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingttrois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui postrroient être accordés aux colonies.

Il «Les representans seront distribués entre les quatrevingt-trois département, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

III. « Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante sept sont attachés au territoire.

« Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un-

IV. 4 Deux cent quarante-neuf représentant sont attri-

bués à la population.

«La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

V. « Deux cent quarante-neuf représentant sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

### DEUXIEME SECTION

# Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Art. I. « Lorsqu'il s'agira de former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront on assemblées primaires dans les villes et dans les cantons, ( Renseyé au comité ).

II. « Pour être citoyen actif, il faut

Etrené Français, ou devenu Français;

« Etre agé de 25 ans accomplis ;

« Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis

le temps déterminé par la loi.

« Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en réprésenter la quittance.

« N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire,

de serviteur à gages;

Etre inscritdans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales;

« Avoir prétéle serment civique.

III. « Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les admini trateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

IV. « Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroir, ni se faire représenter par un

Butter.

(297)

commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

#### TITRE IL

# De la division du royaume et de l'état des citoyens.

Art. I. « Le royaume de France est un et indivisible; son territoire est divisé en quatre vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons

II. « Sont citoyens français:

« Ceux qui sont nés en France d'un père français;

« Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé

leur résidence dans le royaume;

«Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

4 Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France, et prêtent le serment civique ».

Séance du soir. Plusieurs adresses ont été lues. M. Chabroud a fait un rapport sur les indemnités à accorder à la famille Lowendal. L'assemblée a décrété qu'il lui seroit

alloué 150,000 livres.

Séance du mercredi 10. On a repris la discussion de la

révision. Les articles suivans ont été rdoptés.

III. « Ceux qui, nés hots du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens frarquis après cinq ans de domicile continu dans le royaume, ils y onten outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commèrce, et ils ont prêté le serment civique.

IV. «Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique.

V. « Le serment civique est: Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout

( 298 )

mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assembée nationale constituante aux années 1789, 2790 et 1791.

VI. « La qualité de citoyen françois se perd,

« 1°. Par la naturalisation en pays étanger;

« 2°. Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité;

« 3º. Par un jugement de contumace, tant que le juge-

gement n'est pas anéanti;

§ 4º. Par l'affiliation à tout ordre ou corps étranger qui supposeroit des preuves de noblesse, distinction de nais-

sance, ou exigeroit des vœux religieux.

VII. « Les citoyens français, considéréssous le rapport des relations locales, qui maissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

" Le pouvoir législ tif pourra fixer l'étendue de l'arron-

dissement de chaque commune.

VIII. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le ritre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.

« Il pourra être délégué aux officiers municipaux quel-

quesfonctions relatives à l'intérêt général de l'état.

, IX. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus des nivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les loix.

### TITRE III.

## Des pouvoirs publics.

Art. I. « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

II. « La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs,

ne peut les exercer que par délégation.

« La constitution française est représentative: les représentans sont le corps législatif et le roi. droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs dé-

terminée, n'a point de constitution.

XVII. « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut être privé de ses propriétés, si ce n'est lotsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et p éalable indemnité ».

M. Thouret a lu le paragraphe suivant, qui contient l'énumération des suppressions que l'assemblée a faites en conséquence de la déclaration des droits. Il a

. été adopté.

« L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnoître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessoient la liberté et l'égalité des droits.

a Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivoient, ni aucun ordre de chevalerie ou corporations, pour lesquels on exigeoit des preuves de noblesse, ou qui supposoient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

"Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aticun office

public.

« Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun pravilège ni exception au droit commun de tous les Franç ils.

« Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de profes-

sions , arts et métiers.

«La loi ne reconquît plus de vœux religieux, ni aucun autre eng. gement qui seroi contraire aux drous naturels ou à la constitution.

Séance du mardi 9. On a continué la discussion de la révision, et il a été décrété:

## TITRE PREMIER

Dispositions fondamentales garanties par la constitution.

« La constitution garantit, comme droits nature's ct civils:

et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens.

« 2°. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de

leurs facultés:

« 3°. Que les mêmes délits scront panis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

«La constitution garantit pareili ement, comme droiss

naturels et civils :

« La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, accusé ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites;

«La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'inprimer, de publier ses pensées, et d'exercer le culte reli-

gieux auquel il est attaché;

trui, scroient nuisibles à la société.

« La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et

sans armes, en satisfaisant aux loix de police;

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

« Le pouvoir législat f ne pourra faire aucune loi qui puisse porter atteinte ni mettre obstacle à l'exercice des droits naturels et civils, garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'au-

«La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de célles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigeroit le sa-

crifice.

« Les biens destinés à des services d'utilité publique, ceux qui étoient affectés aux dépenses du culte, appartiennent à la nation, et seront dans tous les temps à sa disposition. La constitution garantit toutes les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

« Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, sous lager les pauvres infirmes, et procurer du travail aux pau-

vres valides.

a Il sera créé et organisé une instruction publique

(495)

assendée nationale, considerant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les scules
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solemelle, les droits naturels, i aliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membles du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin
que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en seient
plus respectés; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et insontestables, tournent toujours au maintien de la constitution,
et au bonheur de tous.

« En conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être supprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen:

Art. I. « Les hommes naissent et demeurent libres et éganx en droits. Les distinctions sociales ne penyent être

fondées que sur l'utilité commune.

II. « Le but de toute association politique est la consert vation des droits naturels et imprescriptibles de l'hompe. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreré, et la résistance à l'oppression.

III « Le principe de toute souveraineté réside es, sentiellement dans la nation. Nui corps, nul individu me peut exercer d'autorité qui n'en émane expressé-

ment.

IV. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui me nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes, que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. : Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V. « La loi n'a le droit de défendre que les actions auisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contrains

à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI. « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également

No. 110.

(294)

admissibles à toutes diguites, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de

leurs vertus et de leurs talens.

VII. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détent que dant les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tour citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

VIII. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et aul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée anté-

rieurement au délit, et légalement appliquée.

IX. « Tout homme étant présumé innocent juiqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable; s'il est jugé indisp usable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être séverement réptimée par la loi.

\* 'X. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas

l'ordre publicétabli par la loi.

XI. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tour citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, saut à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII. « L'a garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une lorce publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière

de ceux aniquels elle est confiée.

XIII. \* Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre

tous les citoyens, en raison de leurs sacultés.

XIV. « Tons les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, on par leurs représentans, la nécessité de la constitution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV. « La société à le droit de demander compte à tout

ezent public de son administration.

XVI. « Poute société dans laquisle la garante des

# N°. CXI.

# ÉVOLUTIONS

DE PARIS,

ÉDIÉES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

ec gravures et cartes des départemens de France.

PROISIEME ANNEE

### EUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands
Que parce que nous sommes à genoux.
... Levons-nous......



# D w 20 Av 27 A 0 v 7 17911 Sur la garde du roi (1).

faut, dit-on, qu'un roi seit gardé; an équence l'assemblée nationale vient de déaréter garde royale à Louis XVI: M. Destourmel oit que l'assemblée nationale envoyat une dé-

Veyez les nº. 48, page 421; nº. 70, page 217. [°. cxj. A

putation au roi, pour le supplier de dire s'il vouloit 50 ou 60 mille hommes pour sa garde, et par qui sa majesté désiroit que cette armée sut payée. L'assemblée nationale paroit si peu familiurisée avec les grands principes de liberté, que, dans son extrême sagesse, elle n'a pas cru devoir mettre en question si le roi auroit une garde, cui ou non. Qu'inférer de tout ceia? qu'un jour peutêtre le bandeau tombera de nos yeux; alors nous nous demanderons: qu'est ce qu'un roi? la France doit elle avoir un roi? un roi comme il en fait ua à la France doit il avoir une garde particulière? En attendant qu'une autre législature constituants procède avec cet ordre à la régénération de la France régénérée, examinons quel est l'esprit qui a dioté le décret sur la garde de Louis XVI.

Le premier article porte que « ceux qui compo-» seront la garde du roi rouleront dans tous les » grades exclusivement sur eux-mêmes, sans pou-» voir en être tirés pour occuper des grades dans » l'armée de ligne ». Or, une telle garde n'est point, ne sera jamais une maison militaire; le corps des gardes du roi ne sera point corps militaire. Car qu'est-ce qu'un corps militaire? un corps soldé par la nation pour combattre les ennemis de la nation: or, la garde du roi sera payée par la liste civile; elle n'est faite que pour défendre le roi ; conséquemment c'le n'a rien de ce qui constitue ce que nous appelons un corps militaire. Mulgré qu'on n'ait besoin de ne garder que ses ennemis, si l'on vouloit absolument donner une garde à votre roi, on devoit au moins l'organiser de manière à ce qu'il ne pût jamais la corrompre; et le moyen d'y parvenir étoit de la renouveler souvent. Beaucoup de bons esprits eussent désiré que la garde habituelle du roi fût compesée d'un bataillon d'infanterie et d'un escadron de cavalerie pris dans l'armée, délégués et reneuvelés tous les deux ou trois mois : au moyen de cette mesure on cut évité la corruption, on cut

sprit de corps, le roi cut été effectiverdé par des militaires, sa garde cût été le militaire. C'est en vain qu'on a objecté. ablée nation le que le roi corromproit es sections de l'armée qui viendroient le ans les lieux de sa résidence; on ne coras des corps en trois mois: en deux mois corrompre l'armée qu'il avoit appelée à. 1789? Os craint la gangrène pour des qui ne respireroient que deux mois les. empestées de la cour, et l'on croit conain et intact un corps de dix huit cents. es qui y sera continuellement exposé! Non; nuit cents gardes du roi ne seront jamais orps de jauissaires, un escadren de sbires; rasils; ils n'auront de la forme militaire que et s'ils sont armés, ce sera un corps armé. nation, qui ne le sera ni pour la nation, a nation.

rps aura son général : l'article porte, que u le composent ne pourront occuper des, laus l'armée de ligne. M. Rœderer prope-: décréter cathégoriquement que l'officier, d'une maison domestique ne pourroit être d'armée; mais M. A'exandre Lameth a beau discours pour prouver que le chef des royaux pourra, commander les armées nas ; il a démontrési bien toute l'évidence de .. rérité politique que l'assemblée nationale: woir pas besoin d'un décret particulier pour rer la maxime, elle passa tout uniment. re du jour sur la proposition de monsieur er. Voilà l'esprit de tous ces décrets : on ne phrase en avant, les bonnes gens de l'asle s'en contentent, et mes ieurs des comités rvent la porte de derrière.

nombre des gardes du roi ne pourra excéder cents hommes à pied et six cents à cheval. rai qu'avec dix huit cents hommes Louis XVI ut raisonnablement espérer de faire la conquête de la France; mais une garde de dix huit cents liommes est un centre, un noyau d'armée: si les mécontens eu sent eu ce point de réunion depuis deux ans, il y a long-temps que leur armée seroit portée peut-être à deux cent mille hommes; et si deux cent mille bommes ne faisoient pas la contre-révolution, ils feroient au moins couler des flots de auné.

Quoique le séjour le plus habituel du roi parolsse naturellement devoir être fixé à Paris, qui nous répond qu'il n'habitera pas plus ordinairement quelque autre petite ville? Or, dans une petite ville, entouré de dix huit cents licteurs, ne sera t il pas souverainement maître et despote? Quelle est la force qui résistera à celle là? D'ailleurs ne lui reste t-il pas le régiment des Suisses et le corps des cent Suisses? Pauvre peuple libre! si jamais tu deviens gras, on te conduira le lendes

main à la boucherie. Il est cependant une partie du peuple français qui doit applaudir au décret sur la garde de Louis XVI, et cette partie est la garde nationale, spécialement celle de Paris : la voilà délivrée d'un sérvice aussi dégoûtant qu'incommode. Depuis longtemps il répugnoit à l'homme de bien de voir ainsi prostituer un service qu'on ne devroit faire que pour la patrie ; combien d'éxeclleus citoyens ne s'étoient pas enrolés dans la garde nationale, précisément par cette raison qu'il falloit monter la garde chez le roi! Brutus, Cassius et Cimber valoient bien trois Français; la république entière ent-elle pu les décider à garder César? Mais les comités ont dit qu'indépendamment de cette garde de dixhuit cents homnies, il seroit encore donné au roi une garde d'honneur, composée de gardes nationales, dans tous les lieux où il se trouveroit: s'il est ainsi, le décret fera couler tous les jours le sang des patriotes. Qui ne voit déjà nos gardes nationaux à côté de ces spadassins? qui ne les voit insultés, basoués par cette insolente valetaille? Et qu'un citoyen, qu'un hemme de cœur osé à souffrir impunément les outrages ade de valets?

nde de valets? arde du roi sera prise dans l'armée de lians les gardes nationales , en activité de epuis un an ». Voyez vous l'astuce? On supprimer la garde soldée de Paris; on dans les gardes du roi tous les officiers de ; ils sont, pour la plupart, dignes d'un r. Quant aux anciene gardes du corps, ou es consklérera comme faisant partie de le ligae, ou bien on leur délivrera sur lo e brevets d'officiers; et nous ne tarderons r reparoitre les soupers, les bals, les oront précédé les belles journées des 5 et . Le roi nommera des capitaines de quarne il faisoit sous l'ancien régime, ou plun régime est rétabli dans tout son entier. garde no pourra jamais être commandée in service public ». Voilà qui justifie ce disions plus haut, que le corps des gari n'est point un corps militaire, mais un de jannissaires uniquement aux ordres Le comité militaire est chargé de prédispositions ultérieures; nous avons tous ire qu'il renchérira encore sur le comité ution, M. Alexandre Lameth no laissera apper cette occasion de prouver à son mbien il est attaché à sa gloire et à ses Richard n'ent qu'un Blondel parmi ses uis XVI en compte par centaines dans blée nationale.

ordesdure relative aux évinemens du Champ de Mars.

d procès s'instruit à Paris pardevant le sixième arrondissement; les patriotes aauds de la capitale sont dans les fers s lieue d'un décret de prise de corps;

enfin l'infame ekâtelet semble ressuacité; et avec des intentions, qui sont sûrement les moilleures intentions du monde, le tribunal du sixième arrondissement exerce use inquisition et des vexations dont eussent peut-être rougi les juges de l'ancien régime. Nous allons parcourir les informations, et l'on verra quels espèces de déats on reproche aux accusés.

Cinq témoins déposent « que M. Brune leur a tenu des discours annonçant un esprit de sédition contre le décret sur l'état du roi, dans la soirée du 15 (juillet), revenant du club des Jacobius, où l'on avoit arrêté de s'assembler au champ de la fédération pour signer une pétition contraire à ce décret; d'avoir préché le républicanisme, et dit que les républicains avoient des baïonnettes à op-

poser aux bons citoyens ».

Des discours annoncant un esprit de sedition.... Quels sont ces discours? Les cinq témoins avoientils qualité pour juger ces discours? out-ils assez de mémoire pour les avoir retenus? les ont-ils rapportés comme ils out été débités? Si un discours peut être séditieux, qu'est ce qu'un discours annoneant un esprit de sedition? Ce n'est dono plus du sens propre, c'est de l'esprit du discours qu'il s'agit ici, c'est l'esprit de M. Brune que l'on a jugé, et jugé sur le rapport de cinq individus qui se sont imaginés qu'il étoit un séditieux parce qu'il sortoit des Jacobins. Cinq témoins déposent que M. Brune leur a tenu des d scours annonçant un esprit de sédition : si M. Brune eut Parlé en présence de cinq honnêtes gens, de cinq. patriotes, ceux ci diroient au contraire que M. Brune leur a tenu des discours très - sagas, très-modérés, très justes, des discours qui n'annonçoient qu'un esprit de patriotisme et de soumission à la loi: en effet, de quoi s'agissoit-il, au rapport même des dénonciateurs? D'une pétition. Qu'est ce qu'une pétition? L'acte par lequel un ou plusieurs citoyens expriment leur vœu sur. (315)

ni tient à la chose publique: M. Brune à ces cinq témoins que d'une pétition à Champ de Mars; il étoit dons loin dition, puisque sédition et pétition choses absolument contradictoires: les 18 sont donc fausses; elles sont faites es gens achetés, ou par des gens préves sont d'ailleurs en contradiction avec 18 et c'est ce qui arrivera toutes les l'on permettra à des individus de venir sur l'esprit des discours qu'ils enter-

ina est encore acousé d'avoir prêché le nisme, et dit que les républicains avoient nettes à opposer aux bons citoyens. Encontradiction de la part des déposans: licains et les bons citoyens ne font qu'un: est-il possible que dans la France il se core quelques bous citoyens qui ne sont dicains; mais à coup sûr il est impossible, iquement impossible, que tous les vrais ins ne soient pas d'excellens citoyens; que cela , ils ne peuvent être que cela, que est tout leur bier. Cependant le résme est une des charges les plus fortes ppose à M. Brune: qui ne voit que ce M. Brune, que c'est au républicanisme : le procès? cette opinion des sages, ce rernement des hommes libres, prenoit ute faveur; Paris, la majorité des dé-, presque toute la France, en étoit à le constitution républicaine: or, cette ublique ne génoit pas peu l'opinion trèsre des monarchistes; et malgré la droiurs intentions, ils ont cru que ce seroit le sacrifier les républicains, pour éteufiblicanisme ; c'est d'après cela que cinq sont là trouvés tout prêts, pour dira rana étoit coupable du crime de répuBuirette de Verrières. « Sept témoins déposent l'avoir vu, monté sur un cheval, le samedi 16 juillet, excitant les ouvriers et autres personnes qu'il rencentroit à se rendre au champ de la fédération pour signer la pétition, échauffant les esprits contre le décret, et se vantant d'être à la tête du rassemblement.

Comme le seul grime de M. Verrières est d'avoir engagé à signer la pétition, ses digues adversaires seront confondus si l'on démontre que la pétition elle-même n'est point un crime: or, le pétition est telle que mous l'avons transcrite dans notre numéro 106; et certes, nous défions qui que ce soit d'oser dire qu'elle ait rien de séditieux, rien de contraire aux principes établis par la cons: titution qui a consacré la pratique des pétitions d'une manière formelle et non équiyoque. Mais, dirat on, si la constitution accorde aux représentés le droit de faire des pétitions à l'assemblée natio-.nale, c'est alors que ses décisions sont encore incertaines; mais une fois que l'assemblée nationale a prononcé, la voie des pétitions cesse d'être onverte : or , l'assemblée nationale avoit prononcé sur le sort du roi, les individus n'avoient done plus qu'à se soumettre; et la pétition du 17 juillet doit être regardée comme une rebellion aux décrets, comme une atteinte formelle à la pureté du systême représentatif.

Nous répondrons, premièrement, que la loi qui accorde aux individus le droit de pétition est une loi simple, claire, et qui ne distingue pas entre les pétitions antérieures et les pétitions postérieures aux décrets rendus: or, toutes les fois que le législateur, que la loi elle-même n'a pas distingué, il n'est permis ni aux tribunaux, ni aux juges, ni à qui que ce soit d'introduire des distinctions particulières et arbitraires; conséquemment de cela seul que la constitution permet les pétitions, elle les permet autant sur les décrets rendus que sur les décrets à rendre; et par une ultérieure consé-

quence,

la pétition du 17 juillet, par cela seul t une pétition, n'est point un crime, ellecte légal de souveraineté.

irons, en second lieu, que non-seulement constituant n'a point ôté aux citoyens le pétition sur les décrets rendus, mais qu'il pas même été en son pouvoir de le faire. raineté du pauple ayant été reconnue, levons obéissucce à la loi qu'autant qu'ella ression de la volonté générale ; la voie ons est la seule manière de manifester onté générale : une loi qui défendroit les après les décrets readus seroit une eni manifestation de toute espèce de vœu impêcher la manifestation du vœu public écrets du corps législatif, seroit mettre la lu corps législatif à la place de la volonté , cet acte seroit un acte de tyrennie : e libre n'obéit point à la tyrannie; conséat une déclaration qui défendroit les péur les décrets rendus seroit pulle, aut obligatoire, et tout-à fait hors du poulégislateurs, qui ne sont, qui ne doivent des tyrans.

soit que M. Verrières ait signé, soit magagé à signer la pétition du 17 juillet, res n'est pas coupable; le droit de signer la étoit un droit appartenant à tous, et nit ni tort ni injure à personne en usant

roits.

l echauffoit les esprits contre le décret....

s les déposans voudroient ils bien nous
que c'est qu'échauffer les esprits conderet; comment M. Verrières échaufsprits contre le décret, coqu'il faisoit;
isoit pour échauffer les esprits contre le
Disoit il qu'il ne falloit point y obéir? inpeuple à assommer ceux qui l'ont porté?
de se mettre à la tête de cette expédioit-il de mener Louis XVI à Oriéans?

sj. B

de l'assassiner de sa main, parce qu'on ne l'avoit pas livré au bras de la justice? Si M. de Verrières tenoit ces propos, s'il les accompagnoit de gestes, sans doute il avoit tort, il troubloit l'ordre, et il peut être puni comme séditieux; mais s'il se bornoit à dire que le décret étoit inju-te, qu'il trompoit l'attente de la nation, qu'il étoit impolitique, absurde, inique, détestable; qu'il falloit le faire réformer; que, pour y parvenir, il falloit faire une pétition, qu'il falloit signer cette pétition, qu'il falloit la faire signer des 83 départemens; si telle a été la conduite de M. de Verrières, ses conomis n'ont rien à lui reprocher; il étoit libre de manifester son opinson sur un décret, et le moyen qu'il employoit pour en obtenir la réforme, est un moyen de soumission, un moyen légal qui n'a pu

déplaire qu'à des despotes.

a Legendre. Cinq témoins déposent lui avoir en-» tendu tenir des propos incendiaires contre le dé-» cret, contre le commendant-général; dire qu'il » tireroit sur la garde nationale, et avoir vu distri-» buer chez lui des écrits incendiaires ». Si M. Legendre a eu la coupable audace de dire du mal le M. de la Fayette, s'il a poussé à ce point la temérire et la sceleratesse, il u sans doute commis un · crime de lèse-nation , il est dans le cas d'être puni d'une manière exemplaire; mais encore ce n'étoit point au tribunal du sixième arrondi: sement à le faire pendre, c'étoit à M. le commandant-général lui-même, s'il se prétendoit calomaié, à poursuivre son calomniateur. Quant aux propos incendiaires qu'on fait également tenir à M. Legendre contre le décret du 15 juillet, nous ne pouvous que renvoyer à ce que nous venons de dire relativement à M. de Verrières : ou ces propos insendiaires étoient une simple manifestation de soa opinion, telle opposée qu'elle pût être à l'esprit de l'assemblée nationale, ou bien c'étoit une provocation formelle à la désobéus ince. Dans le pre: mier cas, M. Legendre est inculpable; dans le se(319)

e les témoins nous disent quels sont les aracterisent cette provocation... It a dir ost sur la garde nationale ; donc il a tiré la nationale ; do so il faut le prendre pour sur la garde nationale; quelle logique! avons si M. Legendre a dit qu'il tireroit le nationale; mais comme M. Legendre it un fou, et qu'il n'y a qu'un fou qui acevoir l'idée de tirer seul sur la garde nous devons croire que si M. Legendra propos, il ne l'a tenu que dans une hyoané; or, les témoins se gardent bien ter ces circonstances; cope idant nous jours ou î dire 'qu'il étoit de principe zours, ua aveu, ua propos ne devoit prété que dans tout son e semble : jug-z on doit ajouter à des mercenaires qui apporter le fragment d'un prétendu disis pascons légérement sur les écrits incenu'on lui a vus distribuer chez lui; quels écrits? où est'la lui qui défend de dises écrits ? quel étoit l'auteur de ces els jours se sont faites ces distributions

re. Trois témoins déposent lui avoir perent entendu tenir des propos incendialvoquant au meurtre contre la garde natiochefs, seventant d'avoir tout le faubourg et menaçant, à l'aide de ce faubourg , rengeance des événemens du 17 ». Où re tenoit il ces propos? à qui les tenoit ont coux qu'il provoquoit au meurtre? provoquoit-il? qu'est ce que provoquer e? cette déposition est peut être encore signifiante de toutes. M. Santerre s'est oir tout le faubourg pour lui.... et quand vrai, peut-on lui en faire un crime? il de tirer vengeance des événemens du .. Nous n'entreprendrans pas de proutte vengeance pourroit être légitime, si

elle étoit dirigée contre les infâmes auteurs du carnage; mais nous dirons de Santerre comme de Legendre: il a menacé, donc il a fait, il a dit qu'il tirerait vengeance des événemens du 17; donc il a armé tout le faubourg, qui est pour lui, contre la garde nationale, donc il a été allumé le flambeau de la guerre civile; tolle, tolle, crucisige eum. Où en sommes nous, grand Dieu! si, sur des propos trongués, sur des cui dires, on précipité ces citoyens dans le fond des cachots? La loi ne doit punir que les actions, l'intention est un mystère pour tout autre que celui qui l'a; et ici des témoins vionnent déposer de la conscience de ceux qu'ils accusent, ils jugent eux-mêmes leurs parties; et c'est sur ces dépositions qu'un tribunal constitutionnel lance des décrets de prise de corps! mais suspendons encore un instant nos réflexions.

Tissier, cavalier de la garde nationale. « Cinq » témoins déposent qu'il s'est présenté avec armes no et bagage au champ de la fédération, au nom » de tout son corps, les officiers exceptés, pour » déclarer qu'ils ne vou oiont plus de roi, et qu'ils » viendroient signer la pétition à ce sujet ». Messieurs les témoins ont mal retenu leur thême. La pérition du Champ de Mars ne demandoit pas l'abolition de la royauté, elle demandoit seulement le jugement du roi. Il est peut-être vrai que M. Tissier s'est présenté au Champ de Mars : mais il est faux qu'il s'y soit présenté avec armes et bagage, il est avéré que personne n'y étoit admis avec des armes; mais la déposition seroit aussi vraie qu'elle est fausse, qu'on ne pourroit pas en inférer une charge contre M. Tissier, et moins encore y trouver la matière d'un décret de prise de corps, Demander la suppression de la monarchie, par un acte aussi légal qu'une pétition, ne seroit point un crime. Si, ce que nous ne prévoyons pas, M. Tissier avoit abandonné son service pour aller au champ de la fédération, il auroit commis

faute de discipline militaire; mais une faute discipline n'est point un délit.

aint-Félix. « Deux témeins déposent que le 17 illet au matin, il a dit dans la cuisine des Corliers, que lui et ses camarades alloient chasser ssemblée nationale; qu'il tuproit dans le jour, sa propre main, le commandant général et officiers municipaux, et qu'il falloit que les hes partageussent avec les pauvres ». En supat que catte déposition soit vraie, que peutrede Saint-Félix? Rien, sinon qu'il avoit perdu te, ou qu'il s'amusoit aux dépens de ceux 'éroutoient. Tombera-t-il jamais sous le sens i homme conçoive et veuille exécuter seul le in d'assassiner quarante à cinquante personnes n jour, sur-tout quand ses personnes sont rées de toute la force publique? Dire qu'il pit que les ri hes partageassent avec les pauce ne seroit que demander l'exécution d'une i a été décrétée par un peuple que les peubres se sont toujours fait gloire d'imiter : la mire n'est tout au plus qu'inexécutable, et poser ne mérite pas la mort. Encore un l'on n'e pas pu juger sur des discours, des rs mal rapportés et tronqués; Saint Félix ommis aucun des excès qu'on lui reproche? ard l'ainé. « Quatre témoins déposent l'aı le 15, excitant la multitude, à la tête de : il étoit, d'aller forcer l'assemblée à recevoir ion, et de lui avoir entendu dire le 17 au le garde, qu'il falloit aller tirer contre la iationale au champ de la fédération ». Le hement des dates va nous donner une idéa robité et de l'exactitude des déposans. Ca 17 à deux heures de l'après-midi que l'on la pétition, et dès le 15, M. Richard l'atné la multitude d'aller forcer l'assemblée à la pétition; conséquemment deux jours u'ello no fût rédigée : quels hommes que oins! He ont le droit de lire dans l'avenir.

elle étoit dirigée contre les infâmes aut carnage; mais nous dirons de Santerre g Legendre: il a menacé, donc il a fait, 🗸 tirerait vengeance des événemens a armé tout le faubourg, qui est? la garde nutionale, donc il a beau de la guerre civile; tolle. Où en sommes-nous, grand & & propos tronques, success citoyens dans le fond doit punir que les actions tout autre tère pour tout autre témoins viennent dép qu'ils accusent, ils properties de c'est sur ces deptionnel lance des suspendons encorrer de l'issier, cay ...on de raire crou-..e procédure? ume témoin dépose cendiaires au café P:0-Lartre, disant qu'il fulloit » témoins dé bagar, acionales, et que les assignats de tout wine des ouvriers renvoyés des déclar/ .rité. Camille Desmonlins répond » viend/ cette ab urde inculpation. ( Voyez la , de ce numéro . Canille D'emoulins sieurs son alibi: nous ajouterons à ce qu'il a dit ab sa défense, qu'un seul témoin dépose contre le di or un seul témoin, pas de témoin : cependent

Jamille est décrété de prise de corps. Momoro, « Deux témoins dépo ent qu'il étoit le 17 sur l'autel de la patrie, avec le président de la société fraternel e des Jacobins, excitant la multitude à signer la pétition contre le décret de l'assemblée et contre l'état du roi, et engageent cette même multitude à repousser les gardes nationales qui sont entrées le soir au champ de la fédération ».

Premièrement, le président de la société fraterrelle des Jacobias a présidé sa société pendant toute la journée du 17; it n'a pas mis le pied au champ faux que M. Momoro ait été de la patrie; secondement, oir excité la multitude à similate la multitude à similate la multitude à signer la bornoit à la lire, pour en quatrièmement, M. Mode la patrie que jusqu'à et comment à six heuroi -quarts? Il prévuir égorger les

oule de témoins déde la multitude à signer our objet la destitution du eté de se rendre au champ de c des armes cachées et tranchanper les jarrets aux chevaux de la cavaltirer sur les gardes nationales ». D'un s trois quidams, rendus au champ de Mars. oquoient le peuple à signer une pétition, autre, ils n'avoient fait que le projet de se au champ de Mars. Comment concilier ouvelle contradiction? me seroit pas plus facile que de nous dire ot trois individus eussent feit pour couper ets & 1000 chevaux; comment ils eussent er Hyrer combat à une armée de 30 mille s; c'éroient donc trois Samson, et l'armée une armée de Philistins ?... Le pré ident du discrit que s'il étoit accusé d'avoir vole les Notre Dame, il prendroit la fuite, et le t du Hurlay avoit raison; car, de nos jours. renis qui ne sont accusés que d'avoir en le voler les tours Notre-Dame sont aux fers. walier de la Riviere. « Décrété d'ajournersonnel. Deux témoins déposent qu'il a sur l'autel de la patrie à la rédaction de m; et excité à la signature ». Verrière

Barthe et Sainty. « Deux témoins déposert contre eux que Sainty rédigeoit la pétition sur l'autel de la patrie, et la fuisoit signer, et que Barthe provoquoit le meurtre contre les chefs de l'armée parisienne. Ces témoins disent sonnoltre ces deux particuliers depuis leur enfance, et les avoir vus sur l'autel de la patrie ». Un seul mot: le fait est faux et la déposition une imposture Nous connoissons personnellement les quatre citoyens qui ont été nommés commissaires à l'effet de rédiger la pétition; pous connoissons ce ui qui a tenu la plume, et nous affirmons sur notre honmeur, que Barthe et Sainty n'étoient pas du nombra ; qu'ils n'ont eu aucune part à la rédection de la pétition. En faut-il davantage pour faire crouler tout l'édifice monstrueux de cette procédure?

Camille Desmoulins. « Le sixième témoin dépose qu'il a tenu des discours incendiaires eu café l'ocope, provoquant le meurtre, disant qu'il falloit tirer aut les gardes nationales, et que les assignats étoient le patrimoine des ouvriers renvoyés des ateliers de charité. Camille Desmoulins répond lui même à cette ab urde inculpation. ( Voyez la page 345 de ce numéro à Camille Démoulins prouve son alibi : nous ajouterons à ce qu'il a dit pour sa défense, qu'un seul témoin dépose contre lui; or un seul témoin, pas de témoin : cependant Camille est décrété de prise de corps.

Momoro, « Deux témoins dépo ent qu'il étoit le 17 sur l'autel de la patrie, avec le président de la société fratergel e des Jacobins, excitant la multitude à signer la pétition contre le décret de l'assemblée et contre l'état du roi, et engageant cette même multitude à repousser les gardes nationales qui sont entrées le soir au champ de la fédération ».

Premièrement, le président de la société frater relle des Jacobins a présidé sa société pendant toute la journée du 17; il n'a pas mis le pied au champ Mars; il est donc faux que M. Momoro ait été c lui sur l'autel de la patrie; secondement, ce un crime d'avoir excité la multitude à sir une pétition? troisièmement, est-il vrai que Momoro ait excité la multitude à signer la ition? Non, il se bornoit à la lire, pour en uner connois-ance; quatrièmement, M. Morro n'a paru sur l'autel de la patrie que jusqu'à heures de l'après-midi; et comment à six heurauroit-il engagé à repousser des troupes, qui sont venues qu'à sept heures troi-quarts? Il prémit donc aussi qu'on alloit venir égorger les

oyens paisibles?

Les trois quidants. « Une foule de témoins désent qu'ils ont provoqué la multitude à signer pétition qui avoit pour objet la destitution du i. et d'avoir projeté de se rendre au champ de fédération avec des armes cachées et tranchanpour couper les jarrets aux chevaux de la cavalie, et tirer sur les gardes nationales ». D'un té ces trois quidants, rendus au champ de Mars, provoqueient le peuple à signer une pétition, de l'autre, ils n'avoient fait que le projet de se a lre au champ de Mars. Comment concilier tte nouvelle contradiction?

Cela ne seroit pas plus facile que de nous dire mment trois individus eussent feit pour couper i jarrets à 1000 chevaux; comment ils eussent it pour livrer combat à une armée de 30 mille mmes; c'étoient donc trois Samson, et l'armée l'Paris une armée de Philistins?... Le pré ident du arlay disoit que s'il étoit accusé d'avoir volt les urs de Notre Dame, il prendroit la fuite, et lè ésident du Hurlay avoit raison; car, de nos jours, se citoyens qui ne sont accusés que d'avoir en le ojet de voler les tours Notre-Dame sont aux fers. Le chevalier de la Riviere. « Décrété d'ajourne-ent personnel. Deux témoins déposent qu'il a riticipé sur l'autél de la patrie à la rédaction de pétition, et excité à la signature ». Ferrière,

Tissier, Sainty, Momoro ne sont pas accusés d'autre chose; ils sont cependant décrétés de prise de corps; pourquoi donc M. de la Rivière ne l'estit que d'ajournement porsonnel? Est ce pour ne pas donner un démenti à M. Bailly, qui, le jour de la députation à l'hôtel de ville, le reconnut pour un homme d'honneur?

L'on voit douc que toute la procédure n'est qu'an tissu informe de contradictions, de méchanceté, de tyrannis; il n'est pas une seule déposition qui puisso souffrir le plus léger examen : par-tout on reconnoît la même main, la même influence, la même envie d'imputerà crime ce que des hommes libres eussent imputé à vertu. Que seroit ce si l'on eût publié les noms des témoins? Nous savons qu'ils sont aussi reprochables que leurs dépositions. On assure qu'il en est d'entre eux qui ont été flétris par la justice; mais ne falloit il pas de tels êtres pour jouer le rôle qu'on leur a donné?

Rien n'a égalé la fureur avec laquelle on poursuit les malheureux patriotes, si ce n'est la conduite du châtelet envers tous les partisans de la révolution. Depuis plus d'un mois ils sont encore au secret, on ne les amène au tribunal que poings liés; tandes que les écrivains de l'aristocratie marchent la tête levée. Un seul d'entre eux, le nommé Suleau, a été emprisonné pour la forme; celuilà est accessible à tout le monde et à toute heure: des femmes viennent à sa prison faire avec lui des orgies qui scandalisent le public en insultant au

malheur des patriotes.

Depuis que ques mois la face des affaires est entièrement changée, le patriotisme est le seul crime irrémissible; par-tout on le poursuit avec un acharnement inconcevable; et par-tout on ferme les yeux sur les manœuvres les plus anti-révoutionnaires: c'est au point qu'aujourd'hui dans la capitale on affiche publiquement l'aristocratie, tandis qu'on ose à peine aveuer qu'on est patriote. Les chevaliers du poignard, les gardes-du-corps qui ont

it conduit Louis XVI à Varennes, tous ses comices, tous les contre révolutionnaires, tous les memis publics sont traités en frères, aucun n'a é puni de ses grimes, et les patriotes, les dénseurs des droits du peuple languissent dans les rs, on les traite en oriminels, ils p'attendent us dans le fond des cachets qu'un arrêt de la rannie qui vienne les délivrer d'une vie imporne. Le moment de la erise est terrible, nos enmis sont prêts d'avoir le dessus ; s'ils l'ont pennt une heure, c'en est fait de teus ceux qui nt sous les verroux; ils seront égorgés, massaés. Une autre pensée non moins affreuse, doit core les déchirer : ou les comités parviendront remettre au roi le droit de faire grace, ou ils parviendroat pas : sils y parviennent, dès que uis XVI eura accepté la constitution, il promera une amnistie générale, tant en faveur des cueux an on faveur des contre-révolution paires. les patriotes ne devront leur liberté qu'à la cleince du manarque, et cette liberté sera le prix tous les ennemis de la chose publique, et les lheureux ne sortinent de prison que pour voir r patrie inondée de royalistes et de brigands. eges infortunés, si se n'est le roi qui yous fait uyer l'ontrage d'une amnistie, ce sera l'asseme nationale; elle veut, à tout prix, faire la paix 🗝 les amis de son roi, vous êtes ici leurs gages, st vous de qui l'on trafiquera pour acheter des ans à la France; on veut veus faire maudire la erté même. Voilà cependant où nous a conduits souciance et la fausse sécurité.

P. S. Ce qui prouve que toutes les accuestions i charge des détenus sont des calomnies payées, st la déposition qu'ont faite le 27 août, les trois nicipaux Leroux, Renaud et Hardy, qui s'émit le 17 juillet transportés au Champ de Mars. toit parvenu au tribunel un rapport signé des is officiers municipaux, rédigé le jour même du N. cxj.

massacre, pour, selon le dire du sieur Hardy, conserver les faits dans toute leur pureté. Le sieur Leroux a parlé le premier; sa déposition vague et embrouilée s'est trouvée dans plusieurs endroits en opposition avec la pièce écrite, dont il a prétendu atténuer l'authenticité; mais le juge lui ayant fait remarquer qu'elle étoit signée de lui et de ses deux collégues, il a pâli et s'est tu. L'in-

dignation a paru sur tous les visages.

Les deux autres municipaux, Renaud et Hardy, ont déclarés s'en tenir au rapport, qu'ils ont sertifié veritable et sincère. Or, cette pièce est un récit parfaitement conforme à celui que nous avens fait dans notre No. 106. Il y est confirmé que la soène du matin étoit une affaire absolument distincte de celle du soir; on y rend justice à la tranquillité et aux bonnes intentions des citoyens assemblés sur l'autel de la patrie, ainsi qu'à leur soumission à la loi, à leur respect pour ses organes. Il y est confirmé que la municipalité, pour ne pas revenir sur la proclamation de la lei martiale, faite en l'absence de ses envoyés, n'avoit pas voulu les entendre non plus que les douze députés du Champ de Mars.

Nous n'omettrons pas une circonstance singulière dans la déposition du sieur Hardy, qui déclare que, comme fonctionnaire public, il ne doit compte de sa mission qu'au corps qui l'a mis en activité, mais que pour obeir à justice, etc. A moins qu'un fonctionnaire public ne soit censé perdre sa probité quand il est en place, on ne conçoit pas comment il ne pourroit pas être appelé en témoignage. Cette assertion du sieur Hardy décèle la plus profonde ignorance; il devroit savoir que tout homme, quel que soit son rang, est susceptible d'être assigné comme témoin. t-il pas vu des membres de l'assemblée nationale venir témoigner dans cette affaire? D'ailleurs, ce n'étoit pas comme fonctionnaire public qu'on · l'appeloit, c'étoit comme homme privé; ce n'étois ( 327 )

pas non plus de sa mission qu'on lui demandoit compte, on ne lui demandoit que ce qu'il avoit vu et entendu.

- Avant la lecture de la déposition écrite des municipaux, on a lu une lettre du nommé Bernard, accusateur public du sixième arrondissement. Cette lettre est un éloge pompeux des vertus de la municipalité, de celles du général la Fayette. On y peint des factieux tenant le poignard levé sur les pouvoirs constituans et constitués; enfin, on finit par engager les juges à la plus grando sévérité. Cette lecture a indigné le public ; l'on s'est demandé est ce le Chant du Coq...? M. l'accusateur public étoit-il de votre ministère, de faire l'apologie d'une partie et la censure de l'autre. Ignorezvous que c'étoit indisposer le peuple et les juges contre de malheureux détenus? En les désignant comme des factieux, vous prévenez la loi, vous les jugez coupables tandis qu'ils sont encore censés innocens; de quel droit portez-vous un jugement sur leur intention? Il est d'un homme juste, d'un rapporteur honnête, de conclure toujours à la décharge de l'accusé tant qu'il n'y a pas les preuves les plus certaines du délit. Occupezvous à démêler la vérité parmi les dépositions que vous recevez, voilà votre rôle, et sur tout écartez avec soin les calomnies payées, dictées par la haine et l'esprit de parti dont on vient tous les jours charger vos registres.

Décret constitutionnel contre la liberté de la presse.

Citoyens! ce seroit vous flatter trop long temps; vous n'avez plus de liberté: celle de la presse vient d'être la prois d'un décret constitutionnel. En 1788, lors de l'assemblée des notables, sous le ministère de Brienne, un arrêt du conseil avoit rendu aux écrivains le libre exercice de leurs plumes. En 1791, un décret de l'assemblée na;

C.a

tionale constituante la leur brise entre les mains.

Si vous en doutez, prenez et lisez:

Nul homme ne peut être recherché ou pour suivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier (1). . . si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobsissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, et la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions décla-

rées crimes ou délits par la loi.

Voilà le texte de la loi. Nous défions le plus sague d'entre les jurés d'oser prendre sur lui de porter un jugement d'après elle. Le vague des expressions ouvre un champ si vaste à l'arbitraire, qu'il n'est pas probable qu'un homme d'honneur ne répugne de décider s'il y a lieu à accusation dans un écrit quelconque soumis à un tel dispositif; en sorte qu'il seroit possible d'absondre et de condamner à la sois le même écrivain, en s'en référant aux termes mêmes du décret; écla dépendra des dispositions favorables on non dans lesquelles se trouveront être les citoyens autorisés à en faire l'application.

Et d'abord qu'est ce que provoquer la désobéissance à la loi? Examiner une loi, en montrer l'absurdité, mettre dans teut leur jour les inconvéniens qui en résultent, ce n'est pas sans doute inviter à obéir à cette loi; mais cependant de n'est pas non plus provoquer à lui désobéir: et

<sup>(1)</sup> Ce texte positif, simple, tout naturel, ne donne lieu à aucua commentaire. Le peu de bons décrets épars çà et là dans notre constitution porte ce caractère. Les bons décrets se reconnoissent d'abord au style. La rédaction des autres est ambigue, ténébreuse, et peint l'ame des législateurs qui les ont provoqués. Celuici, contre la presse, en est un exemple. Si on s'en étoit tenu aux deux premières lignes, que de discussions on se seroit épargné à l'assemblée nationale, que de procédures dont on auroit tari la source, et qui vont inonder les 83 départemens!

ourtant le décret peut très-bien être pris dans 33 deux sons ; et pour peu que le juré ait de préention ou d'humeur pour ou contre le prévenu; sns l'embarras, dans l'incertitude où le met le foret, ce n'est plus au décret gu'il s'en rappor ra, c'est à lui-même, à sa judiciaire, à sa conience; et s'il se respecte, il ne voudra être l'arbitre dans une cause dont on l'a constitué

Et en outre, provoquer, dans l'acception natulle de ce mot, ne se prend guère que pour une ie de fait ou pour des termes durs appuyés d'un ste memeçant : mais on sait qu'il dépend du talent ı de l'adresse d'un écrivain de tellement modir son style, de présenter ses raisons d'une ma ère tellement ambigue, qu'il peut en résulter satyre la plus amère du législateur, et la crique la plus sanglante de la loi, tout en paroisnt faire leur apologie; soulement il laissera à ux qui savent lire le soin d'en tirer eux-mêmes résultat, qui ne sera rien moins que l'obéisnce à une lo dont on leur aura fait sentir tous vices.

Quand tout le reste du texte de ce décret seit univeque, il suffircit de ces deux mots &

ssein pour rendre la loi détestable.

Supposous, en premier lieu, qu'on soit bien secord sur ces deux mots; dans ce cas, ils comomettent et dénaturent singulièrement les imitions du législateur : son but, dans cette loi, st il pas de prévenir tout ce qui peut s'opposer l'exécution de la loi, etc. ? Qu'un écrivain ait ssein ou non de provoquer la désobéis ance à loi, etc.; si ses écrits produisent cet effet, la il a liea, quelle que soit son intention, et il en : la cause innocente ou volontaire. Or, si on réfère aux termes du législateur, ne semble-tas que l'écrit ne doive être poursuivi que quand ra dessein de nuire, que le mal se soit fait ou 1; et si les jurés décident qu'ils n'ont pas remarqué de dessein de provoquer la désobéissance, l'écrit continue à circuler, et le malse fait en toute impunité.

Ce n'est pas la sans doute le vœu du législateur; mais voilà où mène la violation des prin-

eipes.

A présent ne nous attachons qu'à ces mots : provoquer à dessein. S'il y a dans notre idiome une expression banale qui se prête à tout, c'est assurément celle-ci. Avec ce mot, on pourroit faire le procès à l'auteur de l'évangile, le poursuivre une seconde fois, et lui faire subir une seconde fois le supplice de la croix; même parmi des catholiques. Tibère, qui dressoit des embûches à ses sujets pour les faire tomber dans sa tanière impériale, se seroit applaudi d'avoir trouvé ce mot. Quand l'inaction du pouvoir exécutif cessera, qu'il sera surpris agréablement à son réveil d'avoir une loi pareille à promulguer; il n'aura pas besoin d'y ajouter du sien; le texte lui donne carte blanche. Provoquer à dessein est l'arrêt de mort de tous les écrivains patriotes. Encore si l'on eut ajouté avec dessein formel; mais c'eut été moins vague : on auroit vu le leurre de trop loin, et on l'entévité. Mais comment se garer de l'expression insignifiante et significative tout à la fois d'à dessein. La plume la plus circonspecte n'y parviendra jamais. Vous avez dit que le décret qui donne au roi une maison militaire, et qui lui en laisse le choix prépare une contre-révolution ; vous n'avez pu direcela sans le dessein de provoquer la natio : à l'avisissement du second des pouvoirs constitués ; car il est évident que la dignité d'un roi des Français ne peut se passer de 18 cents janissaires. Donc....

Qu'est-ce que provoquer l'avilissement des pouvoir constitués? et d'abord, comment peut on avilir un pouvoir constitué? On conçoit l'avili-sement du premier fonctionnaire public, quand il m'apporte au trône d'autres titres que le hasard de la naissance; mais le pouvoir qui constitue ouis XVI roi des Français, est il susceptible étre avili? Avilir ne se dit que des personnes et on des choses, et sur-tout des abstractions. Re-résentans du peuple français, apprentz votre inque avant de nous donner des joix dans des ermes dont vous ne connoissez pas bien la aleur.

Il est possible d'avilir un député, en le metint en parallèle, par exemple, avec M. Dandré, I. Barnave, etc... Mais l'assemblée nationale, n elle-même, est un pouvoir sacré qui représente a volonté de tous; invuluérable dans son ensemle, inaltérable dans son essence, l'esprit de son nstitution est saint.

Il faut bien distinguer les pouvoirs constitués l'avec leurs actes, comme il faut bien distinguer assemblée nationale d'avec les députés à l'assememblée nationale. De ce que tous les pouvoirs constitués sont respectables, il ne s'ensuit pas que es actes émanés d'eux soient tous constutionnels, l'est à diro, dans le véritable sens de la constiution, fondés sur la déclaration des droits. Le déret qui nous occupe en ce moment, par exemole, est un acte du premier des pouvoirs constiués; mais ce n'est point un acte de foi, et la léclaration des droits nous en permettoit l'exanen. Notre dessein n'est pas assurément d'en conseiller la désobéissance, et de prevequer la résistance à son exécution. Honni soit qui mal y vense, dirons-nous aux mal intentionnés; mais qu'il nous soit permis, du moins pour ce déoret lestructeur de la liberté de la presse, d'invequer la déclaration des droits qui l'avoit consacré, et à laquelle nos représentans osent bien déroger avant de céder leur place.

Mandataires infidèles! vous osez plus encore! vous calomniez déjà vos auccesseurs; vous tuez la liberté de la presse, et, avec une impudence rare, vous chargez de ce forfait la législature suivante. Ainsi, par un même décret, vous prévante.

tendez enchâner la nation qui vous centemple et les nouveaux représentans qui doivent vous remplacer; vous interdisez à vos successeuss la faculté d'être plus sages que vous, dites plutôt la faculté d'être moins patriotes; vous interdisez à la nation la résistance aux actes quelconques des pouvoirs constitués, en affectant de confondre les pouvoirs, toujours légitimes de lour nature, avec leurs actes souvent irréguliers et liberticides,

tel que celui sur la presse.

Mais au 14 juillet, il y avoit des pouvoirs constitués, et ces pouvoirs produisoient des actes; comment alors ne vous est-il pas venu à l'esprit de punir les écrivains qui provoquèrent la résistance à ces actes, et le peuple qui profita du conseil? Bien loin de vous aviser alors d'un décret de la nature de celui-ci, l'insurrection da peuple conzacra les pouvoirs constitués de l'assemblée natiomale. Mandataires ingrats! il vous sied bien de méconnoître aujourd'hui, à l'instant de votre dissolution, un bienfait dont vous recueillites tous les fruits lors de votre installation! Eh bien! craignez à votre tour que le peuple ne vous traite comme il traita en juillet 1789 le gouvernement despopotique auquel vous semblez prendre goût. La résistance au décret sur la presse seroit un aussi saint devoir que l'insurrection du 14 juillet.

La censure est permise à tout homme contre les actes des pouvoirs constitués; mais les calomnies volontaires contre la probué des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront étre poursuivies par les personnes qui en sont l'objet.

Quand le législateur ne s'entend pas lui même, at il droit d'exiger qu'on l'entende? Nos députés devroient pourtant bien connoître ca que c'est qu'une censure; ils lui ont fourni tant de matérieux!

Le première ligne de se sesond paragmaphe ast intelligible, et ne laisse point de leuche. Il est donc

donc permis à tout homme de consuper les actes des pouvoirs constitués, c'est à dire apparementat, d'après l'acception grammaticale du mot censure, il est permis de dire, par exemple, que ce décret sur la presse est mauvais, c'est à dire, qu'il est attentatoire aux premiers dreits de l'homme en société; qu'il no donne pas une haute idée de la judiciaire, et même de la pureté des intentions de ceux qui l'ont voté; qu'il enlève à la liberté son seul rempart inexpugnable; que si cette loi reste, nous redeviendrous infailliblement esclaves, puisque l'exercice de ce droit nous garantissoit l'exeréice de tous les autres.... que d'ailleurs, une expérience de deux années suffisoit pour prouver à l'assemblée que les inconvéniens de la liberté de la presso n'éloient rien en comparaison des avantages qu'on on pouvoit tirer, etc.

Assurément ce n'est pes sortir des bornes de la gensure, que de s'exprimer ainsi. Or, s'exprimer ainsi, ne sera ce pas, sux yeux des mai intentionnés, provoquer à dessein la désobéissance à la loi, et la résistence aux actes des pouvoirs? Les ennemis d'un écrivain patriote ( et tous les gens en place sont ses ennemis) diront : il n'a pas conseilé formellement la révolte, muis c'est tout comme; son dessein n'est que déguisé; il porce dans plusieurs endroits. Il dit que la loi est mauvaise, n'est-ce pas comme s'il disoit : désobéisses à la lei? La résistance eux ectes de la loi, est le cerollaire des vices de la loi que l'auteur a mis méchamment

en évidence, doné il est coupable, etc.

Ainsi donc , nous voils fort embarrassée. Auquel obéir, du premier paragraphe ou du second? On nous permet la censure des actes; mais une censure des joix bien motivée refroidit beaucoup le zèle à exécuter la loi. Que faire?

Il y auroit un moyen de mettre tout le monde d'accord; ce seroit de ne faire que de bonnes loix, et en cas d'impuissance, ne pas éteindre le flam-

been de l'o inion publique, et sucrifier en saint N. cxi.

semmunun peu de son amour propre. Peut-être que la seconde législature sera capable de ce sacrifice; peut-être aussi que le peuple viendra à son aide, et la forcera à faire ce que nous conseillens si infructueusement à celle-ci.

Mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics pourront être poursuivies.

Que signifie calomnie volontaire? Calomnie sans but vaudroit peut-être un peu mieux. Une calomnie faite pour le seul plaisir de calomnier ( si teute feis il peut y avoir du plaisir à cela), une calomnie qui ne tendroit pas à balancer l'assendant rapide et dangereux peur la chose publique d'un personnage dans un poste élevé, seroit blamable sans deute quoiqu'étrangère aux tribunaux; si e'est-là ce que nos légistes ont voulu dire, ils péchent dans leur rédaction, et toute la force d'une lei est dans la manière dont elle est rédigée.

Faire descendre un juge iaiqué du tribunal où il siège, brûler la cervelle d'un maire qui déplois le drapeau rouge avant la troisième sommation, conspuer un représentant du peuple, qui trafique de la liberté de ses commettans, poignarder un menarque méditant une Saint-Barthélemi nouvelle, tous ces actes, courageux et louables, dans un mois de juillet 1789, avant qu'il y ait une constitution, sont justiciables sans doute devant la loi, quand il y en a une, et peuvent très bien s'estimer.

Mais publier verbalement ou par écrit les prévarications d'un magistrat, la conduite inconstitutionmelle d'un officier municipal, la vénalité d'un représentant de la nation, la félonie du monarque, ses charges ne peuvent, dans aucun temps, être soumises à justice, parce que ce ne sont que des opinions sur les choses et sur les personnes, dont il est impossible d'estimer la lorfaiture, si elle existe. Il faut un fondement pour asseoir la loi; on ne peut porter une peine que contre un acte matériel. Un délit moral ne peut être puni que par un

châtiment de même nature.

Et en effet, qu'importe au législateur Barnave qu'on l'accuse d'avoir trahi pour de l'argent les intérêts de nos Colonies, d'avoir deux visages, ainsi que les Lameth, d'avoir des prétentions au ministère, si tout cela n'est pas vrai? Si au contraire il y a quelque chose de vrai dans tout cela, une réparation en justice ne blanchira que le masque du député. La loi dira: Il n'y a pas de preuves auffisantes comme quoi M. Barnave est un homme vil; mais l'opinion publique, de son côté, s'obstinera à provequer l'avilissement, à accumuler les outrages sur la personne du législateur dauphinois.

Désormais il faudra donc sa résoudre à comparoître devant les jurés, et peut être à soutenir une procédure criminelle, pour aveir soupçonné la pureté des intentions du général la Fayette, pour avoir insinué qu'il a eu quelque part au massacre de Nanci, puisqu'il a fait voter des remercimens à son cousin Bouillé, pour avoir laissé entrevoir du louche sur son compte dans l'affaire des poignards et de Vincennes, dans celle des grandiers de l'Oratoire, dans le pouvage de Saint-Cloud, et sur tout dans la journé du 17 juillet au Champ de Mars. Toutes ces accusations ne se prouvent pas pièces en main.

On sera donc dénoncé et poursuivi pour avoir dit que M. le maire de Paris s'est montré fort au dessous de sa place jusqu'au 17 juillet 1791, mais que sa conduite dans cette fatale époque semble autoriser à lui contester même sa probité; qu'un megistrat intègre doit lui-même le premier remplir toutes les formalités de la loi avant d'y contraindre le peuple; qu'un homme probe n'ordonne point de fusiller des citoyens, parce qu'on lui a dit qu'il pourroit bien se trouver parmi eux quel-

ques brigands.

On nous dénenceroit donc si nous disions que

M. Deport le député s'obstine dans les comités à retarder l'organisation du tribunal criminel, parce que Péthion et Robespierre en sont membrés, ainsi qu'il fait reculer l'installation des jurés.

Si nous disions que nous n'aimons pas vois M. Duport-du-Tertre se coaliser avec M. Delessart pour ce omnier les clubs dans l'assemblée nes tionale, on pourroit done nous accusor d'avoir avili la simarre du ministre de la ju tice, et d'avoir outragé un pouvoir constitué dans l'un de ses principaum membres; at c'est ainsi que, de puis le premier fonctionnaire public jusqu'au dernier des huissiers de la chaîne, qui se dira aussi appartenir aux pouvoirs constitués, la personne de tous ces messieurs sera inviolable et sacrée; et l'on ne pourra impunément dire au peuple : Surveillez Dandré (1) et Chapelier, car nous ne leur croyons pas les mains nettes; défiez vous du cousin de Bonillé, car il a trempé les siennes dans le sang des Parisiens; n'ayez pas une foi aveugle à tous les décrets de nos législateurs , car celui sur la liberté de la presse n'annonce pas de bonnes intentions de leur part. On coupe la corde des réverbères, quand on médite un mauvais coup.

Les calemnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics seront poursuiviet, etc. La probité d'un fonctionnaire public ne tiendroit public grand'chose, s'il ne falloit qu'une chiquenaude de la calemnie pour la rénverser. Laissens dité le aglomniateur. Nous n'aurons de fonctionnaires put;

<sup>(1)</sup> Ce M. Dandré déclare à la face de l'assemblée qu'il voudroit avoir fait le Chant du Coq, et qu'il le regarde remme un très-bon ouvrage. Or, le Chant du Coq est un placard calomniateur; il n'y a plus que les mallion-wêtes gens qui n'en conviennent pas. Malgré l'inviolabilité de ce M. Dandré, comment ne pas dite qu'il est quelque chose de plus qu'un calomniateur, puisqu'il se pend le champion de la calomnie?

lies patrietes, que quand, accouramés à l'ingraitude de leurs concitoyens, il en seront venus à
e faire bien que pour bien faire. La vertu qu'on
ue se relâche ordinairement: la vertu qu'on
ideonnoît se déceurage, il est vrai, dens une ame
ulgaire; mais elle se roidit dans le cœur d'un
rand homme; et pour les hautes places, il ne
ous faut que de grands hommes. Ce n'est pas
la loi à se mêler des calomniateurs; qu'elle laisse
ppinion publique en faire justice; elle en vienra promptement à bout. Un homme de probité
it rarement calomnié deux fois, quand il n'a pas
aigné prendre garde à la première. Dans un état
éritablement libre et bien organisé, il faut laisser,
on pas tout faire, mais tout dire.

Il n'y a que la vérité qui offense; dit journellement le bon peuple; et ce proverbe est la réfutaon la plus complète du décret que nous analyons.

Les calomnies contre la droiture des intentions. rniés d'un pareil décret, Montmorin, Delessert du Portail, Vauvilliers, la Fayette et Bailli, andré, Barnavo et Chapellier, fermeront la bou-10 à tous les journalistes présens et futurs. Vila domninteurs, diront-ils, bornez-yous à rendre mpte des événemens dont nous ne sommes pas s maîtres; mais respéctez nos intentions : elles it toujours été pures; tant pis pour la patrie si seffets n'y ont pasrepondu! ... Mais quand il s'agira denoncer au public un complot qui m'est enre que dans son germe, il faudra bien pourtant le l'écrivain patriote tire, pour le faire avorter, es conjectures, hasarde des inductions qui ne suvent que compromettre pour le moment l'home en place. Le salut du peuple devroit, ce seme, tout excuser; et le fonctionnaire public, qui fache d'une atteinte portée à sa réputation, ur donner l'éveil et mettre sur ses gardes, n'est s un bon patriote, s'il ne se résout point à oc rrifice passager, et s'il profite du bénéfice de la loi: or, comme des calomnies contre la droiture de l'intention ne se changent pas aisément en médisances, l'homme public se retranche dans le forum de ses intentions, et le calomnisteur patriote est immolé, et fait peu d'imitateurs.

Bail'y, après s'être promené gravement au Champ de Mars sur les cadavres des citoyens de tout âge et de tout sexe, fusillés par ses ordres, fera arrêter, emprisonner et flétrir le patriote indigné qui lui reprochera de voix, ou par écrit, cette répétition de la Saint-Barthélemi. Punissez, dira le premier magistrat du peuple parisien, au tribunal du sixième arroadissement, punissez ca calomniateur de la droiture de mes intentions!

#### De la mendicité.

Depuis long temps l'assemblée nationale a dans son sein un comité de mendicité dont M. de Liancourt, premier valet de la garde-robe du roi, est le président. Il n'est pas mal-adroit à un serviteur du prince de se mettre à la tête des affaires de la classe indigente. Comme elle est la plus nombreuse, on se ménage dans le temps un point d'appui d'importance, et on rassure la cour en lui disant : « Patientez encore un peu, il y a tout » lieu de croire que ceux-là mêmes qui ont fait la » révolution nous serviront d'instrument pour la » défaire ».

Tous ces beaux réglemens sur la mendicité, publiés avec tent d'affectation et de profusion, ont valu un moment une espèce de réputation de popularité à M. de Liancourt, et l'assemblée a recueilli d'abord les fruits de sa sollicitude maternelle envers la partie souffrante de la nation. Mais pourquoi les malédictions commencent elles à se faire entendre? Ne seroit-ee pas parce que tous ces beaux plans de soulagement dameurent sans exécution, et parce qu'on s'apperçoit que l'assemblée nationale, puissante en belles paroles plus qu'an

bonnes œuvres, fait tout pour elle et rien pour zeux qu'elle représente? Le nombre des pauvres lugmente tous les jours, et les secours diminuent,

les répartitions sont malassisos. On ne sait point aper les indigens valides, et les autres paroispubliés. L'assemblée nationale envoie des som saires pour pacifier les troubles intérisurs it pour rendre connoissance de l'état des fronières; no ses messieurs qui vont et viennent en poste et qui ne fréquentent que les adminisin poste de qui ne fréquentent que les adminis-teurs et a ses gens en place igne

teurs et a les gens en place, ignorent absolument se qui se les a l'égard des pauvres de chaque listrict : det le moindre de leurs soucis.

Les pauvis s'adressent aux curés, qui leur répondent: Mes a le le faisoient pas, c'étoit ingrationale de leur part mais nous. coulager, et les ne le faisoient pas, c etoit ingratitude et mau use volonté de leur part; mais nous, que pouvons-tes, avec nos douze cents livres de salaire, qui ne sont si mal payées? Si nous n'étions pas sincellement attachés à la constitution nous n'aurions de plus à nous louer de n'étiente que les rêtres réfractaires. La n'est rentrée dans le biens; adressez vous à eux qui en oat l'admit gration.

Sans ressources de près des pasteurs, aus espoir de soulagement de la part des grochnanuacturiers dont les fa riques languisser, n'osant se présenter devant le ci-devant nobles, qui sont sans entrailles depuis qu'es sont san vassaux, rebutés dans les bureaux de un monte et de dis-

butés dans les bureaux de la sens et de disriets, sevrés des petites aumones pécuniaires et Juotidiennes que la rareté des espèces, même les plus basses, rend impraticables, que doivent penier et dire les citoyens pauvres qui dépérissent au milieu de la régénération de l'empire? Que de nurmures doivent sortir de leur bouche, s'ils vienaent à comparer l'année 1788 aux suivantes! Et jue penser des administrations et de l'assemblée autionale elle-même, si cette foule de mécontens, lui va toujours croissant, loin d'alarmer les gens

em place, semble au contraire favoriser leurs vues, et ameuer par des moyens insensibles la contrerévolution devenue trop hasardée à force ouverta?

Il est difficile de ne pas croire à une coalition aristocratique de tous ceux qui ont quelque part an gouvernement, pour fatiguer, rebuter les honnêtes gens, pour remuer la bile des patriotes ardens, et pour faire détester le règne de la liberté. On ne demande rien à ceux qui penvent donner; on refuse à ceux qui peuvent se passer de secours: on traine le plus qu'on peut en longueur la fabrication du petit numéraire, comme on a prolongé le plus qu'on a pu l'émission des petits assignats; les percepteurs négligent à dessein le reconvrement des impositions; on cherche toutes sortes de blais pour enchevêtrer la nouvelle organisetion, apparement pour faire regretter et désirer l'ancienne, et peut-être aussi afin de laisser au pouvoir exéqutif, lors de sa réintégration, tout l'honneur du succès, tout le mérite du bien être passager qu'on ne manquera pas de faire goûter à la classe indigente.

On veut amener le peuple à dire : Mais où sont donc les bienfaits de la révolution? En sommesnous plus heureux, plus libres? Ah! retournons platôt sous le joug de notre antique dépendance. Nos procès ne nous content ils pas tout autant qu'autrefois? nos officiers municipaux nous fontils plus de bien que les échevins, leurs prédécessours? mettent-ils plus de décerce et de douceur dans leurs exécutions de police? L'éligibilité à toutes les places est une belle chose; c'est dommage qu'elle ait pour base un tarif de finance. L'inégalité des biens est toujours aussi monstrueuse que jadis: c'est enjourd'hui tout comme hier : sur dix citeyens, un seul d'entre eux possède tout autant que les meuf autres. Les prêtres sont rappelés à la simplioité des apôtres, c'est très-bien; pour leur faire aimer la réforme, du moiss faudroit-il leur

payer

yer ayec exactitudo leurs honoraires. La menerité, cette lèpre des états despotiques, couyre core de ses lambeaux hideux la nation qui se nte d'être librement gouvernée. En vain a ton erché des moyens curatifs pour faire disparoiscette plaie honteuse. Hélas! les empyriques i ont entrepris cette cure, ont indiqué, il est ai, des remèdes qui prouvent leurs lumières, ais en même temps, ils remettent toujours à en re l'application à leurs malades, qui guériroient paremment trop vite à leur gré.

Tant qu'on ne s'occupera pas essentiellement, clusivement à tout, de la easte indigente, it que chaque département ne se chargera pas ses pauvres, tant qu'on leur permettra de diquer, on ne jouira jamais de cette paix, de te satisfaction qui se peint sur la physionomie n peuple vraiment libre. Les riches entendent l ieurs intélêts, en restant dans l'insoucianes ir ce qui regarde la mendicité. Ils ont, il est i, les baïonmettes pour eux, mais cela ne suffit : des loix prévoyantes, mises à exécution avec elligence et humanité, vaudroient encore mieux, leur épargueroient le reproche terrible d'avoir ondu avec des cartouches, à des gens qui ne caudoient que du pain, ou de l'ouvrage pour gagner. Administrateurs, n'oubliez pas qu'une ititude pauvre et désœuvrée est capable de t, et que la nécessité, en provoquant le crime, en même temps le droit de le punir.

rdinairement la fête de Saint-Louis étoit ancée la veille par un concert au jardin des Tuies; on tiroit des feux d'artifice; les corps adintratifs alloient débiter des harangues au roi; lames de la halle lui portoient des bouquets, gayoient la fête par quelques couplets grivois, y a rien eu de tout cela cette année. Les amis liste civile n'auront pas manqué de saisir cette e. oxj.

occasion pour faire la cour à leur dupe; mais le peuple s'est tu. Quatre ou cinq femmes seulement se sont présenté s pour faire leur compliment; on leur a refusé la porte : elles ont été vivement réprimandées par plusieurs dames des halles, qui ont trouvé leur patriotisme complomis par cette démarche. En effet, il ne peut y avoir que des femmes payées qui aient pu insulter ainsi à l'opinion publique.

Plan de défense des Français contre la ligu des tyrans. Ne se rendre vivant à aucun ennemi ne faire quartier à aucun officier étranger, s'il e pris les armès à la main; faire encore moins quartier à tout Français qui sera trouvé marcha contre sa patrie; traiter fraternellement tout obétranger qui sera assez malheureux pour se trever forcé à snivre le commandement de ses chenfin faire circuler dans le camp ennemi la ve du combat la promesse du partage des biens émigrés entre tous les soldats étrangers qui déteroient pour entrer en France.

# NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Des lettres de Madrid annoncent que la fertation y est à son comble depuis la proclam de la cédule royale qui éclut les étranges territoire d'Espagne, et les force s'ils veuk rester, à prêter le serment d'être fidèles à le gion catholique romaine et au roi, de renoi toutes communication, un on, dépendan pays ou ils sont nés; de n'user ni de sa i tion, ni de celle de ses ambassadeurs, mi ou consuls; sous peine de galères et de confie de biens meubles et immeubles. En vain a t pen de temps après un correctif à cet acte nique, en déclarant que les r lations posseules sont défendues; rien n'a pu rassi.

nieg mas

qua control y mas

i qua control y mas

i control arrante

D'après ces maposes

Par Par dins

geantes, il est clair que la cour de Madrid a en vue d'envahir les richesses des étrangers qui s'étoient réfugiés sous sa domination; car comment échapper au pillage et à la persécution, dans un si court délai, et lorsqu'on se trouve, pour conserver ses propriétés, dans la cruelle alternative, ou de commettre un crime, ou de perdre sa liberté? C'est un crime dans l'ordre naturel que de renoncer à ses droits; c'est un crime dans l'ordre moral de renier sa patrie et ses Dieux, et telles sont

les conditions de la tédule royale.

On attend avec impatience l'effet que produira sur les puissances étrangères cette démarche de la part de l'Espagne. Déjà l'Angleterre semble destiner ses armèmens contre ce pays, et l'on écrit de Loadres que les cours de Saint James et de Madrid sont sur le point d'une rupture. Tou-, tes les nations de l'Europe sont intéressées à venger l'attentat de l'Espagne contre le droit des gens; ce qui pourro t bien faire changer la situation politique du continent. Quant à la cour de Madrid; elle a donné le signal de sa chute. Sa politique meurtrière ne peut que convertir les peuples à la liberté, et devenir un germe de révolution. Déjà le despotisme s'étoit emparé des propriétés par une loi arbitraire qui donne au roi la possession de tous les premiers étages des maisons de Madrid, et l'on demandoit hautement l'abolition de cette loi : aujourd'hui il en ève au commerce ses bras et ses ressources; il prive de subsistance une très-grande partie des habitans, et viole impunément les droits les plus sacrés. Cette crise est trop forte; la tyrannie déploie des moyens trop violens pour ne pas s'épuiser : elle fait un effort qui la tue, et la cédule royale contre les étrangers ne peut que hâter pour les Espagnols le règne de la libert é.

Camille

## Camille Desmoulins à ses Abounés:

exposé dans mon No. 86 la raison suffisante qui geoit à vous dire un adieu qui, j'espère, ne sera. ernel. Aux raisons générales j'aurois pu en joindre sonnelles, qui n'étoient pas moins pertinentes. Il ue le journaliste vive du journal, du moins n'estobligé de s'y ruiner. Les infidélités de la poste. rexpérience et mon peu de loisir pour diriger irnal avoient rendu l'expédition du septième trie si onereuse pour moi; que je voyois mon ci-: pécule, lequel je puis bien appeler castrense, outir ès mains de l'imprimeur, graveur, bros; et malgré les florins de la Prusse et les guie l'Angleterre et les ducats de Hollande, que j'aouches pour médire du cheval blanc, je courois. rapidement que Louis XVI, à l'insolvabilité et à gibilité. A ces causes, j'ai cru pouvoir délé-Prudhomme mon obligation envers mes sousirs, de leur fournir les cinq numéros qu'il me à faire jusqu'au 91, pour compléter le septième tre. En conséquence, j'ai pris des arrangemens ii, en lui remettant la note des abonnes, et il ra mes engagemens. Prudhomme est l'homme ur convient. Il vient de faire le serment emphyie de ne cesser son journal que lorsque la France bre, et de repousser l'oppression jusqu'à la mort. sant mon affaire, je fais encore plus celle de bonnes, qui recevront un journal beaucoup plus ineux; et à la place des Révolutions de France Brabant, qui étoient moins un journal qu'un ment de journal, et des mémoires sur l'an preet second de la liberté, les Révolutions de Paris : laissent rien à désirer, et qui sont comme clopédie de la révolution. Comme j'ai cessé ma ion à la journée du 17 juillet, c'est le no. 108 idhomme qui fait suite à mon no. 86. La lecture no. 108 suffira pour prouver à ceux de mes es à qui je ferai saire connoissance avec Prude qu'ils seront amplement dédommagés. J'offre ir compte des cinq numéros que je redois à ceux nt déjà ses abonnés, pour leur éviter un double i. Toutes les sommes qui me sont dues, tant par raires que par les particuliers, doivent lui être ées. 4 août 1791. CAMPLLE DESMOULING.

atisferai aux engagemens que Camille Desmonlins avec ses abonnes Quoique le prix de mon journel exi. ((344))

encède de 30 sous par trimestre le prix du sien, j'espère que cette différence ne ma prisera par de la continuation de ses souscripteurs.

PRUDHOMME.

### CAMILLE DESMOULINS

A PRUDROMME.

Resurget frater tuus.
Voire frère ressusciters.

St. Marc.

Ce ne sera pas dans les soi-disant continuateurs de mon Journal que je ressusciterai. Mais apprenes - moi donc, M. Prudhomme, comment je pais faire pour persuader au public que je ne suis pas l'auteur des numéros qui paroissent sous mon nom? J'ai donné solennellement ma démission de journaliste, dans mon No. 86 : j'ai proclame dans nos 48 mille municipalités, par la voie de votre Journal, que j'avois cessé d'écrire. J'ai réclame dans Brisses contre la supercherie d'anonymes qui avoient révêtu trois feuilles de rapsodies d'une couverture bleue, et avoient appelé le tout No. 87 des Révolutions de France et de Brabant, ci-derant par Camille Desmoulins. Du moins ce ci - devant, quoiqu'il fût imprimé en petit caractère et dans un coin, me déchargeoit de la responsabilité. Qu'est-il résulté de de ma réclamation? Les plagiaires ont retranché le cidevant, et ont intitulé le numéro suivant, purement et dimplement, No. 88, par Camille Desmoulins (1): C'est la payer d'effronterie. Que faire? intenter un procès en restitution de nom? Un jugement a condamné, pour an pareil plagiat, un certain Postillon soi-disant par Calles, mille écus d'amende. Mais Dieu me garde d'approcher des tribunaux! Trouard de Riolles est absous, et Santerre et Danton sont décrétés de prise de corps. Trop heureux le patriote qui n'est pas pendu! Cependant, comme vous vous êtes chargé de remplir mes engagemens envers mes abonnes, il est juste que mes plagiaies ne détournent pas à leur profit les commes qui me sont dues par les libraires à qui j'ai expédié les huit premiers numéros de mon septième trimestre, et qui croient que c'est moi qui continue de leur expédier de prétendus numéros de mes révolutions : je donné

a. 109. Du moins c'est-avec ce titre que j'ai vu arrêter se 109. 89, dans la province su je me trouvois.

ir à M. Vitry de poursuivre mes continuateurs les tribunaux, pour qu'ils aient à se défaire de nodestie, et à mettre à leurs chef-d'œuvres leur et non le mien. En vérité, c'est hien assez que mes erniers numéros m'aient couté plus de cent louis, m'ait emporte mon registre d'abonnemens, à luquel on continue d'expédier à mes souscripteurs iméros qu'ils pensent recevoir de moi, sans qu'on le encore mon nom. Je demande pardon au public détails; mais peut-être n'est-il pas indifférent qu'il que nous autres écriveins mercen eixes ; factieux, ds, loin de nous enrichir, nous faisions la guerre lépens à tous les ennemis de la chose publique. ht au grand nombre d'abonnés qui vous ou que ma lettre, insérée sous le couvert de vonero 108, étoit supposée et pseudonyme, et qu'un ire les soi-disant numéros 87 et 88 des Révélutions nce et de Brabant sont de moi, j'admire le tacti. ernement de ces connoisseurs : je ne puit que leur r que j'ai cessé d'écrire, et je vous prie de puncore les motifs, bons à redire, qui m'y ont déai point vu Dieu comme le prophète. Il ne m'à lit : souffle sur ces morts : insuffla super interfecs; il ne m'a point donné sa perole d'honneur que oufile les animeroit et qu'à ma voix les ossenarcheroient. Pourquoi donc continuerois-je de du cor périodique et de souffler sur les cadavres is? Je suis donc sorti de ce sejour des moits, du de ce peuple immense sans yeux et sans oreilles ; un adieu indéfini à cette ville de boutiquiers et eurs, de badauds et d'esclaves, d'épauletiers et uchards, de mendians de la liste civile et d'esde marchands d'argent, de femmes, et de déj'ai fiú loin de cette assemblée nationale que j'ait célébrée, de cette assemblée digne autretois miration de l'univers et des bénédictions de tous les, mais qui, changée aujourd'hui en sept comion a si bien nommés les sept playes, et en tripots tâmes que ceux que fréquentoient ses Chapelier Beaumeis, étoit réduite à faire venir de delà les . our panégyriste l'homme le plus crapuleux, le e le plus décrié de l'Europe, un Morande, dont seul présente à l'imagination comme le tombe-: toutes les immondices, de toutes les ordures de humaine. C'est ce Morande et ses pareils sans qui sont devenus les admirateurs, les prôneurs emblée nationale. C'est ce Morande et Barmave

is aconsent d'être des écrivains superities. C'est

an Duport; un Dandre, et ces Lameth (dont les prin-'eipes sont comme un habit dont le dessus seroit un uniforme de garde nationale let la doublure un uniformé de contre-révo utionnaire, ces Lameth qui retournent l'honneur et la conscience comme un vêtement) ce sont ces hommes qui accusent d'être des factieux, de mauvais citoyens, qui? Péthion et Robespierre, si purs, si irreprochables. on Head

Quales negne candidiores Terra tulit, neciqueis mo sis devinctior ullus

Que dirai-je de ces juges du sixième tribunal, que le peuple avoit, choisis, et qui ne se servent du glaite qu'il leur a contié que contre ses plus zélés défenseurs? Tacite peint admirablement d'un seul mot notre situation en ce moment. « Ce sont les despotes maladroits, dit-il, qui » se servent de l'épée; l'art de la tyrannie est de fa re » les mêmes choses avec la robe ». Plus togá quam ense tyrunnus seipsum servabit.

A la vue de ce renversement de toutes les idées, de toutes nos espérances, cessons de combattre, me suis je dit, pour ce peuple stupide qui ne peut suspendre quelques momens un Capet de ses fonctions, sans se livrer à des Sylla et des Lépide, à des Critias et des Anitus, pour ce peuple poisson qui ne peut échapper à la dent d'une baleine, que pour être la proie de trente requins

plus affames.

المحدد ويرياف الكوافية كالملا

N'attendons point la trahison prochaine de la bataille de Philippe, pour réconnoître cette vérité accablante, et nous écrier avec Brutus, en périssant : vertu, patrie. liberté, égalité, vous n'êtes que des fantômes, et le ciel fit le peuple pour les tyrans, comme les insectes pour être la pâture des oiseaux! Je méprise trop ce peuple imbécille, pour m'exposer davantage à me faire pendre pour lui, et à amuser sa frivolité du spectacle de mon supplice, auquel il applaudiroit peut-être; mais quoiqu'il me paroisse démontré que le ciel a fait notre planète pour être la maison de plaisance des fripons qui savent un peu leur métier, la haine de l'injustice et de tout despotisme est innée et trop enracinée en moi, pour changer jamais de parti et de sentimens; d'alleurs le peuple dont je parle ici avec un si profond mepris, ce n'est pas le peuple manœuvre ou cultivateur, ce peuple pasaif, ce n'est pas le peuple des chaumières et de dessous les toits: à dieu ne plaise que j'insulte à sa nudité par le mot atroce de sans culottes! le peuple que je méprise. c'est la populace de l'assemblée nationale et des hôtels, la populace des tribunaux, des comptoirs, et des étatsors oppresseurs. Quel besoin ai-je de ces hommes et eurs suffrages? Ensevelissons-nous dans la retraite moins j'aurai gravé leur honte sur l'airain dans la nee libre, le Discours de la lanterne et les quatre-t-six numéros de mon journal; du moins, comme ney, comme Milton, comme Marchamont, Necd-1, comme les Anglais sous Charles I, nous aurons né au monde ce beau spectacle, dit Montesquieu, peuple luttant pour rétablir les droits de l'homme; me eux nous aurons trouvé des Cremwel qui n'ont battu avec nous que pour eux-mêmes, et des ik qui nous ont livrés au tyran. Mais le Monk et romwel ne savent pas quelle jouissance c'est pour m de pouvoir dire; j'ai été meilleur que les Dieux.

E viens de lire, dans le N°. 59 de la Gazette des maux, sur la procédure de l'affaire du Champ-des: le sixième témoin dépose que « Camille Desoulins a tenu des discours incendiaires au café rocope, provoquant le meurtre, disant qu'il falit tirer sur les gardes nationales, et que les assinats étoient le patrimoine des ateliers de chaté ».

uand j'aurar une connoissance légale de cette accun, ma défense est prête, et je dévoilerai toute juité de cette ténébreuse procédure. En atten-, voici ce que je dois à mes concitoyens.

est vrai que le 3 juillet, jour où j'avois présenté. natin à l'assemblée nationale, la pétition des neuf s ouvriers, étant alle l'après-dinée au café Procope, us querelle vivement au sujet de cette pétition. réponse, j'en distribuai vingt exemplaires, et je andai qu'on en fit lecture. Le public parut, après cture, ou adopter les opinions que j'exprimois, on ver irrépréhensible la liberté de les exprimer : seuent il y eut trois où quatre personnes qui les souent dangereuses; on disputa et si violemment de re part, que je me souviens que quelqu'un dit qu'il. it balayer, avec du canon, ces ouvriers: je fis rejuer combien ce mot étoit barbare; mais je n'allait en faire ma déposition; je défendois mon opinion tant de modération et de bonne foi, que je finis dire: messieurs, en ce moment on achève d'imprimon No. qui paroltra demain, il me reste deux s libres, je vais imprimer votre critique et toute e discussion mot pour mot; et aussi-tôt allant à imprimerie, à deux pas de là, j'y sis imprimer e cette dispute. Elle est à la fin de mon No. 83;

et ju ne puis douter que trente témoins et teut ce cu'il y avoit d'honnêtes gens dans le café, ne se fament un devoir de déposer que je n'ai pas tenu d'autres dis-cours que come qui y sont rapportés. Certes, je no prévoyois pas alors que, vingt jours après, on me prête. roit des propos que je n'ai pas tenus; je n'avois nul intérêt de déguiser la verité, et il semble que la providence, en me faisant imprimer sur le champ le discours que je verrois de tenir et en prendre acte, ait vouhi me menager le moyen de confondre les faux témoins. Or, dans ces di cours que j'imprimois dans le a oment même et en flagrant délit, loin de provoquer le meurire, loin de conseiller de tirer sur la garde nationale, j'y conseille expressement (lisez page 134) aux ouvriers, de se laisser mourir de saim plutot que. de donner cette joie à nos ennemis de nous voir nous entregorger! Je n'y dis point que les assignats sont le patrimoine des ouvriers de charité; j'y imprime que les assignats, représentant les biens de l'église, qui étoient le patrimoine des pauvres, il semble que ce ne seroit point détourner de leur usage une partie de ces assignats, que de les employer à faire travailler des ouvriers qui manquent d'ateliers. Citoyens ! auxquels oroirez-vous, ou des discours que le sixième témoin me fait tenir dans le café, on de ceux que je signois. que l'imprimois, que je distribuois en ce moment mêmé dans le café? à qui vous en rapporterez-vous sur mes discours ou à un ennemi, à un mouchard, à un homme flétri peut-être, ou à moi?

1°. Il est faux que j'aie tenu ces propos ou rion de semblable au café Procope, et celui qui me les prête est un faux témoin et un calomniateur abominable;

trente témoins en déposeront.

2°. S'il m'étoit echappé un propos peu mesuré, ma tenversation que j'imprimois aussi-tôt, et ma pétition que je publicis, que je distribuois dans le café, devroient être regardées comme le désaveu d'un citoyen qui, repris sur une parole, dit aussi-tôt: pardon, messieurs, je me rétracté, je n'ai point dit cela, je dis tout le contraire.

3°. Comment faire le procès à un citoyen sur des propos tenus dans un café, sur une phrase isolée, détachée des discours, des amendemens qui ent précédé ou suivi, quand J. J. Rousseau, après s'être extasié sur la saintesté, sur la simplicité des écritures, dit dans un autre endroit que, sur des propos détachés de l'évangile, et pris isolément; il y a de quoi faire pendre vingt sois le fils de Dieu?

4°. En supposant toujours que j'ais tenu ces proposa

est une imposture exécuable, quelle liaison peutoir entre ces propos temus le Sjuillet, et l'affaire juillet? Comment le tribunal charge d'informer s événemens du 17, peut-il informer sur un pronu dans un café quinze jours avant? Si, an bout de vingt jours, on peut rechercher ven pour des discours qu'on lui prête, il faut fuir es et les lieux publics comme des coupe-gorges, ociété des hommes comme celle des tigres ; car in temps où le partage d'opinions a allumé tant: nes, il suffira que je sois entré dans un café: qui hé trois aristocrates, trois ennemis apostés, ne at m'imputer des faits, de m'imputer des proet de dire que j'ai provoqué le meurtre? y a qu'une voix a que cette persécution n'a été! e aux électeurs trop patriotes de la section dure français, que pour les écarter du corps élecc'estame bien manvaise mesure ; car à moins que, dictoirement à l'art. IX des droits de l'homme, ut homme est présumé innocent jusqu'à la con-

eurs suitrages.
ailles, oc 19 août 1791. CAMELLE DESMOULIES.
ise des électeurs accusés à l'assemblée nationale.

e peut être pi électeur, ni député, ce seroit une lâcheté pour ceux qui connoissent le civisme, ruptibilité de Danton et Santerre, de leur re-

## Messieurs,

is aves décrété, dans l'acte constitutionnel, seceuxième, sur les assemblées primaires, que ceux at en état d'accusation, seront exclus du droit de, n actif. Les membres du corps électoral de Peris, s dans l'effeire du 17 juillet, circonstances et dénces; demandent au corps législatif si la loi quiles accusés des assemblées primaires, les exclusles assemblées électorales. ci leurs raisons de douter.

En matière pénale, la loi ne s'étend jamais d'un l'autre, il aut une disposition expresse qui déu droit commun, et le droit commun est que comme est jusqu'à la condamnation présumé int et conservé dans tous ses droits. Déclaration oits de l'homme, art. IX. Si un accusé ne pouvoit pas être électeur, il s'ent que le plus vertueux des hommes, Caton le r, n'auroit ismais pu être électeur de sa section;

t que le plus vertueux des hommes, Caton le r, n'auroit jemais pu être électeur de sa section. fut accusé soixante - dix fois, et passa teute sa état d'accusation.

30. Nous sommes coupables ou nous ne lessammes pas; si nous ne sommes pas coupables, nous ne devons pas être punis; mais si nous sommes coupables, c'est nous qu'il faut punir et non pas notre section, qui ne peut pas être privée de sa représentation au corps électorel.

Un étranger, dit Montesquieu, qui se méloit aux sesemblées du peuple à Athènes, étoit puni de mort: c'est, continue-t-il, qu'un tel homme usurpoit la souveraineté. Là, un accusé n'étoit pas exclus de l'assemblée du peuple et privé de sa portion de souveraineté. A la vérité, on ne peut assimiler nos assemblées primaires. aux assemblées du Pnyce, parce qu'Athènes étoit une démocratie, et que notre gouvernement est représentatif; mais dans un gouvernement représentatif, dit J. J. Rousseau, et vous l'avez ginsi décrété, c'est dans le droit d'élire que consiste toute la souveraineté du peuple; c'est dans les assemblées électorales que, comme dans les assemblées du peuple à Athènes, la nation exerce la souveraineté dans le court moment des él tions; d'où il suit qu'on ne peut priver une section de sa représentation, sans usurper cette foible portion de souveraineté, la seule que vous avez pensé que pût exercer une grande nation. Que lui resteroit-il en effet de sa souveraineté, s'il suffisoit d'accuser les hommes. qu'une section a honorés de sa confiance, pour les empêcher de vaquer aux choix qu'elle attendoit de leur probité et de leur patriotisme, et lui faire perdre son droit de suffrage? Supposons (et la supposition est faisable) qu'un accusateur public et des juges n'aient pu réussir à être nommés électeurs de leur section; ils pourront donc rendre nulle la nomination de leurs compétiteurs, en décrétant ceux-ci de prise decorps. Enfin, ce qui fortifie singulièrement toutes ces considérations. c'est qu'à la différence des juges et des législateurs, les électeurs n'ont point de suppléans, par la grande raison. que les assemblées électorales représentent le peuple, et que le peuple n'a point de suppléans: il semble donc qu'on ne peut nous priver de notre suffrage; car ce n'est pas nous, électeurs, mais la portion du souverain representée par nous, qui en seroit privée.

Nous nous adressons à l'assemblée nationale, pour lui demander si l'article 5 de la deuxième section des assemblées primaires s'applique aux assemblées electorales et législatives, et si notre section, n'étant point décrétée en notre personne, doit perdre son droit de

suffrage, par notre état d'accusation.

CAMILLE DESMOULINS, électeur de la section du Théatre Français, dans les liens d'un décret.

ASSEMBLEE

# ASSEMBLÉE NATIONALE

uite de la séance du dimanche 14, sur la révision de la constitution.

## CHAPITRE III.

De l'exercice du pouvoir l'gislatif.

SECTION PREMIERE.

Pouvoirs et fonc ions de l'assemblée nationale législative.

Art. I. « La constitution délègue exclusivement au pres législatif les pouvoirs et fonctions et après:

« 1°. De proposer et décréter les loix: le roi peut seument inviter le corps législatif à preudre un objet en insidération;

« 2°. De fixer les dépenses publiques.

« 3°. D'établir les contributions publiques, d'en dérminer la nature, la quotiré, la durée et le mode de perption;

« 4°. D'en faire la répartition entre les départemens royaume, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rene compte;

« 5°. De décréter la création ou la suppression des offices

« 6°. De déterminer le titre, l'emprelute, le poids et la numenation des monnoies;

« 7°. De permettre ou de désendre l'introduction des supes étrangères sur le territoire srançais, et des forces

vales étrangères dans les ports du royaume;

« 8°. De statuer ammellement, après la proposition du , sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les nées de terre et de mer seront composées; sur la solde le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles dmission et d'avancement, les formes de l'enfôlement du dég gement, la formation des équipages de mer; l'admission des troupes ou des forces navales érrangères No. c x j

au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licencîment;

4 9°. De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'a-

lienation des domaines nationaux;

« 10°. De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agens principant du pouvoir exécutif;

« D'accuser et de poursuivre, devant la même cour, ceux qui séront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'état, ou contre la constitution;

« 11°. D'établir les règles d'après les quelles les marques d'honneux ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'état.

« 120. Le corps législatif a seul le droit de décerner les

honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

II. «La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et

nécessaire du roi, et sanctionné par lui.

« Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnes a, sans aucun délai, la notification au corps législatif, et en fera connoître les motifs. Si le corps législatif est en vacance, il le convoquera aussi tôt.

e Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur le champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres de-

mentant responsables des délais.

« Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une aggression compable de la part des ministres, ou de quelque autre gent du pouvoir exéeurif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement.

: « Pendant tout le cours de la guerre le corps législatif peut requésir le roi de négocier la paix, et le roi est

tenu de déférer à coue réquisition.

or A l'instant où la guerre cessera, le corps législatif fazera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

III. « Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité

n'anva d'effet que par cotte tatification.

IV. «Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu

ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera essaire, et de s'ajourner: au commencement de chaque le, s'il n'étoit pas réuni, il setatemu de se rassembler détai.

Il a le droit de police dans le lieu de ses séunces, et s l'enceinte exactioure qu'il sura déterminée.

Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il peut prodoncer de pusition plus forte que la censure, arets pour huitpours, on la prison pour trois jours. Il a le d oit de disposer, pour sa sureré et pour le intien du respect qui lui est du, des forces qui, de consentement, seront établies dans la ville où il tienses séances.

I a Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou sérner aucun corps de troupes de ligne, dans la disce de treate mille toises du corps législatif, si ce n'est sa réquisition ou sur son autorisation.

#### SECTION II.

## Tenue des séances, er forme de délibérer.

Att. I. « Les délibérations du corps législatif sezont diques, et les procès-verbaux de ses séauces seront primés.

I « Le corps législatif pourra cependant, en toute lasion, se former en comité général.

· Cinquente membres auront le droit de l'exiger.

Pendant la durée du comité général, les assistans se ireront, le fauteuil du président sera vacant; l'ordre sera intenu par le vice-président.

III. « Ancun acte législatif ne pourra être délibéré et dé-

né que dans la forme suivante:

IV. « Il sera fait trois lectures du projet de décret, à is intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de it jours.

V. « La discussion setà ouverte après chaque lecture, et anmoins, après la première ou seconde lecture, le corps islatif pourra déclaret qu'il y a lieu à l'ajournement, ou il n'y a pas lieu à délibérer; dans ce dernier cas le jet de décret pourra être représenté dans la mêmasion.

VI. « Après la troisième lecture, le président sera tenu mettre en délibération, et le corps législatif décidera s'il squaquée en état de rendre un décret définitif, on s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir

de plus amples éclair cissemens.

VII « Le corps iégislatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de 200 membres au moins, et auoun décret ne sera sormé que par la pluralité absolue des suffrages.

VIII. A Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être

représenté dans la même session.

IX. « Le préambule de tout décret définitif énoncern, 1°, les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2°, le décret par lequel il aura été arrêté, après la troissème lecture, de décider définitivement.

X. « Le rol refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci dessus : si quelqu'un de ces décrets étoit sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promu'guer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

XI. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets reconnus et déclarés urgens par une délibération pré lable du corps législatif et des monfs d'urgence; mais is penvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session ».

Sance du landi 15. Suite de la révision Articles adoptés.

## SECTION IIL

## De la sanction royale.

Art. I. « Les décrets du corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur tesuser son consentement.

II « Dans le cas où le roi resuse son consentement,

ce rolus n'est que suspensif.

«Lersque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, autont successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné sa sanction.

III « Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fon exécuter

"Le resus suspensis est exprimé par celle-ci : Le roi

examinera.

". « Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou resus sur chaque décret dans les deux mois de la intation; et ce délai passé, son silence est réputé

« Tout décret auquel le roi a refusé son consente-, ne peut lui être représenté par la même législa-

« Le corps législatif ne peut insérer dans les décrets nt établissement ou continuation d'impôt, aucune sition qui leur soit étrangère, ni présenter en e temps à la sanction d'autres décrets comme inables.

L « Les décrets sauctionnés par le roi, et ceux qui irontété présentés par trois législatures consécutives, suls force de loi, et portent le nom et l'intitulé de

II. « Ne sont néanmoins sujets à la sanction les actes rps législatif ; concernant sa constitution en assembléhérante.

a police intérieuse ;

es vérifications des pouvoirs de ses membres présens; es injonctions aux membres absens;

a convocation des assemblées primaires en retard; exercice de la police constitutionnelle sur les admiteurs, officiers municipaux;

es questions soit d'éligibilité, soit de validité des

le sont pareillement sujets à la sanction, et serous tés comme leix, les actes relatifs à la responsabilité inistres, et tous décrets portant qu'il y a lieu à tion.

## SECTION IV.

## Relations du corps législatif avec le roi.

I. « Lorsque le corps législatif est définitivement né, il envoie au roi une députation pour l'en re. Le roi peut chaque année faire l'ouverture session, et proposet les articles qu'il croit devoir ris en consilération pendant le cours de cette , sans néammoins que cette formalité puisse être l'ée comme nécessaire à l'activité du corps léil. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une

députation au moins buit jours d'avance.

III. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps légis! til envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où ilse propose de terminer ses séances: le

roi peut venir faire la clôture de la session.

IV. « Si le roi trouve important au bien de l'état que le session soit confinée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait-lieu que pour un temps moms long, il peut à cet offet envoyer un message sur lequel le corps

législatif est tenu de délibérer.

V. « Le roi convoquera le corps législatif dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'état his paroîtra l'exiger, ainsi que dans les eas que le corps législatif aura prévus et déterminés avant de s'ajourner.

VI. « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corps législatif, il sera reçu et conduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et les appaisitres.

VII. « Dans aucun cas le président ne pourra faire partie

d'une députation.

- VIII. . Lo corps législatif cessera d'Erre corps délibérant,

tant que le roi sera présent.

1X. « Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif seront toujours contre-signés par un ministre.

X. « Let ministres du roi auront entrée dans l'assemblée nationale législative; il y auront une place marquée; ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens; ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'assemblée nationale leur accordera la parole »

Séance du mardi 16. Suite de la révision. Articles

adoptés.

## CHAPITRE IV.

## De l'exercice du pouvoir executif.

Art. L «Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.

«Le roi est le chef suprême de l'administration générale

(.355)

yaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de qui lité publique lui est confié.

roi esq le chef suprême de l'armee de terre et de

e navalé.

un roi est délégué le soin de veiller à la sureté cure du royaume, d'en maintenir les droits et les STORS.

x Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens

gociations politiques.

contère le commandement des armées et des flottes.

grades de maréchal de France et d'amiral.

romme les deux tiers des contre amiraux, la des lieutenans généraux, maréchaux-de-camp, lines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nale.

l nomme le tiers des colonels et des lieutenans coloet le sixième des lieutenans de vaisseaux : le tout en

iformant aux loix sur l'avancement.

I nomme dans l'administration civile de la marine les maieurs, les contrôleurs, les trésoriers des arse-; les chefs des travaux, sous chefs des bâtimens cila moitié des chess d'administration et des sous-chess instruction.

I nomme les commissaires auprès des tribunaux.

I nomme les commissaires de la trésorerie nationale, préposés en chef à la régie des contributions indi-

I surveille la fabrication des monnoies, et nomme les ers changés d'exercer cette surveillance dans la comon générale et dans les hôtels des monnoies.

l'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnoies

- . « Le roi sait délivrer les lettres patentes, breveis mmissions aux fonctionnaires publics qui doivent én
- «Le roi fait dresser la liste des persions et gratifiis, pour être présentée au corps législatif, qui les, tera à chacune de ses sessions.

#### SECTION PREMIERE.

De la promulgation des loix.

t. I. « Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller

les loix du sceau de l'état, et de les faire promulgner.

II. « Il sera fait deux expéditions origin des de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'état.

« L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre

sera remise aux archives du corps législatif.

III. « La promulgation des loix sera ainsi conçue:

«N. (le nom du roi) par la grace de Dieu, et par la » loi constitutionnelle de l'état, roi des Français; à tous » présens et à venir, salut: l'assemblée nationale a dé» crété, et rous voulons et ordonnons ce qui suit »:

(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)
« Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs,

« Mandons et ordonnons à tous les corps administratits, municipalités et tribunaux, que les présentes ils fass nt transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans » leurs départemens et ressorts respectifs, et exécuter. » comme loi du royaume: en foi de quoi, nous avons » signé ces présentes, auxquelles nous avons fait appos r » le sceau de l'état ».

IV. « Sì le roi est mineur, les loix, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence,

seront conques ainsi qu'il suit :

N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom mode N. (le nom du roi) par la grace de Dieu, et par, la mode l'état, roi des Français, modes &c. &c. m.

V. « Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyet les loix aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier

cer envoi, et d'en justifier au corps législatif.

VI. « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucunes loix, même provisoires, mais seulement des proclamations conformes aux loix, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution».

## SECTION II

## De l'administration intérieure.

Art. I. « Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

II « Les administrateurs n'ont aucun caractère de re-

présentation.

« Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surzeillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

(.357)

II « Ils ne penvent s'immiscer dans l'exercice du poulégislatif, suspendre l'exécution des loix, ni rien enrendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions opérations militaires, ni citer devant eux les juges ou ministres pour raison de leurs fonctions.

V. « Il appartient au pouvoir législatif de déterminer

indue et les règles de leurs fonctions.

. « Le roi a le droit d'annuller les actes des admiistrateurs de département; contraires aux loix et aux res qu'il leur aura adressés.

Il peut, dans le cas d'une désobéissance, persévée, ou s'ils compromettent par leurs actes la sureté ou anquillité publique, des suspendre de leurs fonctions.

I. « Les administratoirs de département out de même roit d'annuller les actes des sous administrateurs de rict, contraires aux le x ou aux arrêtés des administrates s de département, ou aux ordres que ces derniers auront donnés ou transair.

Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance

everante des sous administrateurs, ou si ces derniers promettent par leurs actes la sûreié ou la tranquisité ique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la ension.

ension.

II. « Le roi peut, lorsque, les administrateurs du recment n'aurort: pas usé de pouvoir que leur ess qué dans l'article ci-dessus, annuller d'rectement les i des sous-administrateurs, et les suspendre dans les es cas.

II. « Toutes les fois que le roi aura prononcé ou conla suspension des administrateurs ou sous patentiers

urs ; il en instruita-le cores législatif.

Celui-ci pourra on lever la suspension, jou la confirou même dissondre l'administration coupable; set a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou queluns d'eux aux tribunaux criminels; ou pogter cozo ux le décret d'accusation ».

## SECTION III.

## Des relations extérieures. ....

t. I. « Le roi seul peut entretenir des relations polis au-dehors, conduire les négociations, faire des préfs de guerreproportionnés à ceux des états voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

11. « Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes:

De la part du roi des Français, au nom de la nation.

III. « Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'aliiance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'état, sauf la ratification du corps législatif ».

#### CHAPITRE V.

# Du pouveir judiciaire.

Art. I. « Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé ni par le corps législatif, ni par le roi.

II. « La justice sera rendue gratuirement par des juges élus à temps par le peuple, institués par lettres patentes du roi, et qui ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

III. « Les tribunaux ne penvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des loix, ni entreprendre sur les sonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs sonctions.

IV. « Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'aures attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les loix.

V. « Les expéditions exécutoires des jugemens des tribu-

many secont conques ainsi qu'il suit :

? («N. (le nom du roi) par la grace de Dieu, et par la loi constitutio an elle de l'état, roi des Français; à tous présens et à venir; salut : le tribunal de . . . . a rendu le jugement suivant :

( Ici sera copié le jugement )

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit.jngemont à exécution; à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandans et officiers de la force publique, de prêter main-forte, for qu'ils en seront légalement requis : en foi de quoi e

(359)

sent jugement a été scellé, et signé par le président du

unal et par le greffier.

'I « Il y aura un ou plusieurs juges de paix' dans les tons et dans les villes: le nombre en sera déterminé par cuvoir législatif.

II. «Il appartient au pouvoir législatif de régler les andissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont

que tribunal sera composé.

III. « En matière criminelle, nul citoyen ne peut être que sur une accusation reçue par des jurés, ou détée par le corp: législatif, dans le cas ou il lui appartient poursuivre l'accusation.

Après l'accusation admise, le fair sera reconnu et dé-

é par des jurés.

L'accusé aura la facu'té d'en récuser jusqu'à vingt. Les jurés qui déclareront le fait, ne pourrontêtre ausous de douze.

L'application de la loi sera faite par des juges.

L'instruction sera publique.

Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus : reprisui accusé à raison du même fait.

: L'accusateur public sera nommé par le peuple:

IX. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal cassation, établi près du corps législatif. Il aura pour ctions de prononcer:

Sur les demandes en cassation contre les jugemens

dus en dernier ressort par les tribunaux;

Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre,

ir cause de suspicion légitime;

Sur les réglemens de juges et les prises à partie

C. 4 Eu matière de cascation, le tribunal de cassation pourra jamais connoître du fond des affaires; mais ès avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur procédure dans laquelle les formes auront été vioi, ou qui contiendra une contravention expresse à la , il renverra le fond du procès au tribuna! qui doit connoître.

CI. « Lorsqu'après deux cassations, le jugement du sième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens : les deux premiers, la question ne pourra plus être ée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise corps législatif, qui portera un décret déclaratoire

de la loi, auquel le tribunal de cussation sera tenu de

se conformer.

XII. « Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre dû corps législatif une dépitation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens randus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

XIII. « Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connoîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'état, lorsque le corps législatif aura rendu

un décret d'accusation.

«Ele ne se rassemblera que sur la proclamation du

corps législatif.

XIV. « Les fonctions des commissaires du rei auprès des tribunzux seront de requérir l'observation des lox dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.

"Ils ne reront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de

la loi.

XV. « Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur scront donnés par le roi:

« Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et la

perception des contributions;

"« Les délins par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléquées, servit troublée on empérhée:

guées, seroit troublée ou empêchée;

« Et les rebellions à l'exécution des jugemens, et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués. Le commissaire de police sera autorisé à dénon-cer d'office les attentats contre le droit des gens.

XVI. « Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, les actes par lesquels les juges auroient excédé les bornes

de leur pouvoir.

« Le tribunal les annultra; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénonce au corps législatif, qui dra le décret d'accusation, et renverra les prévenus ant la haute cour nationale.

### TITREIV.

### De la force pubique.

irt. I. La force publique est instituée pour défendre it contre les ennemis du dehors, et assurer au-dedans maintien de l'ordre, et l'exécution des loix.

L « Elle est composée :

De l'armée de terre et de mer;

De la troupe spécialement destinée au service inté-

it subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enen état de porter les armes, inscrits son le rôle de jarde nationale.

II. « Les gardes nationales ne forment ni un corps mire, ni une institution dans l'état, ce sont les ciens eux mêmes appeiés au service de la force puue.

V. « Les citoyens ne pourront jamais se former nt comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réqui->n ou d'une autorité légale.

. « I sont soumis en cette qualité à une organisa-

i déterminée par la løi.

Ils ne peuvent avoir, dans tout le royaume, qu'une

ne discipline et un même uniforme.

Les distinctions de grade et la subordination ne sistent que relativement au service et pendant sa ée.

I. « Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent réélus qu'après un intervalle de service, comme

Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un tiet.

II. « Toutes les parties de la force publique, emées pour la sûreté de l'état contre les ennemis du ors, agiront sons les ordres du roi.

III. « Aucun corps on détachement de troupes de ene peut agir dans l'intérieur du royaume, sans une

nsion légale.

\( \alpha \) A ueun agent de la force publique ne peut entrer

i la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution

nandemens de police et de justice, ou dans les cas

iellement prévus par la loi.

X. « La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant

les règles déterminées par le pouvoir législatif.

XI. Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la resposabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des loix et le rétabilissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé; et de le convoquer, s'il est en vacance.

XII. « La force publique est essentiel!ement obéis-

sante; nul corps armé ne peut délibérer.

#### TITRE V.

### Contributions publiques.

Art. I. « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session sui vante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

II. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni enspendus.

III. « Les administrateurs de département et sous administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le corps législatif, ni délihérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucunt emprunt local à la charge des citoyens du département.

IV. « Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les

ordres nécessaires à cet effet.

### TITRE VI.

### Des rapports de la nation française avec les nations étrangères.

La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'enpioyera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

« La constitution n'admet point de droit d'aub-ine. «Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs étrangers ou français. (363)

Ils penvent contracter, acquerir et recevoir des is situés en France, et en disposer de même que tout yen français, par tons les moyens autor ses par loix.

Les étrangers qui se trouvent en France sont souaux mêmes loix criminelles et de police que les ciins français: leur personne, leurs biens, leur indus-, leur culte, sont également protégés par la loi. I's soumis aux conventions résultantes du droit des

es colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Aue et l'Amérique, ne sont pas comprises dans la pré-

e constitution.

eance du soir. Une lettre du district de Saint-Girons moncé quelques préparatifs hostiles de la part des agnols. Renvoyé au comité militaire. M. Sillery a ensuite un rapport sur l'affaire de M. Mégrier qui it accompagné M. Blanchelande à Saint Domingue. rété qu'il poutroit se pourvoir pardevant le tribunal cassation. La séance à fini par un rapport de M. Versur la tresorerie nationale, dont quelques articles passé.

éance du Mercredi 17. M. d'Anchy a lu un projet de déet de tarif pour le transport des lettres, paquets, argent, etc. confiés à la régie des postes aux lettres.

ci simplement le tarif décrété.

#### 'arif des lettres simples; relativement à la distance.

Dans l'intérieur du même département, 4 sous ; horslépartement, et jusqu'à 20 lieues inclusivement, 5. s; de 20 à 30, 6 sous ; de 30 à 40, 7 sous ; de 40 ), 8 sous; de 50 à 60, 9 sous; de 60 à 80, 10 sous; lo à 100, 11 sous; de 100 à 140, 12 sous; de 120 50, 12 sous; de 150 à 180, 14 sous, de 189et au-15 sous. "

e. « Seront taxées, comme lettre simple, cell s sars eloppe, et dont le poids n'excédera pas un quatt ice.

'. « La lettre avec enveloppe, ne pesai t point atid'un quart d'once, sera tixée, pour tous les paists royaume, un sou en sus du port de la lettre ple. 11000

3°. Toute lettre avec ou sans enveloppe, qui paroîtra être du poids de piùs d'un quart d'once, sera ésée.

4°. La lettre ou paquet pesant plus d'un quart d'ence et au de sous d'une demi-once, payera une sous et demie

le port de la lettre simple.

« La lettre ou paquet pesant demi-once et moins de trois quarts d'once, payera double de la lettre simple.

\* La lettre ou paquer pesant tro s quarts d'once, et moins d'une once, payera trois fois le prix de la lettre

simple.

La lettre ou paquet pesant une once et au-dessous de cinq quarts d'once, payera quatre fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d'once en quart d'once.

"Séance du jeudi 18. L'assemblée a adopté un projet de décret sur les récompenses à accorder aux citoyens de Varennes qui ont arrêté le roi. La somme totale monte

200 mille livres.

M. Malouet a fait ensuite, au nom du comité des finances, un rapport après lequel l'assemblée a adopté un projet de décret sur la comptabilité, dont les principales dispositions sont 10, que les commissaires de la trésorerie nationale présenteront d'ici au 15 du mois présent, un état général des recettes et des dépenses de 1790 et 1791. 2°. Que le trésorier de l'extraordinaire présenters également l'état des assignats depuis la première émission, et leur emploi. 3°. L'état de la deste mansièmée, de la dette exigible et des remboursemens. 4°. Que le ministre de contribution publiques présentera l'état des revenus au premier janvier 1790, et des déminations des charges des contribuables, tous lesquels états seront sémis à la législature suivante.

Séance du vindredi 19. M. de Phélines, envoyé à Verdons et dans les départemens du Haut et Bas: Rhin, a rendu compte de sa mission; il résulte de son rapport; que les frontières qu'il a visitées sont en très bel état de défense, quoiqu'on ait dégarni quelques places, ce qu'on ne tar-

gera pas à remplacer.

On a pris la discussion sur la liquidation des offices seigneuriaux; après de longs débats, la question a été ajournée.

Ce 27 dout 1791; Paudhomme, membre de la recieté des indigens, amis de la constitution.

### No 112

## ÉVOLUTIONS

DE PARIS,

### ÉDIEES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

ec gravures et cartes des départemens de France.

PROISIEME ANNEE.

### EUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous semmes à genoux. .... Levons-nous.



# 27 AOUT AV 3 SEPTEMBRE 17911 Jean-Jacques Rousseau.

ale, au mois de novembre 1790, décréta une ale, au mois de novembre 1790, décréta une de à l'auteur du contrat social. ujourd'hui, sur la pétition des amis de la constion de Montmorency, et de plusieurs citoyens ens de lettres de Paris, l'assemblée nationale.

décrète à J. J. Rousseau les honneurs du panthéon français, sauf les mesures à prendre avec le propriétaire des jerdins d'Ermenonville.

M. de Gerardin, a t-on dit à la tribune, ne verra pas, sans une peine extrême, l'enlévement du trésor qu'il possède; mais son respect pour la loi le fera consentir à tout. Et d'ailleurs, ajoutet on, parmi les signatures des pétitionnaires on lit deux fois le nom de Gerardin.

A sa place, notre docilité religieuse à la loi seroit précisément l'un des motifs du refus constant que nous ferions au comité des précieux restes de J. J. Rousseau. La loi a consacré solennellement tous les droits de propriété. Or, s'il en est un sacré, c'est celui de M. Gerardin sur les

cendres de son ami.

Eh ! quoi ! dirions-mous au comité, ue yous suffit-il donc pas d'avoir violé la liberté des vivans par vos dernières atteintes portées à la constitution? yous voulez engore rendre vaine la reconnoissance des mourans, et troubler la paix des tombeaux. Le grand homme que vous persécutez-après sa mort voulut bien me confier les derniers jours de s a vie. L'île des peupliers lui devint chère autant que sa terre natale; c'est là où je pourrai jouir du calme et dormir d'un sommeil tranquille, (me disoit il encore quelque temps avant sa dernière heure.) N'est-il pas vrai, mon ami? vous me le promettez; et en outre, je ne puis m'acquitter autrement envers vous. Hélas! dévant le perdre bientôt, il sentoit que le seul adoucissement à ma douleur seroit de posséder au moins ses restes mortels. Au dessus des considérations du vulgure des hommes, il osa bien, il dut prévoir qu'un jour on lui dresseroit des statues; mais il seroit mort dans le chagrin s'il eut pu deviner qu'on l'arracheroit un jour à son fle, pour le transporter au sein des villes dont il détestoit le séjouret les mœurs. La cendre de J. J. Rousseau est donc la p'us précieuse de mes propriétés. Du décret



( 367 )

qui me l'enlève, j'en appelle au dix-septième paragraphe de la déclaration des droits de l'homme; décrété précisément à pareil jour le 27 aoûs 1789:

« Les propriétés étant un droit inviolable et san cré, nul ne peut en être privé, si qu'n'est » lorsque la nécessité publique, légalement considerée, l'axige évidemment, et sous la quadition » d'une juste et préalable indemnité ».

Et où est la nécessité publique que la condre de J. J. Reusseau se trouve placée au Panthéen, à côté de Voltaire, qui ne l'auroit jamais été, plus tôt que dans l'ha des peupliers, en présence de la neture dont il fut l'apôtre, et aliez un hommé de qui il accepta l'hospitalité? Vous voules mettre Rousseau, à une place en il ne peut avoin de supérieur; s'est le président de l'assemblée netiquel qui l'a dit lui-même, et vous décrètez qu'el sera confondu pêle-mêle evec les autres grands hommes.

Faites mieux! en voulent henorer un grand homme, ne l'outragez pas dans la personne de sen ami, ne le contrariez pas dans aes goûts les plus chers, et respectez ses dernières volontés l'aissez mon ami dans son tle des peupliers. Si vous voulez, posez au Panthéon son huste aves cette inscription:

Allez à Ermenoaville;
Le sanctuaire de la nature
Etoit seul digne
De posséder la cendre
De J. J. Rousseau.

Et tous les ans, le 28 de juin, jour de sa neissance, on le 2 de juillet, jour de sa mort, inseituez un pélerinage à l'îla des peupliers, présidépar une députation nombreuse de l'assemblée. Que le gouverneur de l'héritier présomptif du trone



( 367 )

me l'onlève, j'en appelle au dix-septième agraphe de la déclaration des droits de l'homme; reté précisément à pareil jour le 27 août 0:

Les propriétés étant un droit inviolable et saré, nul me peut en être privé, si quin'est rsque la nécessité publique, légalement consstée, l'exige évidemment, et sous la condition une juste et préalable indemnité 🤉 💥 📜 it où est la nécessité publique que la cendre J. J. Rousseau se trouve placée au Panthéon. ôté de Voltaire, qui ne fut jamais son ami, de Mirabaau, qui ne l'auroit jamais été, pluque dans l'un des peupliers ; en présence de nature dont il fut l'apôtre, et chez un hammé qui il accepta l'hospitalité? Vous voulez mottre usseau à une place où il ne peut, avoir de suieur; s'est le président de l'assemblée nation e qui l'a dit lui-même, et vous décrétez qu'il a confonda pêle - mêle, avec les autres grands faites mieux! en voulant honorer un grand mme, ne l'outragez pas dans la personne de son ii, ne le contrariez pas dans ses goûts les plus ers, et respectez ses dernières volontés : laissez m ami dans son tle des peupliers. Si vous veu-, posez au Panthéon son buste avec cette ins-

Allez à Esmenonville;
Le sanctuaire de la nature
Etoit seul digne
De posséder la cendre
De J. J. Rousseau.

tous les ans, le 28 de juin, jour de sa neisnce, on le 2 de juillet, jour de sa mort, instize un pélerinage à l'îla des peupliers, présidé r une députation nombreuse de l'assemblée. Que gouverneur de l'héritier présomptif du trône tendue insubordination du deuxième bataillon du fégiment de Beauce, aujourd'hui soixante-huitième régiment. M. de Rochambeau l'a joté dans la citadelle d'Arras, et lui a interdit tonte espèce de service militaire. M. Chabroud (qui étoit un excellent citoyen avant le départ du roi ) s'est chargé de ce rapport. Le petit Alexandre, qui se tenoit derrière la toile, voyant que l'assemblée nationale ne prenoit pas avec assez de feu, s'est élancé à la tribune avec le courage d'un plus grand que lui. Il a commencé par calomnier MM. Péthion 'et Robespierre, et l'on juge bien qu'il a été applaudi. Fort de ce premier succès, il a étalé sa vaste érudition sur le métier de la guerre; il a fait voir par A et par B que les soldats ne doivent être que des machines; il a prouvé que ceux de Beauce avoient voulu être des hommes et des citoyens; il les a appelés des brigands; il a conclu de tout cela qu'il falloit décréter des moyens sévères de les réprimer. Applaudi, disent le Journal du soir et le Logographe, c'est dans l'ordre. Un membre des comités, et surtout un membre aussi distingué que M. Al xandre Lameth, peut il no pas obtenir des applaudissemens, sur tout quand il s'agit de pumir le patriotisma?

Oui, le patriotisme: nous allons prouver que le bataillon de Beauce n'a commis d'autre crime que celui là. Robespierre a demandé la parole pour répliquer à M. Lameth. Comme Robespierre est député d'Artois, que le bataillon est enfermé dans la citadelle d'Arras, et que Robespierre devoit mieux que tout autre connoître les détails de la conduite de M. de Rohambeau, les comités réunis ont beuglé, hurlé, pour l'empêcher de répandre du jour sur cette affaire. Malgré leurs efforts, il est parvénu à faire entendre que ces prétendus brigands n'étoient en état d'arrestation que pour avoir montré un attachement inviolable aux signes sa rés de la révolution. M. de Rochambeau leur a

onné de quitter le ruban national; ils lui oat rédu qu'il n'en avoit pas le droit, et voi à pouri ils sont enfermés dans la citadelle d'Arras. dans l'assemblée nationale ne s'est attaché à tester ce droit à M. de Rochambeau; cepent nous croyons que c'est de cette question de t martial que dépend la dilucidation d'une iné d'autres questions, notamment de celle que iente la loi du 28 août dernier.

usqu'à ce jour, il n'existe aucune loi, du ns promulguée, qui défende aux soldats ni d'être iotes, ni d'arborer le signe du patriotisme: le ruban national est, parmi nous, l'embléme a liberté. M. de Rochambeau n'a donc pu le crire, à moins qu'on ne dise qu'un général mée est un despote, que sa volonté seule est i de l'armée. Si M. de Rochambeau n'a pas eu roit de défendre le ruban national, les soldats eu celui de le porter malgré son ordre; et s'ils eu le droit de porter sur le cœur la livrée du iotisme, ils ne sont ni des brigands, ni des rées, ni des insubordonnés.

as ons à l'examen de la loi, et disons d'avance lle est évidemment mauvaise, si elle n'est porque pour réprimer des délits de la nature de r imputés aux soldats de Beauce, et pour ner une plus grande latitude à la toute-puisse de nosseigneurs les généraux d'armée : or, icle premier porte que « lorsqu'une troupe sera 1 état de révolte déclarée, les moyens donnés ir la loi seront incessamment mis en usage pour faire cesser et pour parvenir au jugement des supables ». Mais qu'entend le comité par ces s: révolte déclarée? Que faut il pour déclarer évolte ? qui est ce qui déclarera la révolte ? les iers. S'il appartient aux officiers de déclarer ne troupe est en révolte, deux mois ne se se-: pas écoules que toute l'armée de France une armée révoltée; car, heureusement pour volution, il n'existe pas un seul régiment où

(372)

le soldat ne soit dans une véritable révolte contra l'esprit et les maximes de l'officier. Quand un législateur stipule la révolte dans le code de ses loix, il faut nécessairement qu'il stipule et détermine aussi les cas de révolte; s'il les laisse à l'arbitraire de quelques agens, il met des hommes à la place de la loi; et toutes les fois que l'homme est à la place de la loi, le despotisme est à la place de la liberté.

Lorsque le commandant en chef d'une troupe aura, dans son infaillibilité légale, prononcé qu'il y a révolté, il fera tirer le canon ou la mousqueterie, par trois fois, de quart d'heure en quartd'heure; o'est à dire qu'il répandra l'alarme et l'effroi, qu'il g'acera tous les esprits de terreur, et qu'il décidera souvent la révolte et la sédition, qu'il eût été facile de prévenir avec des moyens plus doux, et sur-tout plus conformes au caractère et au génie des Français. Les tyrans intimident, étourdissent, quand ils veulent régner; le gouvelnement d'une cité libre persuade quand il veut faire respecter la loi. Qu'on nous dise à présent si des coups de canon, si des salves d'artillerie sont des moyens persuasifs, et s'il est possible de conserver son sang-froid au bruit du canon menacant : on peut inférer de ceci qu'un commandant militaire mettra, quand'il le voudra, sa troupe en insubordination. Nous allous voir comment il la fera fusiller. Les commandans des divisions feront marcher les troupes réglées de proche en proche, et les municipalités du lieu et voisines seront tenues, sous peine de forfaiture, de requérir la gendarmerie et les gardes nationales. Les gardes nationales iront, sous les ordres d'un commandant militaire, égorger leurs frères de ligne, parce qu'il aura plu à quelque général d'armée aristoerate d'ordonner qu'on supprime un ruban dont la vue le gêne! Quelle exécrable loi! Il en sortira des maux qui nous désoleront; les soldats de l'armée de ligne verront avec indignation que des ci-'toyens, qu'ils ont si efficacement aides à conquérir (373)

erté, des citoyens qui ne l'eussent peut être is obtenue sans eux, les sacrifient inhumaient à l'ambition et à la perversité de quelques mes en place. Le désir si naturel de vengeance inspirera celui de se réunir, et personne ne répondre que, dès la première publication de : autre loi martiale ; la guerre ne soit déclarée e la garde citoyenne et la troupe de ligne : de là ierre civile, l'esprit de parti, toutes les facs en avant, et, à coup sûr, le triomphe de la on royale. Les soldats de la troupe de ligne viendront oppresseurs pour n'être pas oppri-: voilà l'alternative qu'on leur présente; et, ns de bonne foi, leur choix ne peut pas être

ne disposition remarquable de cette loi, et qui bien à découvert toute l'astuce du comité mie, c'est la disproportion entre les peines dont ienace les officiers et les soldats; nous nous as éloyés, jusqu'à cette époque, contre cet esde partialité qui avoit toujours porté des peines coup plus fortes contre les soldats que conles officiers: ici, c'est toute autre chose, le ité a changé de tactique, et dans le cas d'inrdination; ce seront les officiers que la loi ra plus sévèrement. Alexandre a beaucoup valoir cette considération; mais quelle pitoyause! Un officier en insubordination! cela est-il ible ? peut-on, dans le sens des comités, êtra subordination sans être patriote? et, de bonne un officier peut il être patriote ? Que si, par rd, par miracle, il en étoit un, ne seroit ce encore un coup de politique bien adroit de le punir d'un manière atroce, afin de dégoûter qui seroient tentés de suivre ce dangereux iple? O vous qui voulez être libres, et qui laissez tromper à la journée par une poignée etits intrigans! comment se fait il que yous perceviez pas que ces vils agens de nos cos ne veulent renfercer le despotisme royal que <sup>ì</sup>. 112.

pour régner sous le titre de ministres, de genéraux, de commandans, etc? Ne voyez-vous pas qu'ils veulent placer l'armée toute entière dans les mains de ceux ci, afin d'exercer un jour la plus intolérable des dictatures? et quand ils seront là, qu'aurez-vous à attendre de gens qui peuvent faire massacrer des régimens entiers au nom des loix qu'ils auront faites?

Art. 12. « La troupe révoltée étant soumise, la » cour martiale sera incontinent formée. Le pro-» cès-verbal, annoncé dans l'article précédent, » tiendra lieu de toute déclaration du fait, sans » l'intervention du juré. A l'égard de ceux qui au-» ront été saisis par l'emploi de la force, leur ju-» gement sera prononcé et exécuté, sans plus am-» ple informé ». Un procès-verbal, rédigé par des officiers, va servir de pièce de conviction contre de malheureux accusés; la haine et la partialité vont dicter des arrêts de mort; le pouvoir des jurés est suspendu, les prévôtés rétablies dans toute leur étendue : comment tenir à de pareilles horreurs? comment désormais trouver des soldats? est-il possible que celui qui a le moindre sentiment de sa dignité, s'abaisse à un métier qui n'est aujourd'hui qu'un métier d'esclave? S'il est beau de servir sa patrie quand elle est gouvernée par de bonnes loix, il est affreux, il est déshonorant de porter un habit qui vous range parmiles brutes, qui vous dégrade de la qualité de citoyen, et d'être raisonnable. L'assemblée nationale a méconnu tous ses devoirs, surpassé tous ses pouvoirs lorsqu'elle a décrété cette loi infâme : les soldats sont des hommes; dans le système actuel de l'Europe, ces hommes doivent être chers à l'état; tout homme 🕿 droit à la loi, et tarir pour quelqu'un la source bienfaisante de la loi, c'est faire un acte de tyrannie qui n'oblige qu'autant que les tyrans sont les plus forts.

On voit, qu'outre les vices communs à la première loi martiale, celle et a emore le défaut de disposer les ( 375)

puissances armées l'une contre l'autre, et de de la France une vaste et sanglante arène. s citoyens assassinés au champ de Mars eusété armés, croit-on que leur tranquillité, leur lité exemplaires no so seroient point converties reur? Il n'y a que des laches qui ne savent pas re chêrement leur vis.

### e la nomination à la seconde assemblée nationale.

les députés de l'assemblée nationale actuelle ent été nommés à la plus belle lettre, se ent-ils trouvés pires que ceux qui ont été d'après un scrutin épuratoire? Les électeurs 789, s'ils sont de bonne foi, conviendrent que sard n'auroit pas plus mel choisi qu'eux. Mais euvent dire à leur décharge qu'on ne leur a pas le temps de faire mieux, et qu'én outre stinction des trois ordres dut les contrarier

coup.

la bonne houre. Eh bien! les électeurs de se trouvent presque dans la même position. ord, le décret ne leur accorde que dix jours procéder à leur examen; et ensuite, l'abolides trois ordres ne les affranchit de son joug pour les mettre sous l'influence immédiate de eurs partis dont ils se défendront difficile-. A peine organisés, ils se désignent déjà les es autres par les épithètes de factieux ou récains, de modérés et de monarchistes. seroit plus aisé de leur indiquer les personqu'ils doivent rejeter que ceux dignes de purir. En 1789, on afficha plusieurs listes de dats, qui servirent du moins à faire penser à ues citoyens, trop modestes pour se produire nêmes : il n'en paroît aucune aujourd'hui; et rps électoral semble peu disposé à y avoir . Il a tort, il ne doit repousser aucun des ns qu'on lui offre pour ai ler ses jugemens;

et M. Lavigne lui a rendu un mauvais service en s'opposant au succès de M. Lacretelle. On auroit du au moins faire accueil au procédé leval de ce candidat se plaçant lui même sur les rangs, plutôt que d'intriguer sourdement comme tant d'autres. Malheureusement ses prétentions ne sont soutenues d'aucun titre. Pendant la révolution, qu'a-t-il fait? où s'est il montré? Avant le 14 de juillet on commençoit à parler de lui : depuis on n'en parle plus qu'au lycée; et si cet établissement a conservé quelque célébrité, ce n'est pas par son patribtisme.

Beauceup trop de gens d'autrefois ont fréquenté les assemblées primaires, et sont parvenus au titre d'électeurs. Il faut que le corps électoral en fasse justice, comme il étoit sur le point de le faire à l'égard de M. de Gestas, quand ce chevalien de Malte, averti à temps, se hata d'envoyer sa démission. Quel que soit le mérite individuel de ces messieurs, la noblesse est une tache héréditaire qui ne s'en va pas; on emportereit plutôt la pièce; et cette considération est devenue bien plus importante encore depuis que l'assemblée nationale; se faisant l'application de ces deux vers de la Fontaine:

Les sages quelque sois, an si que l'écrevisse; Marchent à reculons....

vient de rendre le titre de prince aux parens du

pouvoir exécutif.

Les électeurs de Paris ont élu M. de la Cépède pour leur président. S'ils sont dans les bons principes, ils s'en tiendront là vis-à-vis du ci-devant comte. Ecriroit-il comme Buffene il ne peut être représentant d'un peuple qui a fait main basse sur tous les préjugés de la naissance et de l'étiquette. Qu'il reste administrateur, puisqu'il se trouve revêtu de cette fonction, et qu'il n'a pas encore fait parler de lui en mal; mais la plaie est trop fraiche.

re pour ne pas nous mettre en garde sontré : dont la révolution impitoyable a blessé l'ar-propre dans le vif. Ils conserveront toujours:
peu de rancune; et de tristes réminiscences causeroient des distractions trop fréquentes eu convenables à la chose publique (1).

de Condorcet, jadis marquis, se trouve dans le cas, et n'a déjà que trop justifié nos craintes. s n'avons pas encore pu oublier qu'il fut le rédacdu journal du club de 1789. Il est vrai qu'il pié cette faute par son discours (2) républicain oncé au cirque; mais peut-être ne devonsce retour qu'à la proximité des élections et spoir de rentrer en grace dans l'opinion pu-

nant au clergé, quoiqu'il affecte de réconci; la patrie auec la religion, en les plaçant sur ême autel, il ne doit pas prétendre à reprérer la nation. Laissons les prêtres dans le sance; qu'à l'exemple de Moise, ils y évoquent l'Es-Saint sur la tête de nos députés et des élec; ; leur rôle finit là ; on ne leur en demande davantage.

e déteurnons pas l'évêque C. Fauchet des mispatriotiques qu'il prêche dans son diocèse
tout le zèle d'une première ferveur. Disons-en
at de l'évêque Lamourette à Lyon. Tel brille
un prône civique, dont le talent et la logicourroient s'éclipser dans une motion d'ordrermi ceux qui ne sont point mystère de leurs
entions à être nommés députés, s'offre un M. Céqu'on rencontre sur toutes les grandes routes.
nta les beaux esprits tant que dura le règnees éphémères. Il poussoit à la roue quant

Ces réflexions sur les ci-devant nobles arriveront tard pour M. de la Cépède; car il vient d'être élu rentant.

Il est bon de savoir que ce titre en fut un d'ex-13. La révolution a reculé depuis le retour de 3 XVI de tout ce qu'elle avoit avancé auparavant.

Necker étoit porté sur le char de la faveur pus blique. A présent le courtisan de Plutus et l'Appollon des grands s'est fait pasteur; il endoctrine les villageois, mais ce n'est pas pour en faire des Spartiates ou des Romains dans leur bon temps. Sa morale politique, qui se plie à tout avec une souplesse digne de ses premiers maîtres, prépare ses élèves rustiques à tout événement. Si la liberté prend le dessus, l'ex jésuite Cérutti leur en aura parlé assez pour n'être point suspecté par ces bonnes gens; si le despotisme de la cour renaît de sa condre encore tiède, l'ami Cérutti s'est arrangé de façon qu'il aura conservé au roi le cœur de tous ses sujets. Ce talent, qu'il a communiqué à son associé Grouvelle, leur a valu à tous deux l'admission au corps électoral: mais ils. sont assez payés. Cos emessieurs ont trop d'esprit pour entrer au manége; un fauteuil les attend au Louvre.

Malgré son livre contre l'académie dont il est membre, M. de Champfort n'ayant guère fait que cela pour la révolution, qui pouvoit bien s'en passer, l'assemblée nationale future pourra bien. aussi se passer de lui. Si l'on s'avisoit de faire valoir en sa faveur sa retraite volontaire de chez M. de Condé, le prince, on pourroit lui répliquer: il no falloit pas vous mettre à l'attache, vous n'auriez pas eu besoin de rompre votre

collier.

J. P. Brissot, · le conseil et l'ami de Péthion, ne dissimule point l'envie de parler à son tour dans la tribune d'une assemblée nationale. Il ne se présente pas au scrutin les mains vides. Il écrivit en homme libre avant la révolution, et en patriote depuis. D'ailleurs, il n'a pour ennemis que des individus tarés. Brissot a du nerf; mais il n'a pu se défendre de brûler son grain d'encens à à quelques idoles du jour.

Pour Emmanuel Clavière, son associé, celui ci a travaillé beaucoup trop sous Mirabeau. L'école (379)

e maître étoit celle des grands talens; mais celle celle d'un patriotisme à l'épreuve des des faveurs?

Garran de Coulona été nommé député. On l'a t quelquefois ennuyeux comme la vérité, s, a t-on ajouté, il est simple comme la vertuservation touchaute de M. Garran de Cousur les applaudissemens indécens de messieurs conseil général de la commune, à la lecture procès - verbal de la journée du 17 juillet, nériteroit seule une couronne civique. Mais Jarran de Coulon, élevé apparemment dans principes religieux un peu étroits, n'a pas rit monté au ton philosophique de son siècle; la philosophie n'a jamais pu s'asseoir sur un e, elle doit trouver sa place à côté de chaque ésentant d'une nation devenue libre parce lle est éclairée.

Broussonnet, le panégyriste en titre de la sté royale d'agriculture, tient un peu de Pastoret, le procureur général syndic du dément, pour le style et le caractère. Ces messieurs auroient pu très-bien figurer, seleur désir et leur capacité, dans toutes les lémies de France et de l'Europe. Mais une mblée nationale est autre chose qu'une coterie

raire.
es trois scrutateurs généraux de l'assemblée torale, M. Beauvais de Preau est celui qui a lus constamment servi la révolution. Ce ménestimable, concentré dans les détails de sa ion, dont il a été pour ainsi dire le président sétuel quand elle n'étoit encore que district, peut-être pas pu acquérir un tact assez étendur s'asseoir parmi nos législateurs; mais ses ieils seront précieux au sein du corps élect; et s'il n'est pas député, il est digne qu'on onsulte pour en faire.

I. de Kersaint est le dernier des trois sorutas suppléans auquel l'assemblée électorale donnera des voix. Le patriotisme de cet administra-

teur n'est pas encore des mieux prouvés.

Donnons à P. Manuel et à quelques autres bons patriotes le temps de mûrir les idées dont ils abondent. L'attente dans laquelle nous les laisserons nous vaudra quelques bons ouvrages de

plus.

D'après cette revue de quelques caudidats les plus connus, assurément ce ne sera pas trop d'un mois pour choisir vingt quatre sujets, sur - tout si les électeurs, avant d'émettre leur suffrage, reportent la vue sur les députés qui vont enfin évacuer le manége. Presque tous nous donnoient encore des espérances à l'époque de leur installation à Paris; combien peu ont tenu parole! Combien des 1200 du 14 de juillet 1789 nous est-il resté de patriotes au 30 juillet

1791!

Honorables électeurs du département de Paris! malheur à nous si vous mettez la main sur un second Desmeuniers! Mais nous avons à redouter quelque chose de pire encore de votre part. Que penser de votre apathie sur le sort de quelques-uns de vos collègues, prévenus d'une procédure crimine le qui fait gémir les citoyens éclairés? Vous n'avez point, dites vous, de compétence pour décider ce que la loi elle-même n'a pas prévu ? Sans doute; mais n'avez vous pas le droit de réclamation à faire valoir, et les devoirs de fraternité à remplir ? C'est au corps à soutenir ses membres s'ils sont opprimés, ou à les rejeter de son sein s'ils sont coupables. C'est mal vous préparer à un bon choix. Hélas! vous ne neus laissez que trop préjuger que les 24 élus ne seront pas pris parmi les citoyens qui ont montré le plus d'énergie et de caractère. Ne nous réduisez pas à regretter bientôt ceux dont en ce moment nous applaudissons de tout notre cœur le départ.

No sera-ce donc pas encore pour cette feis ci

nous serons représentés par des hommes simet droits; mais fermes et pénétrés des seuls cipes contenus dans la déclaration; par de nes gens quine disent; jamais me voilà quand a des places à donner, mais qu'on trouve tous quand il s'agit de dangers à courir, ou de es résolutions à prendre? L'esprit devroit être itre d'exclusion; il gâte les affaires. L'éloquence fait guère moins de mal, quand ce n'est pas de l'ame. Il ne peus faut pas pour représendes individus dont la personne seule représente bien; il nous faut en un mot des gens dont ect fasse tomber la liste civile des mains du voir exécutif.

### Des conventions nationales.

out le monde conquit aujourd'hui l'acception tique du mot convention nationale: c'est la ilation d'un certain tering, sau bout duquel il orme naturellement dans l'état un corps consint, Les gonventions nationales, dans l'état el des choses, sont le meilleur et peut être que moyen d'éviter les insurrections; cepen-, l'acte constitutionnel n'en disoit pas un mot; y a que le cri général de la France qui ait dé. l'assemblée nationale à nous en offrir le siacre. En principe, (et tout ce qui n'est pas en cipe est mauyais) en principe les conventions onales sont elles-mêmes une atteinte aux prins : l'action de la souvergineté doit être conti-: il faut qu'un peuple puisse toujours youou par lui, ou par ses représentans, sinon le os de stagnation est un temps de sommeil; a le peuple n'est libre qu'aux époques des conions nationales. Upe nation peut-elle se dire , alors que sa volonté est enchaisée? Les pustes distinguent deux espè. es de conventions, onventions spontances et les conventions pé-. 112.

riodiques. Les dernières sont celles que nous ver nons de définir; les conventions spentanées sont invinciblement amenées par la force irrgésistible des choses.

Depuis deux années, les fervens amis du peuple ne cessoient de crier contre le système des conventions; il leur paroissoit absurde que des loix, même constitutionnelles, faites par un petit nembre d'hommes, pussent lier les mains à une nation entière pendant l'espace de quinze ou vingt années. La dénomination de corps constituant qu'ai voit prise l'assemblée nationale leur sembloit ridicule; si bien, qu'à leurs yeux, le peuple ne pouvant exercer son autorité par lui-même, tous les corps de représentans du peuple devoient être constituans.

Mais quel a été leur étenuement, quand ils virent le décret qui enjoint aux membres des législatures suivantes de faire le serment de ne rien proposer ni accepter contre la constitution décrétée en 1789, 90 et 91. C'est alors qu'ils se sont écriés amèrement que tout étoit perdu, qu'il n'y avoit plus de ressource que dans les conventions nationales; et, remarquons bien une chose, les comités de l'assemblée, qui avoient conçu le plan des conventions, ne vou'oient même plus accorder de conventions dès qu'elles furent jugées nécessaires et indispensables. Ils prétendoient que leur volonté fût respectée, même après leur mort, et par les générations les plus reculées.

Dans cet état de choses, M. Chapelier, organe du comité constitutif, vint, dans la séauce du 20 août, proposer un projet non de convention nationale, mais de révision; c'est à dire, un projet tendant à entraver la volonté générale et particulière, de telle sorte que le peuple ne pût ebtenir la révision de la constitution qu'après s'être adressé au roi, au corps législatif, à tous les pouvoirs constitués. L'honnéte M. Chapelier ne contestoit pas le principe de la souveraineté, de la toute-

ance du peuple; mais il en concluoit adroint qu'il falloit y mettre des bornes. Péthion qua d'une manière péremptoire aux sophismes sputé breton, et soumit à l'assemblée un plan les bases principales étoient une première ention en 1800, une convention nationale tous o ans. On devine aisément que Péthion a té un antagoniste dans la personne de M. Danune convention nationale en 1800! M. Dandré as sacrifié sa réputation pour ne jouir du fruit es travaux que pendant huit années. Le bon 'é a fait un autre calcul : j'ai quarante ans, , je dois encore vivre et régner trente ans, faut donc pas qu'on puisse rien changer à ce j'ai établi, avant trente ans; en conséquence Dandré proposa qu'il ne pût y avoir de sonon nationale, sinon en 1822, et l'assemblée nale d'applaudir à outrance. Voilà donc le cog latif qui a remporté une première victoire. i croyez qu'il en va rester là ? Non; il relève ouveau la crête, vole à la tribune, et livre un combat à la nation : « Messieurs, dit-il, il 7 aura pas de convention nationale avant trente s; nous voilà d'accord sur ce point; mais il ite à décider s'il y aura une convention nanale dans trente ans, et cela dépend de l'ie que vous attacherez aux conventions, ou atôt de l'espèce de convention que vous adoprez. Il est clair que si vous vous dépidiez pour conventions périodiques, il y en auroit une ns trente ans; mais, messieurs, les convenns périodiques donnent la fièvre au peuple, i déviendroit aussi par trop libre avec cette ngereuse constitution. Je me réserve de vous ouver cathégoriquement que c'est déjà bien sez des conventions spontanées et appelées par yœu public, et que nous aurons toute la peine monde à maintenir ainsi notre monarchie ». voix, aux voix, aux voix! Il peroissoit assez sile d'aller aux voix sur des questions posées

d'une menière aussi peu claire; mais enfin Dande dré l'avoit dit, et il a bien fallu en passer par là L'assemblée nationale a donc décrété que la nation à le droit imprescriptible de revoir la constitution quand il lui platt; mais l'assemblée nationale déclare que son interét général est de suspendre l'exercice de ce droit pendant trente ans.

Quoique les discussions qui ont précédé ca décret soient d'une mauvaise foi évidente, quoiqu'il soit bien clair que l'assemblée nationale n'a en d'autre objet que d'anéantir et d'empécher les conventions nationales, il est de fait cependant que le décret est matériellement bon, excellent. Si la nation a le droit imprescriptible de revoir sa constitution quand il lui plait, nulle puissance au monde n'a le droit d'empêcher ni d'entraver l'exercice de cette faculté, et tout acte qui y apporteroit ou des empêchemens ou des entraves doit être regardé comme un orime de lèse-nation. L'assemblée nationale déclare bien que l'intérêt général de la nation est de suspendre l'exercice de ce droit pendent tronte aus : mais de deux choses l'une, ou cette déclaration n'est qu'un simple conseil, et il n'oblige ni la nation ni les individus; ou c'est une loi prohibitive, et alors c'est un crime d'état, dont l'assemblée nationale doit compte à la ration.

Il est donc clair, que d'après ce décret, le droit de la nation restoit entier; les départemens restoient maîtres des me ures à prendre soit pour convoquer des corps constituans, soit pour déléguer le pouvoir constituant au corps législatif : il ne s'ogissoit à cet effet que d'établir un point central et volontaire de communication, où les quatrevingt trois sections de la France eussent fait parvenir leur vœn, et qui eut été le foyer toujeurs ac-

tif de la souveraineté.

Le comité de constitution a bien senti qu'avant peu la France seroit libre s'il ne fa soit quelque addition à ce décret : aussi n'a t-il paz manqué de remettre le lendemain à l'ordre du jour la tion des conventions qui sembloit épuisée par foret de la veille. Celui-ci a donc été abrogé; onventions périodiques ont été proscrites, et matum de l'assemblée nationale est que « quand is législatures se seront accordées pour deinder la révision de quelques parties de la consation, la quatrième législature sera corps consant ». C'est-à-dire, en deux mots, que le corps latif a un triple veto sur le vœu national, et, n dernière analyse, le roi a un veto absolu sur tion elle même. Est il possible que trois corps latifs se succèdent sans que la cour puisse enir à en corrompre un seul? et dès qu'une assemblée législative sur trois se laisse corore, le roi lui fera dire qu'elle ne s'accorde pas rmettre au peuplo la révision de telle partie a constitution. Pour tout dire en un mot, emblée nationale a soumis le tout à la partie; a soumis la nation au corps de ses représen-, , elle a rendu illusoire la déclaration qu'au le appartient le droit de réviser ses loix quand. i platt, elle a trompé la nation, elle a comun véritable crime de lèse-majesté nationale. rsque le vœu du peuple est prononcé d'une ère solennelle, ses représentans ne doivent délibérer, ils n'ont qu'à déclarer cette vo-: d'après la loi qui vient d'être rendue, le le aura beau vouloir, il aura beau manifester ouloir, il aura beau être même d'accord avec représentans, l'assemblée nationale de 1791 i qu'elle pouvoit annuller, et elle a annullé l'effet de cette harmonie; elle a imposé des u souverain et à tous les pouvoirs constitués; dit à la postérité: je vous désends de touà mon ouvrage; vous ne le ferez qu'autant vous aurez persisté pendant six ans, qu'auque trois assemblées nationales consécutives. auront permis de le faire, qu'autant que le aura pu s'assurer de la majorité de l'une ou.

l'autre de ces assemblées: et faisons bien attention que pour peu qu'un roi soit adroit, lersqu'il verra une pétition universelle qui demandera, par exemple, la réduction de la liste civile, ou la suppression de quelque prérogative royale, il commencera dès-lors à faire des économies, accumulera ses 35 millions pendant cinq ans, et ne se mettra en train de corrempre qu'a.ors qu'il aura tant de millions dens ses coffres: or, pense-t-on qu'avec des sommes aussi énormes il soit possible qu'il ne corrempe pas à volonté la majorité d'une petite assemblée de 745 personnes?

La nation peut revoir sa constitution quand il lui plait.... et pour que le corps législatif soit constituant, il faut un intervalle de six années entre lui et la velonté du peuple; il faut qu'il plaise aux législatures de faire se qui plait au peuple; c'est comme si l'assemblée pationale cût dit à la nation: tu feras ce qu'il te plaira, si ce qui te plait plait

également à ton roi et à tes représentans.

Nous terminerons par une petite demande à nosseigneurs et maîtres: Lorsque trois législatures se seront accordées à demander, sur les pétitions du peuple, la révision de quelques parties de la constitution, la quatrième législature sera-t-elle obligée de décréter conformément au vœu exprimé du peuple? Si cette quatrième législature n'y est pas obligée, si elle peut encore mettre sa volonté particulière à la place de la volonté générale, le corps constituant même sera de nul effet pour le peuple. Veuille bien l'assemblée nationale éclaireir ce doute, et rendre son décret clair et intelligible.

Ce n'étoit point assez d'avoir écarté les conventions périodiques et spontanées, d'avoir soumis la révision des loix au veto de trois législatures différentes, d'avoir déclaré à la nation qu'elle croyoit en son ame et conscience qu'il étoit avantageux de n'epporter aucune modification avant le lapa de se ans, l'assemblée a encore décrété jeudi, 2 sep-

bre, qu'il ne pourra étre fait une motion tens te à la révision de la constitution avant la sième législature. Cette loi, rendue sur la protion du sieur Barnave, est une nouvelle et -violente atteinte à la souveraineté nationale. constitution ayant accorde indistinctement aux slatures le droit de provoquer la révision d'une lusieurs parties de la constitution; ayant exigé, r y parvenir, le vœu unanime de trois législes consécutives, cos premières entraves étang une atteinte manifeste au droit de révision. écret qui en ôte encore la faculté aux deux aières législatures est un nouvel empiétement les droits du peuple, et une extension des pres actes de tyrannie de l'assemblée constite. dernier décret est surement bien vioieux, intolérable ; mais le vice en est dans le principe 10 de la révision. L'assemblée nationale a dit grande vérité lorsqu'elle a déclaré que nul oit le droit d'empêcher la nation de réviser la titution quand il lui plast : selon cet aveu de emblée nationale, c'est donc à la nation qu'apent le droit de provoquer la révision, et non un corps particulier de représentans. Cepen-

un corps particulier de représentans. Cepenc'est sux représentans seuls, et non à la masse
individus représentés, que la constitution dé
la provovation de la révision; et voilà le vice
al du système des comités et des intrigans,
at confondu, ou plutôt ils ont fait confondre
on de réviser avec la faculté de demander la
ion. L'acte de révision ne peut être exercé
par des représentans, cela est manifeste;
la provocation de la révision doit appartenir
représentés, sans quei le peuple est réduit
e nullité politique absolue, le droit de pétirendu illusoire, et la déclaration qu'à la naappartient le droit de réviser les loix quand
platt, une imposture. Il eut été si faoile,

malgré toutes les monstruosités de la constitution, de préparer cependant une liberté certaine à la nation française; il ne fulloit que purger le systême du gouvernement représentatif de quelques suppositions gothiques, tracer une ligne de démarcation entre les pouvoirs réservés et les pouvoirs délégués, laisser à la masse générale tout ce qui pouvoit être exercé par la masse générale, et ne déléguer excetement que ce qui ne pouvoit être exercé que par un saul ou un petit nombre. On convient, par exemple, qu'il étoit indispensable de déléguer et le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir exécutif; mais la surveillance, la ratification, la provocation étoient des attributs inaliena les que l'assemblée constituante ne pouvoit pas déléguer, et dont le peuple se ressaisira quand il le voudra, parce qu'il est de son essence qu'il en demeure investi. Les réglemens prohibitifs sur la presse ont détruit la surveillance; quelques adhésions particulières ont tenu lieu de la ratification générale du peuple ; et la provocation qui sembloit réservée à la voie des pétitions est entièrement anéantie par le décret qui dit qu'aux législatures appartiendra le droit de convoquer les corps réviseurs de la constitution.

Le premier crime de l'assemblée nationale est donc d'avoir donné aux assemblées représentatives, privativement aux représentés, le droit d'appeler les corps réviseurs; et le second, est de ne pas avoir appelé toutes les assemblées législatives à la même prérogative : il suit de ce que nous venors de dire que priver les représentés du droit de convoquer les conventions nationales ou les corps réviseurs est un acte de tyrannie, et que priver de ce même droit les corps représentans jusqu'à une certaine époque, c'est mettre le comble à toute espèce de déloyauté. Tel est cependant le dispositif du décret du 2 septembre de l'an 1791.

Formule

### le présentation de la constitution.

'n Louis XVI n'est plus roi; il olontairement abdiqué, par toute entière et signée de rite à Montmédy, contrape le fuyard à Va-¬u dəs Tuileries; on .10n ou d'inaction , ne fait rien ici à la us convenable sans doute ع à l'évadé; il n'y a qu'en , les gens à être rois maigré rations d'une fausse prudence des mesures contraires; on croit sage .cs contre révolutionnaires regnicoles et au Capet qu'ils vouloient placer à leur Cependant le pouvoir exécutif, au moyen nistres qui vont prendre les ordres de l'ase nationale, va comme si de rien n'étoit. ance est sans roi et ne s'en apperçoit pas. astitution s'achève, on la révise ou plutôt gâte; il faut pourtant en finir. La nation. use jusqu'au bout, consent à repreadre XVI pour son chef; mais comment doitanifester ses intentions, et en faire part à u'elle garde à vue au palais des Tuileries? le plus simple. Que l'assemblée nationale crire par son président à Louis XVI de se à la salle du manége, pour entendre la lec-· la constitution, et les conditions auxquelles fait grace du passé.

doute que Louis XVI ne se le fait pas dire ois; il se rend à l'invitation, accompagné stachement de gardes nationales. Le présiprès la lecture, lui adresse ces mots: Monacceptez-vous?... Signez. Louis signe; et dont le fait asseoir à côté de lui. Les portes nt, et les huissiers apprennent au peuple

que la grace est accordée à Louis Capet, et qu'il

est roi des Français.

Et tout est dit. Les anciens députés font place aux nouveaux; le roi sanctionne les décrets à mesure qu'ils sont rendus; il les promulgue; et ce rousge une fois monté, malgré bon gré, la machine va comme elle peut, en attendant une autre révolution.

Cotte marche étoit trop simple, trop naturelle pour le comité de constitution. Il a d'autres vues que le temps nous fera connoître, mais sur lesquelles pourtant il seroit expédient de se tenir en garde.

M. Beaumetz monte à la tribune, et débute par le panégyrique de la royauté, pour en venir à celui du roi qu'il termine par le décret que voisi:

Art. I. « Il sera nommé une députation pour présenter l'acte constitutionnel à l'acceptation du roi.

II. « Le roi sera prié de denner tous les ordres qu'il jugera convenables pour sa garde, et pour la

dignité de sa personne.

III. « Si le roi se rend au vœu des Français en acceptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'indiquer le jour, et de régler les formes dans lesquelles il prononcera solennellement, en présence de l'assemblée nationale, l'acceptation de la royauté constitutionnelle, et l'engagement d'en remplir les fonctions ».

Nous ne nous arrêterons pas au premier article, quoiqu'il doive paroître étrange de voir les représentans d'un peuple libre décréter une députation chargée de présenter sa constitution à l'acceptation d'un individu en état d'arrestation pour crime de lèse nation au premier chef.

Louis XVI, est tout à fait gratuit et abusif; car sa Louis Capet étoit roi, cette députation n'auroit pas lieu. Il ne sera roi que quand il aura accepté: (3g1)

jusque-la ee n'est qu'un particulier suspect,

ôtage qu'on garde.

roi sera prié de donner tous les ordres.... 2 prié. Prié ne se dit que de l'inférieur à sen eur. Il est étrange que l'assemblée nationale, fecte de se dire souveraine, soutienne si mal tractère, et s'abaisse à prier un pouvoir qui tout d'elle.

donner tous les ordres.... Depuis deux mois XVI n'en donne aucun, et il n'en a pas à rtantqu'il nesera que Louis Capet. Louis XVI ra des ordres pour sa garde, quand il aura roulu accepter le pardon qu'on lui accorde. es gardes qui font le service au château des ies n'ont point d'ordres à recevoir de lui. pour la dignité de sa personne. L'assemblée ale compromet bien la sienne par ce décret, mble étranger à la circonstance, si on le à la lettre; car il ne s'agit que de dire à XVI: Voulez vous être roi, ou ne le voulez-pas? Il ne faut point mettre la baïonnette nez des gens, pour obtenir d'eux réponse ille question.

s il s'agit de toute autre chose. On veut à Louis XVI tout le loisir et toutes les faciour rassembler autour de lui tous ceux qui ont convenables pour concourir au projet contre-révolution dont on n'a pas encore

tout espoir.

gnité de sa personne veut dire que Louis XVI s cessé un seul instant d'être roi, selon a régime; et qu'en acceptant la constitution end bien, en s'environnant d'une force arnposante, avoir l'air d'accorder le pardon ation plutôt que de le receyoir d'elle. Cela ire qu'après avoir donné des ordres conses à sa garde, il ne sera pas de sa dignité eter purement et simplement des conditions, e parler comme un maître à des sujets re-

(392)

Le second article du décret insinue tout pela à Louis XVI; et n'en doutens pas, s'il est moins mal adroit que de coutume, c'est ce qu'il compte bien faire, tout en faisant remarquer qu'il agit constitutionnellement.

III. « Si roi se rend au væu des Français. Ce vœu-là n'est pas dans tous les cœurs.

Il sera prie d'indiquer le jour. Jusqu'à présent le souverain a donné son heure à ses délégués; mais ici c'est tout le contraire. La nation doit attendre dans un silence respectueux l'heureux jour où il plaira à Louis XVI de vouloir bien être roi.

« Et de régler les formes dans lesquelles il prozoncera solonnellement l'acceptation de la royauté ».

Laisser à Louis XVI le droit de régler ces formes, est une atteinte mortelle portée à la liberté nationale. S'en rapporter à la cour sur ces formes, c'est s'exposer aux plus grands dangers. Qu'on la laisse faire, elle ne peut trouver une plus belle occasion pour reprendre tout son ascendant sur l'esprit d'un peuple porté à l'idolatrie. Qu'on s'attende à voir dans ce cérémonial la majesté de la nation éclipsée devant celle du trône : comme on va saisir ce prétexte pour venger le sceptre de toutes les avanies qu'on lui a fait essuyer! comme on va se mon:rer fertile en moyens pour réparer en un jour les outrages de deux années; comme la multitude, affamée de voir un roi, dont hier elle a conspué les images, va se prostituer à ses pieds! que de vive le roi se feront entendre! Malheur aux patriotes qui hasarderont un vive la nation, un vive la liberté!

En présence de l'assemblée nationale. Les comités n'ont garde de parler de la nation : c'est pourtant elle seule qui devroit ce jour-là avoir tous les honneurs de la fête, puisque jamais elle n'aura fait un acte de clémence pareil; et au contraire, si Louis XVI conservoit un peu de vergogne, qu'il devroit être touché du pardon que lui accorde si généreusement le bon peuple de France! comme

er devant la main bienfaitrice de la nation, le relève de toutes ses fautes, qui daigne our ses félonies, son peu de capacité, et tous les les de sa race!

'acceptation de la royauté constitutionnelle.
comité ne risque plus rien d'ajouter cette épie à royauté. Grace à la révision de l'acte constif, ce n'est plus qu'une espèce de transaction,
charte qui couvrira désormais toutes les turdes de la royauté.

uisitoire de l'accusateur public du tribunal du sixième arrondissement.

Vous remontre l'accusateur public que depuis que temps les agitations les plus funestes tour-

itent la capitale.

n vain l'assemblée nationale a pourvu au salut lic par les plus sages dispositions, éloigné les gers du dehors, prévenu les troubles intérieurs, déterminé l'action du pouvoir exécutif avec précautions qui doivent rassurer les esprits les soupçonneux. Les ennemis publics, ou des mes inquiets et turbulens, ont eru trouver s la crise de l'état une occasion favorable au nès de leur ambition ou de leur système.

e salut de l'empire a été compromis; le vaispublic a été battu par les tempêtes, a été sur oint d'être submergé, et des hommes, qui se nt les amis de la constitution et les défénseurs euple, ont exposé la constitution au plus grand ger; et les espérances les plus chères de la on ent été détruites et renversées de fond en able.

le grands obstacles s'opposoient à ces desseins astes: l'assemblée nationale, les chefs de la nicipalité et de l'armée de cette ville, et surt cette garde nationale invincible, qui attache poire et sa vie au succès de la constitution et naintien de la tranquillité publique.

Des feuilles incendiaires ont présenté l'assemblée nationale comme vendue au pouvoir exécutif, et on a osé dire que les fondateurs de la liberté, les bienfaiteurs de la nation, étoient des perfides et des traîtres, qui méditoient le renversement de cette liberté, et la ruine de l'état.

Le chef de la municipalité, dont les vertus privées et la probité n'ont pu être calòmniées, a été inculpé de vouloir livrer à ses ennemis cette ville à laquelle il doit toute sa gloire et tous ses hon-

meurs.

Le général de l'armée parisienne, le premier ami de la liberté, attaché à la révolution par l'intérêt de sa gloire, de son honneur et de sa vie, n'a pas échappé à ces perfides inculpations. Que dis-je! inculpations! lui le principal objet de la haine et des calomnies des ennemis de la liberté, a été dévoué à la proscription et à la mort par des saélérats qui se disent les orateurs et les amis du peuple! le fer des assassins a été dirigé contre lui, contre monsieur Bailly, contre la municipalité et le département, et enfin contre l'assemblée nationale.

Restoit cette garde nationale, que ni les poignards, ni les calomnies ne peuvent détruire; des émissaires ont été chargés de séduire plusieurs des individus qui la composent, et d'égarer leur patriotisme: vains efforts dont l'inutilité a porté les chefs du complot aux dernières extrémités.

Pour préparer les esprits à la grande explosion, des hommes sans bas ni chemises ont été stipendiés pour déclamer dans les rues et les places publiques des vers de Brutus. Par les intrigues des principaux factieux, des sociétés patriotiques ont été égarées, et ont secondé, contre leur intention, les projets les plus sinistres; des motionnaires ont été dispersés dans tous les lieux publics pour séduire la multitude par les propositions les plus capticuses et les calomnies les plus absurdes. Enfin oa s'est efforcé de rallier à l'étendard de l'anarchie les ouvriers des ateliers de charité, en

r promettant les biens du clergé, et tous les gands par les promesses séditieuses du droit de

yen actif et du partage des terres.

l'els on a vu à Rome les Catilina, les Manlius, Spurius - Melius déguiser quelque temps leurs jets, séduire par leur hypocrisie de bons ciens, et bientôt entourés d'hommes perdus de tes et de crimes, marcher à la ruine de leur rie et au renversement de la liberté publique; ouant à la mort les meilleurs oitoyens, flatta plus vile populace, se disant les amis du ple qu'ils veuleient opprimer, ils ont existé un ment, et bientôt ils ont subi le juste châtiment à leurs pernicieux desseins; leur nom est deu l'exécration des amis de la liberté. Serionsis moins heureux ou moins courageux que les nains? Les desseins de nos Catilina modernes t confondus: seront-ils punis?

Inc pétition a été imaginée pour former une sion dans l'empire, pour diviser les citoyens. te pétition avoit pour objet de demander le 1 des quatre-vingt-trois départemens sur le sort roi, et de protester de ne pas reconnoître

nis XVI jusqu'à l'émission de ce vœu.

le succès de cette pétition auroit été suivi de guerre étrangère, de la guerre civile, de la

quereute et de tous les malheurs.

Les principes n'en sont pas moins pernicieux; y conteste à l'assemblée nationale le pouvoir stituant; par là on met en question la validité tout ce qui a été fait; et des hommes, qui se ent les amis de la constitution, ont renouvelé jection favorite de ses ennemis, et entrepris de donner, par une pétition signée avec le plus nd éclat, dans l'appareil le plus imposant et l'autel même de la patrie, une forme capable outdétruire: qu'auroient pu faire de pis les plus els ennemis de la constitution?

se mourtre et l'assassinat ont précédé cette si-

ture criminelle.

Les motions les plus incendiaires et des insultes réitérées à la garde nationale l'ont accompagnée : enfin, elle a fini par la désobéissance formelle à la loi, par le mépris du signe éclatant de la vengeance publique, par les insultes et les violences les plus coupables contre la municipalité et la garde nationale.

Les séditieux ont été dispersés; mais ils ont répandus par tout leur rage et leur désespoir, insuitant la garde nationale, la désarmant en quelques endroits, appelant ceux qui étant provoqués se sont défendus, assassins et bourreaux du peuple, et donnant à ceux qui ont agi au nom de la loi et conformément à ses ordres, des noms vils réservés pour les réfractaires à la loi.

Si la justice étoit muette sur de tels excès, elle sereit soupable, et le glaive de la loi doit se réunir à celui des défenseurs de la patrie, pour punir des factieux qui sacrifient à leur ambition et à leur opinion personnelle le salut public et la constitution.

En conséquence, requiert l'accusateur public qu'il lui soit donné acte de la plainte qu'il rend des événemens arrivés le 17 du mois de juillet, des faits qui les ont préparés et de ceux qui les ont suivis; en conséquence, être informé contre les auteurs, fauteurs, et complices des desseins fanestes manifestés par lesdits événemens, circonstances et dépendances, pour, l'information faite et à lui communiquée, être requis ce qu'il appartiendra. Fait ce 17 juillet 1791, L. C. A. Bernard».

Cette pièce est remplie de mensonges absurdes, de calomnies révoltantes. Dans ses accusations sans fondement, et attentatoires à la liberté des opinions, le sieur Bernard veut, sans doute, prouver qu'il ne méritoit pas les reproches de lenteur que lui fit l'assemblée nationale, devant laquelle, pour se justifier, il déroula la liste d'une multi-

le de malheureux, tous condamnés à être fouet, pendus, d'après ses poursuites: aussi, pour itenir la réputation terrible qu'il s'étoit faite de sécuteur infatigable, a-t-il dénaturé les faits,

usé sans preuves et menti au public.

Ce Bernard a le front d'accu er comme criminels gens qui ont dit que la liste civile soudoyoit des outés. Qu'il rende donc plainte aussi contre les slateurs honnêtes gens qui ont avancé la même ertion à la tribune de l'assemblée nationale: et is aussi nous l'avons dit, et par conséquent nous imes de grands criminels dans l'opinion du sieur nard; il doit bien nous hair; il déploiera sûreat contre nous les ressources de son ministère : oudra nous punir de notre formeté à dévoiler trahisons et les complots : nous ne le craignons ; la vérité, la justice sont de notre côté : qu'il ve contre nous ; de ce moment nous lui déclapue guerre éternelle; nous le poursuivrons relache, jusqu'à ce que la vérité triomphe et l'opinion publique, revenue entièrement sur rocédure honteusement célèbre de l'affaire du 🕏 np de Mars, lui ait imprimé sur le front le ca-: de l'opprob**re.** 

M. Brune et Memoro ont été mis en liberté credi 31 août, à dix heures du soir. Le décret rise-de corps lancé coutre eux a été convertiéoret d'ajournement personnel, ainsi que ceux re MM. Santerre (1), Camille Desmoulins,

ier et la Rivière.

M. Santerre, dans une affiche initulée: Aux honens, a prouvé d'une manière péremptoire que le
Bernard, accusateur public du tribuial du sixième
dissement, étoit un calomniateur. Cet accusateur
fait intérer dans le journal, L'Ami des Citoyene, une
dans laquelle il consigne que trois témoins ont
é que le sieur Santerre avoit tenu des propos provoau meurtre contre la garde nationale et ses chefs. Le sieur
tre a rendu publiques les quatre dépositions qui sont
112.

(398)

Les sieurs Verrières, Saint Félix et autres restent encore dans les prisons. Nous renvoyons à un autre numéro la discussion de cette infernale procédure; nous espérons parvenir à découvrir les véritables auteurs du complet.

### Des colonies.

Une des plus grandes questions qui ait été sonmise à la décision de l'assemblée nationale, c'est celle de l'état politique des gens de couleur, colons et propriétaires dans nos sles; en vain la voix de la cupidité et de l'avarice s'étoit fait entendre. en vain le sieur Barnave avoit défendu avec opiniâtreté les intérêts de son protecteur, M. Charles Lameth; en vain les colons blancs avoient inondé la France de brochures et de libelles pour venir à l'appui de leur systême monstrueux; l'assemblée nationale étoit encore elle à cette époque; les factieux, les faux patriotes n'avoient point acquis l'ascendant qu'ils ont usurpé depuis le départ du roi, l'assemblée nationale n'étoit point insensible à la voie de la justice, de manière que tous les efforts combinés des ministres et des riches propriétaires européens ne surent lui arracher le décret proposé par le comité colonial, décret qui eût consacré le servage de plusieurs milliers d'hommes : l'assemblée nationale déclara que les hommes de couleur nés libres, jouiroient des mêmes droits que les blancs.

Ce décret ne dérangea pas peu les spéculations de nos avides planteurs; sans en dira mot à l'assemblée nationale, M. Barnave donna sa démission au comité colonial, qui fut aussi discret que le fidèle ami des Lameth; l'assemblée avoit er-

c ntre lui, tirées du greffe du tribunal : il en résulte que le sieur Bernard a avancé une fauseté insigne, et qu'il a exposé la vie du sieur Santerre, qui observe très-blen que quiconque dit qu'il veut tuer la garde nationale, peut être sué lui même.

iné l'envoi des commissaires dans les îles, mais ninistre s'est bien donné de garde d'exécuter le ret; les soi-disent représentans des colonies, itend des planteurs européens, se sont retirés sein d'un sénat qui avoit trompé leur attente. lieu d'envoyer des gardes nationales dans ces ties de la France, on y a fait passer des troupes ligne; on a écrit ou fait écrire des lettres alarates; on a envoyé des décrets tronqués; on a sé la feu dans toutes les colonies, de sorte sujourd'hui les agens du gouvernement écrit que le décret du 15 mai est inexécutable, et I faut que l'assemblée nationale revienne abament sur ses pas. Les ennemis de la liberté érale, et particuliérement de celle des noirs, ent courir le bruit que les colonies étoient en inrection, qu'elles alloient se détacher de la mépole; ces calomnies ont été appuyées par de tendues lettres partioulières, et une pétition de lques merchands de chair humaine. M. Bernave ié bien haut, de manière que l'assemblée natioe so trouve en une grande perplexité sur son ret du 15 mai; les intrigans lui parlent de phiophie et de politique, qui sont deux choses toutuit différentes, et le sénat d'un peuple libre bace entre les droits imprescriptibles des hommes es convenances de quelques planteurs, de queles marchands avides.

Quel e infamie! comment l'assemblée nationale it elle concevoir l'idée de revenir sur ce décret? 
è la conçoit cependant, puisqu'elle vient de susidre l'envoi des commissaires chargés de l'aller 
ttre à exécution. Il faut la prémunir contre les 
bûches qu'on lui tend. D'abord il est faux que 
lécret ait occasionné à Saint-Domingue un souement général, ainsi que l'a ennoncé le sieur 
nchelande; des lettres arrivées par la même 
e, et datées du même jour que celle du sieur 
nchelande, démentent formellement les asseras de cet officier douteux; des adresses de Bor-

deaux et d'Angers, certifient que les colonies sent en bon état, et que le papier sur les colonies hausse plutôt que de baisser : or, ces témoignages valent bien les renseignemens suspects des agens ministériels ; et c'est sur ces renseignemens que l'assemblée nationale veut prendre une délibération re-

trograde.

On avoit adjoint des membres au comité colonial pour accélérer son travail, et mettre enfin un terme à ses opérations. Ces membres se sont retirés, parce qu'ils ont remarqué dans le comité un vœu bien prononcé de faire réformer le décret du 15 mai. Deux observations devroient suffire pour convaincre l'assemblée nationale qu'on ne veut que la tromper. 1°. Le ministre et ses agens n'ont pas fait exécuter le décret, parce qu'ils comptoient sur l'évasion du roi, et que l'évasion du roi ameneroit un nouvel ordre de choses; 2°, ce nouvel ordre de choses n'étant point arrivé, le ministre ex responsable de l'inexécution de la loi; et le seul moyen de soustraire sa tête à cette responsabilité, c'est de faire abroger la loi. Oui, le ministre et le comité colonial en sont là; et quels moyens négligerent-ils pour sauver une t**c**ic si chère ?

Législateurs ! votre dernier décret sur les colonies est un de ceux qui vous honorent. Si vous le réformez, vous vous couvrez d'un opprobre éternel. De deux choses l'une : on il est vrai, ou il est faux que S. Domingue soit en insurrection. S'il est faux, vous n'avez aucua motifde revenir sur vos pas; s'il estyrai, vous ne pouvez attribuer ces troubles qu'à la négligence des agens du roi, et vous ne pouvez vous dispenser de les livrer à la justice de la haute cour nationale. S'il étoit vrai que le décret qui a donné la liberté aux gens de couleur eût soulevé les blancs, cela seroit très malheureux, sans doute; cela seroit exécrable de la part des blancs. Mais songez bien qu'un décret qui annulleroit celui-là, pour replonger les noirs dans les chaînes de la servitude, soulèveroit également, et avec raison, ces derniers; de sorte que vous m'avez qu'à choisir entre une insurrection légitime et une rebellion au plus juste de vos décrets. C'est à vous de dire si vous voulez favoriser les rebelles. Voilà où se réduit la question proposée de revenir sur la loi du zy mai.

ès le décret rendu contre M. l'abbé Fauchet, éve-Calvados, par lequel il est enjoint au ministre istice de donner les ordres les plus promots pour it incessamment fait, par le tribunal de Biyeux, tion des faits dénonces à l'accusateur public par icipalité de ladite ville, et que la procédure soft e sans délai, nous croyons devoir donner l'extrait etition que M. Fauchet vient de présenter à l'asnationale. Voici comme il répond aux inculqui lui sont faites : loi agraire : Je n'en ai jamais parlé ni directement, ectement dans le Calvados, si ce n'est pour déque dans le seul écrit imprimé où j'en parle, je ifiée de loi exécrable. ( Loi exécrable. . . . , ce n'est te que M. l'abbé Fauchet a dit de meilleur, Y révolte contre les loix : j'ai constamment, et sans nentir jamais, prêché la soumission soudaine et ire, sous peine d'anarchie, à tous les décrets sans mépris des autorités constituées : je n'ai pas omis ile occasion de dire et redire qu'il falloit les restoutes, qu'on devoit n'employer que les voies , et la réclamation légitime contre les actes arbi-, les negligences et les abus de tels ou tels foncres publics; des administrateurs, en ce qu'ils sont is, aristocrates et violateurs des loix, ne sont pas ute des autorités constituées. s défauts de la constitution française : je n'en iis dir une parole dans mes discours au peuple; uru les visses et les campagnes, pour démontrer vraie religion étoit ramenée à sa pureté native nouvelles loix, et pour éteinure l'incendie vrai-estructeur du bien public, l'incendie affreux noient par-tout les pretres réfractaires; et j'enois encore icts incendiaires criminels dans les de la charité. es sociétés patriotiques : j'en ai présidé une seule cessivement deux, dans les villes où mes fonctions tent à une plus longue résidence. J'ai refusé obsot, et par un amour constant de l'égalité, la

nce honoraire, qu'on a voulu me déférer dans

112.

toutes celles du département. Je n'ai pas manqué une seule fois d'insister pour qu'on prît les voies légales dans la surveillance des abus, et dans la dénonciation

des tyrannies.

 La substitution de mon nom à celui de Louis XVI. dans les affiches de la place de Bayeux : je me suis ouposé de toutes mes forces à ce qu'on en fit la pétition à la municipalité; j'ai blâmé hautement les deux citoyens qui avoient détaché les plaques de cette place. Quand, douze jours après, on les a mis en prison, ce n'est que par voic d'excuse et de représentation que pous avons sollicité et obtenu leur élargissement.

» La démolition de la statue de Louis XIV à Caën: je n'y étois pas, je l'aurois désapprouvée, ainsi que l'a

fait la société patriotique de cette ville.

La désense de mon vicaire décrété de prise-decorps, pour une action pure dans ses motifs er son objet; mon zèle à repousser les atteintes portées à la société entière des amis de la constitution; mon mandement pour empêcher qu'on n'égarat les esprits, en leur faisant prendre pour des ennemis les amis les plus fidèles: j'aurois été un lâche et le dernier des hommes, si j'eusse manqué à ces devoirs. Toutes mes propositions dans ce mandement sont générales, et il ay en a pas une qui ne soit d'une inconiestable vérifé, Tant-pis pour ceux à qui des vérités fâcheuses sont applicables; c'est à eux seuls alors qu'appartient le tort de l'application. Encore ai je eu grand soin, et c'étoit l'un de mes objets, d'écarter d'eux tout mouvement de la past du peuple. C'est à un mépris tranquille que je voue le pharisaisme de la nouvel e loi. Je déclare maintenant, et je déclare très haut que ce n'est point à la municipalité de Bayeux que mes annotations sont applicables. Les pharisiens qui souffloient le feu de la discorde ne sont pas dans son sein; elle est remplie de patriotes; nous nous sommes reconnus réciproquement. Le vrai zèle de la chose publique nous anime tous, et nous nous almons pour la vie ».

- Les services qu'a sendus M. l'abbé Fauchet depuis le commencement de la révolution, devoient nécessairement lui attirer la haine des ennemis de la liberté, et depuis que le patriotisme est devenu un crime, il ne pouvoit manquer d'être persécuté; mais le temps des scélérats touche à son terme....

### EMBLÉE NATIONALE.

Séance du samedi 20 août 1791.

scussion a recommencé sur les offices seiix, et l'ajournement à la prochaine législature n à tous les débats.

son-du-Galand a proposé ensuite, au nom de s comisés, un projet de décret concernant l'ézent d'une administration forestière. Il résulte cles qui ont été décrétés, que tous les bois et pendans ci-devant du domaine de la couronne. appartenans aux communautés, les hois possédés maisons d'éducation et de charité, par l'ordreenfin tous les bois qui n'appartiennent pas articuliers, seront l'objet d'une administration ère.

administration sera composée de conservateurs ents, de gardes, d'arpenteurs et d'élèves. ura, sous les ordres du roi, une administration , sous le titre de conservation générale des ses membres seront au nombre de cinq, et e titre de commissaires de la conservation gén

son-du-Galand a annoncé dans son rapport bois en France convroient trois millions d'arrendoient annuellement 30 millions.

du soir. On a fait la lecture de plusieurs adresses. nee de plusieurs dons patriotiques.

proposition de M. Vieillard, il a été décrété. rocédure commencée contre M. Bonne-Savar-

it portée au tribunal d'Orléans.

lu dimanche 21. M. Barrère a fait un rapport, des comités de constitution et des domaines, nition de la commune des arts. On y demanermission d'exposer, concurremment avec les de l'académie de peinture, les ouvrages que t faits depuis le dernier sallon. Quelques déeu lieu. Le projet du comité a été adopté.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport

des comités de constitution et des domaines,

« Considerant que par la constitution décrétée il n'y a plus pour aucune partie de la mation, si pour aucun individu, aucun privilége ni exception aux droits communs de tous les Français; qu'il n'y a plus rijurande, ni corporation de professions, afts et métiers;

mai dernier, qui consacre le Louvre à la reunion des

anonuincus des sciences et arts;

« Décrète provisoirement, et en attendant qu'il soit stamé sur les divers établissemens de l'instruction et de

l'éducation publique, ce qui soit :

: Arn I'a Tous les arristes français ou étrangers, membres ou non de l'académie de peinture et sculpture seront également admis à exposer leurs ouvrages dans la partie du Lonvre destinée à cet objet.

- H. L'exposition ne commencera cette année que le

a septembre.

Seance du lundi 22. Il a été fait lecture d'une lettre de M. Blanchelance, commandant dans les colories, pat laquelle il indique la présqué impossibilité de mettre à exécution le décret du 15 sur les gens de couleur. Cette lettre à fait naître les plus grands débats; on a fini par la renvoyer au comité colonial en y adjoignant sur membres.

Mi Thouret a présenté les articles additionnels à la constitution; les articles sur la liberté individuelle ont

Eté adoptes ainsiqu'il suit :

Art. I. « Nul homme ne peut être saisi que pour être

conduit chez l'officier de police.

« Nul de peut être arrêté qu'en flagrant delle, ou en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, ou d'un jugement de condamnation à prison, ou détention correctionnelle.

II. 4 Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police sera examiné sur le champ, ou au plus tarddans

les vinet-quatre heures.

a S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussi-tôt en liberté; ou, s'il y a lien à l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bret délai, qui, en autun cas, ne pourra excéger trois jours. Nul homme arrêté ne peur être rerenu, s'il donne i suffisante, dans tous les cas où la loi permet de illre sons captionnement.

\* Nul homme, dans les cas où la détention est aupar la lor, ne peut être consuit et détenn que es lieux légalement et publiquement désignés rvir de maison d'arrêt, de maison de justice, ou de

Du moment qu'un homme sera art été, il est désendu que ce soit de rien imprimer et publier contre lui : fa t établir contre les contrevenant une punition in-

e Nul gardien ou geolier ne peut récevoir ni retenir homme qu'en vertu des mandats, ordonnances de le-corps, ou jugemens mentionnés dans l'article er ci-dessus, et sans que la transcription en air été ir son régistre.

« Tout gardien où 'géolier est tenu, sans qu'aucun puisse l'en dispènser, de représenter la personne nu à l'officier civil ayant la police de la maison de ion, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

représentation de la personne du détenu ne pourra me être refusée à ses parens et amis , porteurs dré de l'officier civil , qui sera toujours tem de der, à moins que le gardien on géolier ne représente donnance du jugé , transcrite sur son registre , pour 'arrêté au secret.

I. « Tout homme, quelle que soit sa place ou son, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arresqui donne la signera, exécutera, ou fera exécuter d'arrester un citoyen; ou quiconque, même dans d'arrestation autorisés par la loi, conduira, receput retiendra un citoyen dans un lieu de détention abliquement et légalement désigné; et rout garageoliet qui contreviendra aux dispositions des sci-dessus, seront compables du crime de détention ité.

est passé aux articles sur la réptession des défits presse. Le premier paragraphe du premiet article aîné une discussion vive, énfin il a été décrété termes:

I. a Nul homme ne peut être recherché pour raison its qu'il aura fir imprimer ou publier, sur quelle atière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoque

spr tous les objets concernant la vente des biens nationaux, et lui adresseront régulièrement les extraits des procès-verbaux d'estimation ou d'évaluation, exemplaires d'affiches, expédition des procès-verbaux d'adjudication, et généralement tous les états qu'ils étoient tenus d'adresser au comité d'aliénation; ils lui adresserpnt égallement tous les éclaircissement qu'il pourra leur demander.

111. « Le commissaire du roi surveillera tontes les opérations, maintiendra l'observation des règles et conditions prescritos pour la validité des adjudications, et indiquera aux adjudicataires les moyens d'exécuter les loix.

IV. « Il veillera pareillement à ce que les procureursgénéraux-syndics, et les procureurs-syndics sous leus ordres poursuivent avec exactitude contre les adjudicataires, le paiement aux termes préserits, et la folle enchère à défaut de paiement, et à ce qu'ils dénoncent à l'accusateur public, et poursuivent devait les tribunaux tons les délits, fraudes et prévarigations qui pourroient

se commettre dans les enchères.

V. « En cas de négligence grave de la part des administrateurs, ou de contravention aux loix concernant la vente des hiers nationaux, le commissaire du roi en instruira le ministre de l'intérieur, afin que le roi, sur le compte qui lui en seta senda, puisse annuller les actes irréguliers où contraires aux loix que les corps administratifs se seroient permis net employer contre eur tous les moyens que la constitution remet en son pouvoir; et quel que soit le résultat du conseil, le mimistre de l'intérieur en donnera conpossance efficielle au commissaire du roi.

VI. « Le commissaire du roi s'adressera également que ministre de l'intérieur toutes les fois que l'exécution des loix relatives à l'alienation des domaines nationaux lui

paroitra, exiger des proclamations.

VII. « A compter de l'époque fixée par l'article premier du présent dégret, le comité d'aliénation n'exercera plus d'autres fonctions que celles qui vont être désignées. Il préparera et rapportera à l'assemblée nationale les projets de loix pécessaires à la suite de l'opération de l'aliénation des biens pationaux. Il lui fera également le rapport des dégrets qui restent à rendre au profit des municipalités; il surveillets de concert (40g)

les opérations confiées au commissaire du roi, administrateur, pour en instruire l'assemblée nationale toutes les fois qu'il sera nécessaire.

VIII. « Il ne sera fait d'expédition en parchemin des décrets d'aliénation de domaines nationaux aux municipalités, ni des états joints auxdits décrets, soit de ceux qui ont été rendus jusqu'à ce jour, et qui n'ont pas encore été expédiés, soit à ceux qui le seront à l'avenir; mais après que lesdites aliénations seront terminées, il sera fait une expédition en parchemin, contenant l'état de soutes les municipalités adjudicataires de domaines nationaux, à laquelle expédition le sceau de l'état sera apposé, et elle sera remise aux archives nationales ».

L'essemblée a décrété ensuite que les vases, meubles et ustensiles de cuivre provenant des églises supprimées setont envoyés par les directoires de district aux hôtels des monnoies, pour être convertis en espèces, concurremment avec le métal des cloches.

On a repris la discussion sur les droits politiques des membres de la famille royale; les articles suivans ont été

décrétés.

« A l'exception des départemens du ministère, les membres de la famille royale sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi.

« Néarmoins ils ne pourront commander en chef zucune armée de terre ou de mer, ni remplir i s'ionctions d'ambassadeur qu'avec le consentement du corps législa-

tif, accordé sur la proposition du roi.

« Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône ne porteront que le nom qui leur aura été donné dans l'acte civil cui constate leur naissance; ce nom sera suivi de la denomination de prince Français.

« Les actes par lesquels seront légalement constatés leurs naissance, mariage et décès, s ront présentés au corps législatif qui en ordonnera le dépôt dans ses

archives w

Séance du samedi 27. La discussion des articles à ajonter à l'acte constitutionnel a été continuée. Vo et les articles décrètés.

### Décrets en matière de contribution, exempts de sanction.

Art. I. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de loix. Le corps législatif ne pourra insérer dans ces décrets aucune disposition étrangère à leur objet.

II. «Les décrets relatifs aux contributions ne pourront dans aucun cas être rendus qu'après les trois discussions, et dans les délais prescrits par les articles IV, V, VI, VII et VIII de la section II du chapitré III.

III. « Quant aux dispositions relatives à la perception des contributions qui établiraient des peines autres que des peines pécuniaires, elles ne pourront être exécutées

sans être revêtues de la sanction.

IV. « Les comptes détaillés de la dépense des départemens de la guerre, de la marine, et autres, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs-généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression au commencement des sessions de chaque législature; il en sera de même des états de recette de divers impôts, et de tous les revenus publics:

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque

district.

« Les dépenses particulières à chaque département et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs sans exception, et autres établissemens, seront également rendues publiques.

### Sur les corps administratifs.

« Les administrateurs répartiront les contributions directes et surveilleront les deniers provenans de toutes les contributions et revenus publics, dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessas exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

### Sur le pouveir judiciaire.

Art. I. « Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne pourra recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

II. « Les tribunaux ne pourront recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit jus ifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation.

### Sur la force publique.

« L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des loix particulières, soir pour le maintien de la discipline, soir pour la forme des jugemens, et la nature des peines en matière de délits militaires.

### Sur l'état des citoyens.

« La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir legislatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les maissances, mariages, et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

## Conditions pour être nommé électeur, en supprimant celle du marc d'argent pour être député.

- « Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir:
- « Dans les villes au dessus de six mille ames, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail;

« Dans les villes au dessous de six mille ames, celle d'èire propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, ou d'être loçataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail;

« Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruirier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent-cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de hiens évalués sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de quatre cents journées de travail.

### Sur la régence élective.

Art. I « Si un roi mineur n'a roit aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu insi qu'il va être dit aux articles sui. vans :

II. « Le corps législatif ne ponrra élire le régent.

III. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lien du district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le corps législatif, s'il esteréuni; et s'il étoit séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.

IV. « Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial, borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son ame et conscience, le plus digne d'étre ré-

gent du royaume.

· V. « Les citoyens mandataires nommés par les districts seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps l'égislatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard, à partir de celui de l'avenement du roi mineur au trone, et ils y formeront l'assemblée électorale qui procédera à la nomination du régent.

VI. « L'élection du régent sora faite au scrutin indi-

vi mel et à la pluralité absolue des suffrages.

VII. « L'assemblée électorale ne poutra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussi tôt qu'elle sera termimés. Tout autre acte qu'elle entreprendroit de faire, est

déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

VIII. « L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au corps législatif qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation ».

Séance du soir. Une députation d'électeurs de Paris, de gens de lettres et des habitans de Montmorency, est venue demander pout J. J. Rousseau, les mêmes honneurs qui ont été randus à la mémoire de Voltaire; il a été décrété que J. J. a mérité les honneurs dus aux grands hommes, et qu'elle renvoie au comité de constitution pour les moyens d'exécution.

Séance du dimanche 28. M. Chabroud a donné des détails sur les troubles qui agitent l'armée dans différentes parties du royaume. Le comité militaire a proposé ensuite un projet de loi pour maintenir la discipline et rétablir l'ordre; il a été adopté en ces termes, après une assez

longue discussion et des débats très-vifs.

« L'assemblée nationale informée de l'esprit de révolte qui s'est introduit dans quelques corps de l'armée, et rotamment dans les dix-septième et trente huitième régimens, et dans le second bataillon du soixante-huitième, ayant chargé son comité militaire de lui proposer ses vues sur les moyens d'y rétablir la subordination et le bon ordre, après avoir entendu le rapport de son comité, décrète ce qui suit;

Art. I. « Lorsqu'une troupe sera en état de révolte, les moyens donnés par la loi seront incessamment mis en usage pour la faire cesser et parvenir au jugement.

des coupables.

II. « Il sera tiré, par l'ordre du commandant en chef, un coup de canon pour avertir que l'ordre est troublé; et si dans le lien il n'y a pas de canon, il sera fait une salve de mousqu terie, et ce signal sera répété de quart-d'heure en quart d'heure jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.

III. « Les troupes réglées qui se trouveront dans le lieu où la révolte est déclarée, seront mises sous les armes, et en cas d'insuffisance, les officiers qui commanderont dans les divisions feront marcher de proche en proche d'autres troupes réglées.

IV. « Les efficiers municipaux du lieu seront inconti-

ment avertis, et ils seront tenus aussi-tôt, à peine de forfaiture, de requérir la gerdarmerie et les gardes natiomales, lesquelles seront réunies et armées; er, en cas d'insuffisance, d'appeler en aide les municipalités voisines.

V. « La force suffisante étant rassemblée, il sera fait au devant, des casernes, s'il y en a, au-devant de l'hôtel commun de ville, et sur la place d'armes, une procla-

mation en ces termes:

« Avis est donné que la force publique va être dé» ployée pour le soutien de la loi militaire pil est enjoint
» aux soldats révoltés de déposer leurs armes et de ren» trer dans l'obéissance, à peine d'être traités comme
» ennemis publics »; et le lieu où ils devront seirendre
sans armes, s'ils rentrent dans l'obéissance, leur sera indiqué par la proclamation.

Cette proclamation sera annoncée au bruit des tambours et autres instrumens militaires; elle sera faite par un commissaire des guerres, s'il y en a dans le lieu, ou par un officier que le commandant en chef commettra; elle aura lieu trois fois de quart d'heure en quart-d'heure

sur la place d'armes.

VII « Si la troupe révoltée éroit réunie en pleine campagne, la proclamation seroit taire en présence, trois sois, de quar-d'heure en quart-d'heure; si elle éroit renfermée dans une ville ou dans une citadelle; et en possession des portes, la proclamation seroit faite à chaque porte, et trois fois, de quart d'heure en quart-d'heure, à ladite porte, et elle contiendroit l'invitation aux ci-

toyens de se retirer dans leurs maisons.

VIII. » Ceux qui, avant la seconde proclamation, rentreront dans l'obéissance, et se rendront sans armes an lieu qui leur aura été indiqué, subiront telle punision de discipline que les supérieurs trouveront bon d'ordonner; ceux qui, après la seconde proclamation, mais avant l'emploi de la force, rentreront dans l'obéissance, et se rendront sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, les simples soldats, à un an d'arrestation; les officiers, sous-officiers, à deux ans d'arrestation, et de plus cassés, à moins qu'ils ne soient convaincus d'avoir suscité, conseilé ou provoqué la rèvolte; auquel cas ils seront condamnés, les simples soldats à ctiq ans de chaîne, et les officiers et sous-officiers à dix ans.

IX. » Après la dernière proclamation, et même plusto, si quelque aggression est commisse de la part des révoltés, le commandant disposera de la force rassembée, ordonnera de faire feu, et prendra toutes les mesures qu'il juggra nécessaires pour soumettre la troupe révoltée.

X. » Cenx qui auront attendu l'emploi de la force, et n'y autont pas surcombé, saront punis; savoir, les o ficiers et sous-o fi iers, de mort; et les simples sol-

dats de vingt années de chil e.

XI. » Le commissire des gu rres, s'il y en a, ou l'officier commis par le commandant, l'un ou l'autre assisté de deux antres officiers, de même commis, dressera procès verbal successivement, et à mesure, de tout ce qui se passora.

XII. » La troupe révoltée étant soumise, la cour martiel sera incontinent formée; le procès verbal énoncée. l'artic e précédent tiendra lieu de toute déclaration du fait sans l'intervention du juré à l'égard de ceux qui auront été saisis par l'emploi de la force, et leur jugement sera prononcé et exécuté sans plus ample forme.

XIII. » A l'égard de ceux qui étant rentrés dans l'obéissance, et ayant déposé leuts armes avant l'emploi de la ferce, auront néanmoins encouru la peine portée en l'article VIII, il sera procédé contre eux dans les formes ordinaires; mais pour former le juré, le nombre d'hommes nécessaires sera pris dans les autres corps de troupes réglées, et, à défaut, parmi les autres citoyens non soldats.

XIV » Dès que la cour martiale sera formée, il sera fait une proclamation solennelle en ces termes: Avis est donné que la force est restée à la loi, et que tout rentre dans l'ordre accoutumé. Le commandant en chef ordonnera aux gardes nationales de se retirer, et les troupes ré-

glées seront renvoyées à leur poste »

Seance du lundi 29. Le décret suivant a été rendu.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que les scellés apposés sur les maisons royales et caisses dépendantes de la liste civile, en conséquence de son décret du ... juin dernier, soront levés, pour la disposition desdites maisons et caisses être remisé à ceux qui en doivent être chargés.

M. Chapelier a présenté ensuite un projet de décrèt sur l'assemblée prochaine de révision. M. Péthion a pris

(416)

la parole après M. Malouet, sur le projet de décret, et l'assemblée a décrété l'impression de son discours.

M. Lucas a donné lecture d'une lettre relative aux colonies, qui portoit en substance qu'il ne falloit point croire aux nouvelles affligeantes apportées de Saint Domingue par le navire qui on était parti le 8 juillet. Quatre membres adjoints au comité colonial ont ensuite donné leur démission.

Séance du mardi 30. L'on a repris la discussion sur les conventions nationales. Après une longue discussion, l'article suivant a été adopté sur la motion de M. Tron-

chet.

«La nation a le droit imprescriptible de revoir sa contitution quand il lui plaît, mais l'assemblée nationale déclare que son intérêt l'invite à suspendre l'exercice de ce droit pendant trente ans ».

La discussion du surplus renvoyée.

Séance du soir. On a fait lecture d'une pétition du gendre de M. de Bouilié, qui se plaint d'avoir été arrêté sur la frontière par un détachement de dragons.

Diverses députations ont été entendues; diverses adresses ont été lues. Un membre du comité des monnoies a proposé des articles additionnels sur l'organisation des monnoies; ils règlent le mode d'avancement des ouvriers, etc. Adopté.

Séance du mercredi 31. Il a été décrété que les procureurs au grand conseil seront remboursés de leurs titres sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775. Le surplus de leur contrat leur sera payé par forme d'indemnité, déduction faite des recouvremens, et les intérêts payés, à dater du premier juillet 1790.

On a passé à la discussion sur les conventions nationales : elle a occupé toute la séance ; plusieurs plans ent été proposés ; enfin la question fondamentale de celui de M. Frochot a été décrétée en ces termes :

« Quand trois législatures se seront accordées pour demander la révision de quelques pasties de la constitution, la quatrième législature sera corps constituant.

Ce 3 septembre 1791, PRUDHOMME, membre de la société des indigens, amis d'une bonne la constitution

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# No. 113.

## RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

### BÉDIEES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

TROISIEME ANNEE

DE LA LIBERTÉ PRANÇAISE.

### NEUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous.



Dv 5 Av 10 Septembre 1790.

Des frontières,

On lut à la séance du dimanche 4 septembre une lettre du sieur Duportail, par laquelle ce ministre vante l'état des frontières, et se plaint ayec amertume des bruits injurieux que l'on commence à répandre sur son compte. Si les places de guerre sont dans un état resi estable de défense, l'as-N°, 113.

succès de la mesure décrétée aux mois de février et juin; et à qui en imputer la faute, si ne n'est au ministre de la guerre? Si les décrets eussent été exécutés, l'armée seroit aujourd'hui composée de 203,000 hommes; elle ne l'est que de

147,0004

: Passons à de plus petits détails, et demandons au ministre pourquoi il permet encore les enrélamens sous l'ancienne formule: Je sousssigné déclare m'engager au service du roi, etc.; pourquei il vexe par-tout les soldats patriotes; pour quoi il poursuit avec tant d'acharnement ceux du ci devant régiment d'Auvergne; pourquoi il permet à son ami Rochambeau de défendre à la troupe de se parer du ruban national; pourquoi il refuse d'employer comme meréchal de cump J. H. Moreton, qui a droit à cette place, et qui est resté membre des Jacobins, sans vouloir passer aux Feuillans. Nons lui demanderons pourquoi les 1200 volontaires qui sont à Dijon, prêts à partir, ne recoivent point d'ordre; pourquoi il n'y a dans co moment que 5668 hommes de ligne à Stresbourg, 2218 à Landau, 1433 à Lautre-Bourg, 1057 au Fort Louis, 1338 à Wissembourg, 670 a Haguenau, 1347 à Schelestat, 175 à Colmur, 1437 à Brisack, 1441 à Huningue, et 1196 à Béfort; ce qui monte à puine à 18,000 hommes pour défendre les fortifications du haut et bas Rhia.

Et l'on traite de mauvais citeyens, de factieux, ceux qui s'effrayent de cet état, ceux qui conçoivent des doutes sur la pureté des intentions d'un ministre aussi évidemment dévoué à nos ennemis!

La France étant réduite à cette extrémité momentunée par la perfidie et la malveillance de ses ministres, voyons quelle est la masse de force avec laquelle on peut l'attaquer. M. Nosilles dit dans con rapport que l'Antriche et l'Allemagne seules peuvent fournir 104,000 lionnires : neus p ajoutons les soixante mille qui sont dans les Pays-Bas, et six mille Hulans qui garaissent le pays de Liége. L'arsenal de Magdebourg, un des mieux approvisionnés de l'Europe, pent aisément four-nir un train considérable d'artillerie, l'embarquer sur l'Elbe, et le faire arriver à Namur par la Hollande et par la Meuse. Un autre train d'artillerie est déjà embarqué sur le Danube pour se rendre à Luxembourg. Tel est l'état des forces avec lesquelles on peut nous attaquer aujourd'hui, demain, tout-à-l'heure. Si le moment de l'invasion est différé usqu'au printemps prochain, elles peuvent être augmentées de 300,000 hommes.

Mais cette confédération universelle des tyrans, cette ligue générale de tous les ennemis de l'humanité offre-t-elle un denger réel, peut-elle faire une contre révolution, peut elle nous obliger à une capitulation avec eux? Oui et non. Cela dépendra de la conduite des représentans du pemple, et des moyens qu'ils ordenneront et feront exécuter. Voici ceux proposés par M. Nocilles. 10. Que le ministre de la guerre se réunisse sur un point de la frontière avec MM. Rochambeau et Lackmer, les chefs du géoie, de l'arti lerie, et deux commissaires étrangers, et que dans des conférences établies, il soit arrêté un plan d'opératron pour toutes les parties de l'empire. 20. Que les ministres du roi soient requis de préparer tous les mémoires et documens nécessaires pour éclairer l'Europe sur la pétition des princes possessionnés dans les ci devant provinces de Lorraine et d'Alesse, et qu'immédiatement après que la constitution 600 a acceptée par le roi, les négeciations s'entament sur cet objet entre les chefs de l'empire germa. nique et les parties intéressées. M. Noulles pra posoit en troisième lieu une amaitte générale laveur des différentes accusations qui ont eu price objet la sûreré de l'état.

objet la surcie ae i mai.

Il est de toute évidence que ces précantions se insuffisantes et presque entièrement mises.

succès de la mesure décrétée aux mois de février et juin; et à qui en imputer la faute, si ne n'est au ministre de la guerre? Si les décrets eussent été exécutés, l'armée seroit aujourd'hui composée de 203,000 hommes; elle ne l'est que de

147,000.

: Passons à de plus petits détails, et demandons au : ministre pourquoi il permet encore les enrélamens sous l'ancienne formule: Je sousssigné déclare m'engager au service du roi, etc.; pourquei il vexe par-tout les soldats patriotes; pourquoi il poursuit avec tant d'acharnement ceux du ci devant régiment d'Auvergne; pourquoi il permet à son ami Rochambeau de défendre à la troupe de se parer du ruban national; pourquoi il refuse d'employer comme meréchal de camp J. H. Moreton, qui a droit à cette place, et qui est resté membre des Jacobins, sans vouloir passer aux Feuillans. Nous lui demanderons pourquoi les 1200 volontaires qui sont à Dijon, prêts à partir, ne recoivent point d'ordre; pourquoi il n'y a dans co moment que 5668 hommes de ligne à Stresbourg, 2218 à Landau, 1433 à Lautre-Bourg, 1057 au Fort Louis, 1338 à Wissembourg, 670 a Haguenau, 1347 à Schelestat, 175 à Colmar, 1437 à Brisack, 1441 à Huningue, et 1196 à Béfort; ce qui monte à peine à 18,000 hommes pour défendre les fortifications du haut et bas Rhin.

Et l'on traite de mauvais citeyens, de factieux, ceux qui s'effrayent de cet état, ceux qui conçoivent des doutes sur la pureté des intentions d'un ministre aussi évidemment dévoué à nos ennemis!

La France étant réduite à cette extrémité momentanée par la perfidie et la malveillance de ses ministres, voyons quelle est la masse de force avec laquelle on peut l'attaquer. M. Nosilles dit dans son rapport que l'Autriche et l'Allesnagne reules peuvent fournir 104,000 lionnies : neus p ajoutens les soixante mille qui sont dans les Pays-Bas, et six mille Hulans qui garaissent le pays de Liége. L'arsenal de Magdebourg, un des mieux approvisionnés de l'Europe, peut aisément fournir un train considérable d'artillerie, l'embarquer sur l'Elbe, et le faire arriver à Namur par la Hollande et par la Meuse. Un autre train d'artillerie est déjà embarqué sur le Danube pour se rendre à Luxembourg. Tel est l'état des ferces avec lesquelles on peut nous attaquer aujourd'hui, demain, tout-à-l'houre. Si le moment de l'invasion est différé usqu'au printemps prochain, elles peuvent être augmentées de 300,000 hommes.

Mais cette confédération universelle des tyrans, cette ligue générale de tous les ennemis de l'humanité offre-t elle un danger réel, peut-elle faire une contre révolution, peut elle nous obliger à une capitulation avec eux? Oui et non. Cela dépendra de la conduite des représentans du peuple, et des moyens qu'ils ordenneront et feront exécuter. Voici ceux proposés par M. Nosilles. 10. Que le ministre de la guerre se réunisse sur un point de la frontière avec MM. Rochambeau et Luckner, les chefs du géoie, de l'artillerie, et deux commissaires étrangers, et que dans des conférences établies, il soit arrêté un plan d'opération pour toutes les parties de l'empire. 29. Que les ministres du roi soient requis de préparer tous les mémoires et documens nécessaires pour éclairer l'Europe sur la pétition des princes possessionnés dans les ci devant provinces de Lorraine et d'Alsace, et qu'immédiatement après que la constitution sera acceptée par le roi, les négociations s'entament sur cet objet entre les chefs de l'empire germanique et les parties intéressées. M. Nouilles proposoit en troisième lieu une amnistie générale en seveur des différentes accusations qui ont eu pour objet la sûreté de l'état.

Il est de toute évidence que ces précautions sont insuffisantes et presque entièrement nulles. D'a-

bord quant à l'amnistie proposée, nous disons ou qu'elle regarde les patriotes, notamment ceux poursuivis pour l'honorable crime du champ de Mars ou qu'elle regarde les aristocrates, les contre révolutionnaires, les Bouillé, les Condé, etc. Quant sux patriotes, ils ne veulent ni amnistie, ni grace; i's veulent justice : des couronnes civiques les attendent au sortir de la prison; pour ce qui est des contre révolutionnaires, prenons bien garde de leur ouvrir jamais nos portes, ce seroit enfermer le loup dans la bergerie. De tels hommes ne doivent rentrer en France que pour y paroître à la barre de la nation, subir un procès solennel, et donner un grand exemple à tous les traitres. On a beau dire que c'est aux peuples libres à se montrer genereux envers leurs ennemis, cela est vrai, quand ils ne peuvent plus nuire et qu'ils sont repentans; mais nos contre-révolutionnaires sont trop puissans, ils serent toujeurs trop bien protégés par le roi et par la cour, pour que jamais la nation consente à les rapprocher d'elle, si elle est sage.

Quant aux mémoires à dresser pour régler l'indemaité des princes possessionnés en Alsace et en Lorraine, il y a long temps que les ministres eussent entamé ces négociations, s'ils n'avoient pas eu le projet d'augmenter le mécontentement et le nombre des mécontens. Sans doute il faut que la France prouve à l'Europe et à l'univers qu'elle veut être juste; sans doute il faut que les propriétaires étrangers soient imdemnisés suivant les mêmes règles que les propriétaires français; mais ce n'est pas là un moyen de défense contre l'armée qui nous menace, et M. Noailles avoit mal choisi son temps pour parler d'indemnité.

Reste l'objet des conférences entre le ministre, les deux générsux commandans, les chefs de l'artillerie et du génie, et deux commissaires étrangers. Il est vrai que cette conférence pourroit opérer un bien, si tous les personnages étoient de

(423)

bonne foi et d'excellens patriotes; mais il est prouvé que le ministre est, comme de raison, un frano aristocrate; rien n'est moins certain que le patriotisme du général Rochambeau, l'ami intime de Bouillé; nous ne connoissons point assez Luckner pour assurer qu'il ne fasse une exception à la règle: parmi les chefs d'artillerie et du génie, en est-il un seul qui soit l'ami de la rèvoution? et comment deux commissaires étrangers aux cabales et à l'aristocratie militaire tiendroientils tête à un congrès composé d'officiers supérieurs; et présidé par Duportail? Un envoi de dix mille fusils yaudreit mieux que toutes les conférences.

Les soldats allemands sont des machines guerrières; le froid, le chaud, la faim, la soif, la dure, tout leur est égal: ajoutez à cela qu'ils se sont bien trouvés de l'expédition de Liége et du Brabant, et qu'on leur a promis le pillage de la France: il ne s'agit donc plus de regarder les préparatifs hostiles comme un jou d'enfant; la France a quatre fois plus qu'il ne lui faut de bras pour repousser victorieusement oes hommes féroces; mais il faut que ces bras soient bien dirigés, et Duportail noustrahira s'il reste en place. Il faut donc commencer par le chasser du ministère; cela fait, l'assemblée nationale, au lieu d'une conférence partieulière, invitera tous les bons esprits, tous les hommes de génie à traoer un plan de défense contre une armée supposée de quatre à cinq cent mille hommes; elle accordera une récompense proportionnée au prix du service à celui qui aura donné le meilleur plan; elle indiquera Phomme que veut la nation, pour exercer les fonctions de minitre de la guerre; elle lui ordonnera, sous peine de la vie, d'exécuter ponctuellement; et dans quinzaine au plus tard, tous les décrets qui ont été rendus pour la défense de la frontière. Au moyen de ces précautions, tous les citoyens connoîtront au vrai et les moyens d'atteque et les moyens de

(424)

défense; il sera impossible à tel général que ce soit de trahir ni l'armée ni la cause publique, et la victoire est certaine; mais si l'on n'use que des moyens constitutionnels, si le roi demeure maître et du choix des ministres et du choix des généraux, si les gardes nationales ne sont destinées qu'à obéir aux hommes de la cour.... qui peut calculer les maux qui nous attendent?

Suite de la procédure relative aux événemens du Champ de Mars.

Nos lecteurs ont eu le temps de faire leurs réflexions sur le réquisitoire de Bernard, accusateur public du tribunal du sixième arrondissement L'examen de cette pièce, appuyé de quelques faits que nous allons rapporter, suffira pour donner uns idée de la procédure. « Veus remontre l'accusateur public que depuis quelque temps les agitations les plus funestes tourmentent la capitale ». Or, ces agitations funestes avoient pour cause la différence et le partage des opinions sur la fuite royalement perfide du 21 juin. Les uns vouloient que Louis XVI fût jugé; d'autres trouvoient mieux leur compts à le déclarer inviolable : tous les papiers publics, les sociétés, les individus s'occupoient de cette grande question. On défie Bernard de prouver qu'il y ait eu, à l'époque de son réquisitoire, ausun mouvement, aucune agitation qui n'eût été causé par là : la seule agitation étoit dans les opimions; le seul danger de l'agitation étoit la manifestation des opinions; et voilà ce qu'un officier public a osé représenter comme un événement funeste! Oui, il étoit, du moins il pouvoit devenir funeste aux ministériels, à la cour et à tous les ennemis de la patrie; mais ce qui est funeste à cette classe no peut manquer d'être favorable à la nation; mais la nation, mais les individus sont libres d'émettre leur opinion sur tous les faits, sur toutes les discussions qui se présentent: mais l'agitation funeste dont parle Bernard n'étoit que l'émission d'une opinion contraire à c lle des comités de l'assemblée nationale; mais un officier public qui feroit le procès à une opinion ou indifférente ou partagée par la sénat, seroit déclaré coupable de forfaiture. Qu'on juge si Bernard a pu de son chef et sans appui lâcher un réquisitoire qui, cous le règne de la justice et de la liberté, n'eût pas compromis médiocrement sa fortune et sa vie.

« Los ennemis publics, ou des hommes inquiets et turbulens ont cru trouver dans la crise de l'état une occasion favorable au succès de leur ambition ou de leur système ». Bernard est à peine à la sixième ligne de son réquisitoire qu'il met toute sa scélératesse à découvert. Ceux qui ont pensé que l'homme qui a commis le plus grand crime de la révolution devoit être jugé, sont des esprits inquiets, des turbulens, des ennemis publics...! Dites plutôt des ennemis du parjure, de la bassesse, de l'intrigue; dites des ennemis des comités, de leurs manœuvres, de leurs opérations; dites des ennemis de la corruption, de la foiblesse; des ennemis de tous les partis, de ceux qui se vendent à un parti, de tous ceux qui se déshonorent pour servir un parti.... entendezvous, mon ieur l'accusateur public P voilà ceux qu'on vous a fait appeler des ennemis publics, et que vous n'eussiez dû qualifier que du nom d'ennemis des la suyette, Barnave, Duport, Lameth, etc. ainsi que de tous ceux qui composent cette ligue exécrable.

« De grands obstacles s'opposoient à ces desseins funestes ». Oui, sans doute; l'or, la puissance de la cour, et la loi martiale, voilà le boulevard que l'on a opposé au vœu général du peuple. Si Louis XVI avoit eu et une garde nationale et un la Fayette, et cette loi de sang, et No. 115 un Bailly en 1789, croit-on que la révolution se

fût jamais opéiée?

« Des feuilles incendiaires ent présenté l'assemblés nationale comme vendue au pouvoir exécutif ». Quel crime abominable! et les auteurs de ces feuilles respirent encore....! La constitution est dénaturée, cette tige de la liberté est desséchée, les comités y ont impitoyablement porté le fer do la destruction, des législateurs, que nous avions vus constant dans la bonne route, se plaisent aujourd'hui dans la fange du royalisme, ils vont jnsqu'à dire que la liberté est un superflu pour les pouples; la transaction la plus ho teuse est consommée avec le fonction paire qui avoit abandonné son poste ; l'assemblée nationale a rectifié sa constifution sur les articles de la protestation de Louis Capet! et l'on voudroit que le peuple crût que c'est 1: septiment du bien public qui a dicté ces infàmes décret !Y obéir, c'est tout ce que la tyranmir peut exiger; mais faire croire à la vertu des tyrans, c'est ce que tous les comités, tous les rois, tous les visies du monde n'obtiendront jamais.

« Le fer des assassins a été dirigé contre lui (-M. de la Fayette), contre M. Bailly, contre la municipalité et le département, et enfia contre l'assemblée nationale ». Quels hommes que ces assassins! c'est pis que les pandours et les houlans du frère d'Antoinetre. Ceci devient plus sérieux; suivons avec attention M. l'accusateur publie : il ne s'agit plus d'opinions, de peroles, de vœu public ni indivi luel, il s'agit d'un fait, d'un fait trèsgrave, d'un délit matériel; il s'agit du fer des assassins dirigé contre 13 à 14 cent, personnes. Cela a dû faire une boucherie affreuse! Vraiment, si une troupe de scélérats venoit poignarder et M. le commandant géneral, et M. le maire, et la municipalité, et le département, notamment monsieur Pastoret, et l'assemblée nationale et tous ses (407)

comités, ce seroit un orime horrible et digne de toutes les recherches, de toutes les malédictions, de toutes les vengeances, non seulement de M. Bernard, mais de la nation entière. M. Bernard ne peut qu'être loué, il n'a que strictement rempli son devoir s'il a provoqué le fer des loix sur la tête des assassins; mais s'il a dit une calomnie, si le fer dont il parle n'a été dirigé contre personne, en bonne justice M. Bernard est exposé à la peine du talion, et la loi doit le punir comme un cnnemi public. Or, ce tous ceux qui ont été assassinés dans le réquisitoire de M. l'accusateur public, aucun n'a reçu une égratigeure. La Fayette, Bailly, Chapelier, Barnave, l'abbé Maury, Duport, et tout le département, et toute l'assemblée nationale, sont pleins de vie, à l'exception d'un membre de cette dernière qui s'est jeté par la fenêtre un mois après le 17 juillet; consequemment, M. Bernard a menti et aux juges et au public lorsqu'il a avancé que le fer des assassins a été dirigé contre le pouvoir constituant de la France et tous les pouvoirs constitués de la capitale. Deux cho-es fixent ici notre attention : la première, ce sont les dépositions contre Musquinet de Saint-Félix, les trois quidams et quelques autres accusés; la seconde, c'est le coup de fusil tiré le 17 juillet à bout portent sur M. de la Fayette. Les dépositions contre Saint-Félix, les quidams et compagnie portent qu'on leur a entendu dire qu'ils vou oient égorger M. la Fayette, la municipalité et l'assembice nationale...... On leur a entendu dire! et selon M. Bernard, le fer de ces assassins a été dirigé. Ou nous nous trompons, ou cela est un peu différent. Comment concider deux choses aussi étrangement contradictoires? Cola n'est pas difficile. M. Bernard ayant donné comme un fait la direction du fer des assassins, et l'assassinat étant aussi loin du cœur des accusés que la droiture est loin du cœur de l'accusateur public, celui-ci

a imaginé de faire dire qu'au moins ils en avoient eu l'intention : M. Bernard auroit bien pu faire déposer que le fer avoit été tiré, que les assassinats avoient été commis; mais comme les accusés oussent pu produire sur le bureau les personnes des assassinés, et que cette contre-preuve eût été parlante, on s'est contenté d'un témoignage purement métaphysique et intellectuel, qui ne peut se réfuter que par une négation. Si un homme vouloit faire un procès en adultère à son voisin, et qu'il lui dit: Vous avez eu l'intention, ou vous avez dit que vous aviez l'intention de souiller mon lit, l'accusé ne pourroit que répondre : Je le nie. De même Szint-Félix, et tous ceux qui, comme lui, ont été accusés par M. Bernard d'avoir dit qu'ils avoient l'intention de tuer à eux seuls quatorze cents personnes, ne peuvent que répondre : Je ne l'ai pas dit. Cependant le tribunal n'en retient pas moins Saint-Félix dans les cachots : le tribunal partage donc le crime de l'accusateur public. L'observation du coup de fusil tiré à bout portant sur M. de la Fayette, est bien autrement grande, importante et décisive. Ce coup de fusil est un véritable crime; celui qui l'a tiré est un assassia : il y a ici un véritable délit, un délit commis au grand jour, un délit facile à prouver ; et l'on remarque que M. l'accusateur public n'a pas fait déposer un seul témoin sur ce fait; nous avons donc en raison de dire précédemment que le coup de fusil n'avoit été qu'un jeu d'intrigue pour intéresser à la personne du général, et disposer la garde nationale au oarnage, et que ce n'étoit nullement aux prétendus délits du champ de Mars qu'on vouloit faire le procès, mais à la pétition, aux pétitionnaires, à l'esprit de patriotisme qui les animoit. Nous ajouterons que les badau is et les bons bourgeois de Paris, habitués à tout confondre, ont beaucoup crié contre les pétitionnaires de ce qu'ils avoient jeté des pierres à la garde nationale; que nous leur avons dit, no. 106, que les pierres n'avoient point été jetées par les pétitionnaires, mais par des gens s lariés et apostés sur le champ de Mars; qu'on nous juge aujourd'hui. La procédure contient-elle une seu e information contre ceux qui ont jeté des pierres? Quel est enfin l'homme qui n'ouvrira, pas les yeux, après avoir vu que le tribunal ne poursuit que ceux qui ont eu la franchise de dire que Louis XVI devoit être jugé, ne poursuit que les démarches faites pour obtenir qu'il fût jugé, tandis qu'il garde le silence sur le prétendu assas! sinat prémédité du général, sur celui de son aid: de-camp Desmottes, sur les insultes et les pierres jetées à la garde nationale? On poursuit les patriotes, on veut les faire passer pour des scélérats; et les vrais scélérats, les véritables auteurs des crimes dorment dans l'impunité. Il ne doit plus y avoir d'aveugles que ceux qui ne veulent point voir.

" Serions nous moins heureux, ou moins courageux que les Romains? Les desseins de nos Catilina modernes sont confondus: seront ils punis »? Ne diroit on on pas que les pétitionnaires vou-loient usurper l'empire, qu'ils avoient une armée à leurs ordres, qu'ils étoient tous de grands tyrans réunis pour établir une domination nouvelle? Comparez cette expression furibonde avec la nature d'une pétition, et sur tout avec l'esprit et

la lettre de celle du 17 juillet!

« Une pétition a été imaginée pour former une scission dans l'empire, pour diviser les citoyens. Cette pétition avoit pour objet de demander le vœu des 83 départemens sur le sort du roi, et de protester de ne pas reconnoître Louis XVI jusqu'à l'émission de ce vœu ». M. l'accusateur public est un vil imposteur. La pétition du 17 juillet ne renferme point cette clause de protestation. La pétition est telle que nous l'avons imprimée numére 106. La société des amis de la constitution en avoit fait une la veille, dont la réduction étoit de MM. Brissot et Laclos. Cette

pétition du olub des Jacobins contenoit à la vérité la protestation dont parle l'accusateur public; mais c'est une in igne méchanceté de l'attribuer aux pétitionnaires du champ de Mars. Une pétition a cié imaginée pour former une scission dans l'empire. Cette pétition avoit pour objet de demander le vœu des 83 départemens. Bernard voudroit-il bien nous dire comment le vœu des 83 départemens peut être envisagé comme une scission dans l'empire; comment l'unanimité constitue la scission ; comment le vœu général est une scission; comment ceux qui consultent la volonté publique peuvent être regardés commo des scissionnaires? Bernard est un grand scélerat; mais il n'est point adroit: la cour avoit mal choisi son homme.

« Le succès de cette pétition auroit été suivi de la guerre étrangère, de la guerre civile, de la banqueroute et de tous les malheurs »- Donc vous n'en voulicz qu'à la pétition; donc vous ne poursuivez que la pétition, et voilà ce que nous vou-

lions prouver. Habemus considentem reum.

« Pour préparer les esprits à la grande explosion, des hommes sans bas ni chemises ont été stipendiés pour déclamer dans les rues et les places publiques des vers de Brutus ». Des hommes sans bas et sans chemises !... Entendez vous l'insolence de ce nouveau parvenu ? A peine sorti de la fange et de l'oubli dans lequel sa profonde ignorance le tenoit captif, le voilà qu'il insulte à la majesté du peuple, fait à d'honnêtes citoy ns un crime de la pauvreté, et place les indigens sur la ligne des coupables: vous savez cependant bien, M. Bernard, que tous les coupables ne sont pas indigens. Ingrat! sans ces mêmes hemm s qui n'ont ni bas, ni chemises vous seriez encore un scélérat obscur.

Il est faux que l'on ait déclamé publiquement et avec affectation des vers de Brutus; mais quand on l'auroit fait, peut-on empêcher les eitoyens de s'alimenter de la pièce dramatique la plus digne d'une nation libre? L'impitoyable censure de l'ans cien régime a permis que l'on jouât cette tragédie. Si Voltaire existoit encore, le tribunal du sixième arrondissement croiroit lui faire grâce en ne le condamnant qu'au fouet et à la marque. De nos jours on ne permet plus de dire que l'on porte en son cœur la liberté gravée, et les rois en horreur. Oui, Voltaire seroit pendu, car il étoit républicain. M. l'accusateur Bernard est né pour la monarchie.

« On y conteste à l'assemblée nationale le pouvoir constituant ». Cela n'est pas vrai. On prioit au contraire l'assemblée nationale de convoquer un autre pouvoir constituant pour juger Louis XVI.

« Le meurtre et l'assassinat ont précédé cette signature criminelle ». Encore un aveu; la signature de la pétition est un crime. As-tu lu, méprisable Bernard, as-tu lu la constitution? Oui tu l'as lue; tu sais bien qu'elle consacre formellement l'exercice du droit de pétition : mais ce n'est point un crime contre la constitution que tu reproches à ces acquiés, c'est un orime contre les ennemis de la constitution, contre la cour, contre les comités; va, misérable, tu es bien digne de servir de parcils maîtres!

« Enfin, elle a fini par la désobéissance formelle à la loi, par le mépris du signe éclatant de la vengeance publique ». Encora une imposture ; la loi martiale n'a point été publiée, le magistrat n'a fait aucune sommation; donc le peuple n'a pas désobéi; on ne désobéit point à des ordres qui ne sont pas doncés. Les auteurs du carnage n'ont pas même ce prétexte d'avoir fait égorger au

nom de la loi.

« En conséquence, être informé contre les auteurs, fauteurs et complices des DESSEINS funestes manifestés par lesdits événemens, circonstances et dépendances ». Tolles sont les conclusions de M. Bernard; toute la procédure y répond parfaitement. M. Bernard ne vouloit informer que des desseins des pétitionnaires, et nulle déposition ne frappe sur des faits. On met en doute si l'inquisi-

tion de la police eût été aussi loin.

Fait ce 17 juillet 1791. L. C. A. Bernard, Le réquisitoire est du jour même du massacre. Ce n'est que p'usieurs jours sprès le massacre que l'accusateur public a été autorisé par l'assemblée nationale à poursuivre cette affaire. Il a donc commencé ses poursuites sans avoir une autorisation légale: apparemment qu'il s'étoit contenté

d'un petit mot à l'oreille.

Pour peindre mieux cet autre Anitus, cet autre Boucher d'Argis, nous allons, entre mile, citer trois faits importans. M. Bernard avoit annoncé à l'assemblée nationale qu'il avoit des preuves de l'assassinat de M. de la Fayette. Où sont ces preuves? M. l'accusateur public a fait dire au Journal des Tribunaux, et même à l'Ami des Citoyens, que Camille Desmoulins avoit dit qu'il falloit tirer sur la garde nationale, et tuer M. de la Fayette. (Voyez l'adresse de ce dernier, p. 447 de ce no. ) Il en résulte que M. l'accusateur avoit suggéré une calomuie aux deux journalistes. M. Santerre a prouvé la même calemnie dans une affiche qu'il a également rendue publique. De tous les témoins qu'a fait déposer M. Bernard, il ne s'en est pas retrouvé un tiers lors de la confrontation. Ces gens, sans domicile et sans aveu, avoient disparu. Tous les domiciliés ont déposé à décharge.

L'histoire de cette procédure scandaleuse vérifie bien l'axiome d'un grand homme. Dans un tribunal criminel, dit-il, le bourreau est le seul que je ne crains pas, et qui peut être estimable. Nous devons cependant à la vérité de dire que M. Mutel mérite une exception; des accusés disent aussi du bien de M. Recolène. Quant à la majorité, il est facile de la juger d'après ce que nous venons (483)

crets de prise de corps.

Le bruit court que les accusés vont se pourvoir contre lui pardevant un autre tribunal. Il n'est pas étonnant que des citoyens outragés, persécutés de toutes les manières, se décident cette démarche; mais nous croyons devoir leur observer qu'elle peut être préjudiciable à la chose publique. Bernard, cité à un tribunal, sera ou condamné ou absous. S'il est absous, ce sera un triompho de plus pour la mauvaiso cause. S'il est condamné, soit à une amende, soit à des dommages et intérêts, la cour paiera les dommages et l'amendo; cet échec sera pour lui un titre à la reconnoissance de ceux qu'il a servis, la première place de commissaire du roi vacante lui sera donnée: qui sait même si ce ne seroit pas le meyen de le porter tout d'un coup au ministère? Nous en concluons qu'il faut laisser agir l'opinion publique; c'est à l'opinion publique à faire justice de lui. Un jugement quelconque ne le flétriroit point aux yeux des gens sensés; mais vous le verrez bientôt dans la boue du mépris ; et une fois qu'il y sera, la cour avec tout son or sera incapable de l'en tirer.

#### Des princes français.

A la fin de juillet 1789, l'assemblée nationale de France reconnut et déclara solennellement, à la face de l'Europe et de toute la terre, que les hommes naissent et demeurent égaux, et que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Cette solennelle déclaration, confirmée par un célèbre décret du mois d'août 1789, portent abolition de la noblesse; confirmée de nouveau par un autre décret du 19 juin 1790, reçut sa der-

N. 113,

nière sanction par un troisième décret du 3e juillet 1791, qui supprime toute décoration, tout signe extérieur supposant des distinctions de naissance ou de rang, et défend à aucun Français de prendre aucune des qualités supprimées, même de les rappeler par les termes de vi-devant et

d'autrefois.

Ce'a est formel : avec trois décrets constitutionnels appuyés sur la déclaration des droits de Phomme, nous pouvious raisonnablement nous flatter d'être enfin délivrés pour cotte fois de toutes ces guenilles qui deshonoroient depuis si long temps le front auguste de la nature, de tous ces joujoux avec lesquels la cour amusa la trop longue enfance du peuple. Les honnêtes gens s'applandissoient de pouvoir aller et venir saus se veir obligés de céder le pas à un faquin se faisant appeler mon prince par une valetaille digae du maitre. Nous étions venus à bout de faire rentrer les prêtres dans la masse des citoyens; nous comptions bien que les nobles se le tiendroient pour dit. Plus de clergé, plus de noblesse. Débarrassés de cette double exoroissance qui pomi oit la plus pure substance de l'état, nous nous promèttions des jours heureux et des années florissantes. Le comité de constitution, qui ne doit l'embonpoint de ses membres qu'au rachitisme de la nation, ce comité ne le veut pas; et quoique nous en disions, nous aurons des princes français de la facon de M. Dandré. C'est le coup de pied de l'ane. Nos précédens despotes couronnés ne pouvoient faire que des gentilshommes; M. Dandré fait des princes.

Mais, pourra t-on nons dire: C'est veus montrer aussi par trop difficiles et pointilleux; puisque dans la constitution vous gardez un roi, n'estil pus de la dignité de l'empire que tous les parens du monarque soient princes? Et qu'en avezveus à craindre, s'il n'y a qu'éux de princes dans

tout l'empire? et ils ont peut être besoin de cette qualification plus que vous ne pensez. M. Dandré, que vous harcelez toujours en passant, ce bon M. Dandré, qui jadis recevoit des épices, et qui maintenant en vend, eura sans doute lu, en dépeçant de vieux livres pour en faire des cornets à l'usage de son magasin, que Hugues Capet étoit le fils d'un coupe-jarets, ou boucher tenant étau 🕏 Paris. C'est un poëte italien célèbre, le Dante, qui nous a conservé cette anecdote piquante. familia Borboniorum d scendit de sicario sive mavultis, de lanio qui carnem vendebat in laniena parisina, ut asserit quidam poëta qui noluisset mentiri. Notre nation feroit une belle figure en Europa, si M. Dandré ne se fût hâte d'effacer sous la qual fication de prince, le souvenir du premier métier de notre dynastie régnante. C'est pour cela que, malgré le décret de juillet dernier, Louis Capet persiste à garder son cordon bleu. ce ruban, il auroit de la peine, avec sa corpulence, à dissimuler l'état de son premier ancêtre. C'est pour cels aussi qu'eucun des 60 qui allèrent présenter la constitution au roi, ne fit semblant de s'appercevoir de cette contravention aux décrets. M. Thouret auroit pu en dire un mot au sieur Montmorin; mais il est convenu qu'un ministre seroit le singe-né du roi son maître.

En mettant de côté tout ce que cette objection a de mordicant, nous répondrons que le décret qui restitue aux parens de Louis XVI leurs titres de noblesse, est le fruit de la décrépitude de l'assemblée nationale, si l'on n'eime mieux, de sa prostitution. Depuis plusieurs mois elle radotesou elle se vend; parfaitement semblable à ce monstre décrit pas Horace: belle femme jusqu'à la ceinture, et dont le corps se termine en queue de poisson:

Desinit in piscem mulier formosa superne.

Voyez avec quel art ils s'y sont pris à l'assemblée pour faire reteurner la nation sur ses pas, et rétrograder la révolution. La noblesse, écrasée sous la massue du peuple, ne s'en seroit jamais relevée. C'en étoit fait ; elle peut se vanter maintenant d'en être revenue de loin. On commence par interdire aux feus nobles leurs marques distinctives extérieures, et jusqu'à ce mot de ci devant; mais c'est pour qu'on ne se défie point de la qualification substituée de prince. On désend de dire le ci-devant prince de Condé, mais on permet de dira Louis Joseph, prince français. On voit où tend ce décret, il n'y avoit plus de nobles; mais il y aura des princes; c'est un mot pour un autre, et c'est ainsi qu'à l'aide de la grammaire; on nous a fait déjà tant de fois prendre le change.

La race prolifique des Bourbons se'multipliant comme les grains de sable de la mer, à l'instar de la famille d'Abraham et de la maison d'Hanovre. la France en peu d'années sera couverte de princes, comme jadis l'Egypte le fut de sauterelles ou de grenouilles, et il nous faudra un second passage de la mer rouge pour nous délivrer de cette plaie dévorante; et nous n'en viendrons pas de si tôt à bout, car tout ce qu'il y a de nobles dans le royaume ne manquera pas de s'allier aux princes de la maison régnante. La nation française va donc se trouver partagée en deux ordres, au lieu de l'être en trois comme auparavant, les princes et le peuple : les princes qui, n'ayant point de partage à faire avec le clergé, n'en seront que plus puissans et plus despotes; et le peuple qui, satisfait de porter un joug de moins, portera celui des princés avec résignation et docilité, et redeviendra lour serf et vassal.

Ses représentans imiteront les nôtres; ils donneront des décrets de deux sortes; des décrets de forme, tels que celui qui défend les cordons bleus, et des décrets de rigueur, tels que celui qui restitue le titre de prince. On cache d'abord son ru;

ban en allant au château; arrivé au pied d'un ess calier obscur et dérobé, on achève sa toilette, et l'on sa présente aux yeux du prince comme à l'ordinaire. Si les sentinelles faiscient leur devoir, ils refuseroient le salut des armes, même au premier fonctionnaire contrevenant au décret qui proserit ces décorations; mais les soldats citoyens eux-mêmes, peu faits à cette noble simplicité qui sied si bien à un peuple libre et à ses chefs, savent taoitement gré à la cour de soutenir l'éclat du trône en dépit des principes de l'égalité. Jadis à Rome on louoit à prix d'argent des femmes pour venir pleurer aux enterremens. La liste civile, aux Tuileries, entretient aussi des gens gagés pour se trouver sur le passage du roi et de sa famille, et pour crier vive le roi, vive la reine, et bientôt vive les princes, en battant des mains; et le peuple moutonnier fait chorus; et la liberté nationale, indignée de ce spectacle, fuit pour ne plus reparoitre, et abandonne à ses princes un peuple né apparemment pour la servitude.

### Cherte du pain.

Depuis quelques jours le peuple murmuroit et s'assembloit en groupes dans les lieux publics. Ces mouvemens et cette inquiétude avoient deux causes; l'augmentation progressive dans le prix du pain, et la mauvaise qualité de farines avariées dont en le pétrissoit: enfin, mardi 6 septembre, il y eut de la rumeur à la halle au bled. Le maire de Paris essuya les mécontentemens de la multitude r en lui fit voir de la farine corrompue; peutêtre ne répondit-il pas au gré de tout le monde; les murmures augmentèrent, et le ori à la lanterne se fit entendre; il n'eut heureusement aucunes suites facheuses: mais le mécontentement est toujours le même, et nos ennemis, qui ne veulent que troubles et séditions, ne contribuent pas peu à l'aug-

menter, par des suggestions perfides qu'ils ont soin de masquer d'un zèle hypocrite pour le bien du

pouple.

Nous sommes loin sans doute d'expuser les mapouvres atroces à l'aide desquelles:on fait naître des disettes factices au sein d'une abondante récelte; mais il est de fait que l'augmentation du prix du pain n'est, dans ce moment ci, que l'effet ordinaire de la saison; cela tient au cours des travaux de la campagne, et d'ici après les battages, q'est àdire vers les premiers jours de novembre, on ne peut raisonnablement espérer de diminution.

Les travaux de la moisson occupent un nombre infini d'ouvriers qui font une très-grande consommation; ils retiennent aux champs les laboureurs et fermiers, qui par conséquent ne peuvent approvisionner les marchés des villes. Impédiatement après la moisson, il faut ensemencer les terres et commencer à battre les grains recueillis: er les semences que l'on emploie diminuent nécessairement la masse du bled, les agriculteurs ne peuvent enzore quitter leurs occupations, il faut donc attendre patiemment la fin de leurs travaux.

Mais les magasins étoient abondamment fournis ; mais au lieu de faire consommer les farines dans un temps trageux, ce qui nécessairement auroit occasionné une baisse dans le prix du pain, on a spééulé sur notre subsistance; mais ces farines gardées trop long-temps, se sont échauffées, corrompues; et actuellement que les spéculateurs oraiguent de tout perdre, ils forcent les boulangers à les mettre en œuvre, et il en résulte un pain dengereux et qui nous rend malades : voilà le mal; c'est un vice d'administration qui peut avoir les p'us funestes conséquences. Si ces farines sont horrompues, il n'y a pas à balancer, il faut s'en défaire; et pour éviter une parte totale, il les faut vendre aux amidoniers et autres fabricans qui pour ront en tiror parti. La municipalité a fait afficher qu'elle alloit suire séparer soigneusement les manvaises farines d'avec les bonnes; mais cela suffit-il

pour entrer le peuple?

Les premières idées qui se présentent sont cellesci. Pourquoi ces farmes ont-elles resté ài longtemps sans voir le jour? pourquoi, étant délivrées à mei leur compte que les farines franches, n'ontelles pas amené une diminution dans le prix da pain? pourquoi attend-on le moment où le bled avgmente de prix naturellement, pour nous affliger du spectacle douloureux d'une perte considérable dans nos moyens de subsistance? pourquoi, dans le moment où le numéraire est devena d'une rareté inconcevable, cherohe t-on à nous faire soupcemer une famine prochaine?

Il n'est qu'une réponse à tous ces pourquoi. On a employé mille moyens pour plonger Paris dans les crises d'une insurrection populaire, pour provoquer des troables qui entrent dans les calculs des ennemis de la patrie; on a commencé par ravir au peuple son numéraire; on a porté atteinte aux bases de sa constitution; on a agi à contre-sens de sa velonté; on a violé ses droits les plus sacrés et les loix conservatrices de sa liberté; on l'a opprimé dans plusieurs des ses membres, de ses amis : il est resté tranquille, et la conscience de sa propre force l'a rassuré contre ces attaques. Aujourd'hui que toutes les tentatives ont échoué, on a l'air de vouloir l'affamer, et en attendant, on le force à se nourrir de vivres mal sains.

Déficz vous, citoyens, de toutes ces perfidies; en vous présentant les apparences de la disette, on cherche à la faire naître réellement. Si les troubles que l'on preveque avoient lieu, ils inspirereient la défiance et intimideroient l'agriculteur; et c'est alors que les canaux qui vous apportent l'abondance seroient détournés: de même qu'il suffit quelquefois de déployer de grands moyens contre la sédition, pour la faire éclater, de même il suffit souvent de crier à la famine, pour la faire naître Ne nous laissons donc point aveugler par les appa

( 440 )

rences, ni entraîner par les adroites insinuations de nos ennemis; l'année a été fertile, nul accident ne nous a privés de nos richesses territoriales; encore un peu de temps, et nos marchés suffisam-

ment fournis dissiperont toute inquiétude.

Ne nous abandonnons cependant pas à une trop grande sécurité; évitons qu'il se fasse des accaparemens de grains; ceux qui ont accaparé l'argent s'occupent déjà des moyens de nous soustraire nos blods; évitons, s'il se peut, ce danger; qu'ils ciroulent d'une extrémité de l'empire à l'autre; mais qu'ils ne s'accumulent nulle part : ayons toujours un œil ouvert sur les opérations des administrateurs, et rappellons-leur que s'il est des temps où la rareté du bled occasionne une hausse indispensable dans le prix du pain, il ne s'ensuit pas de là qu'il doive être mauvais et d'une qualité dangereuse : rappelons-leur que pour n'être pas obligés d'avoir recours à des farines gâtées, les approvisionnemens doivent être faits avec discernement et méthode, qu'ils ne doivent point être faits tout d'un coup, puis enterrés; mais qu'ils doivent être renouvelés, ayant soin d'avoir pour deux quartiers de l'année, à mesure qu'il s'en consomme un, de manière que les approvisionnemens de l'arrière été soient faits en avril, et ainsi de suite. Au moyen de oes précautions, on n'aura jamais de mauvaises farines, et par conséquent on aura de quoi faire face à tous les événemens; le public ne s'appercevra que légèrement des inconvéniens des saisons et de leur influence sur le prix du pain.

La constitution une fois acceptée par le roi, la révolution est-elle faite?

Eh! mais, sans doute, (répondront beaucoup de gens, et même des patriotes, et sur-tout des aristocrates) alors tout est dit, tout est fait. La révolution ou le passage de l'ancien ordre de choses ( 441 ).

au nouveau est franchie; nous n'avons plus qu'à

jouir en paix de notre ouvrage.

Nous ne sommes point du tout de cet avis. Un peuple qui prétend être libre sous un roi, ne peut sortir d'une révolution que pour rentrer dans une sutre. La place destinée à Louis XVI dans la constitution lui donne une influence trop immédiate sur le jeu de la machine politique, pour oser nous promettre que le rouage en sera régulier et permanent. La révolution n'est pas faite, tant que nous permettrons au roi d'avoir une cour. Conçoit on bien ce que c'est qu'une cour dans un état libre? Une cour, et une liste civile pour la défrayer. et une maison militaire pour la garder, et les plus beaux postes de l'empire à sa nomination, et enfin l'impunité de tous les crimes qu'elle voudre commettre, consacrée d'avance par le décret de l'invioabilité! et la révolution est faite, avec ce poison lent de contre-révolution!:...

Si'Louis XVI accepte, la révolution est fait pour lui, et le plus heureusement du monde. Mais pour nous!.... qui nous répondra de ses dispositions intérieures et subséquentes? Supposons le moins yrais sembleb'e; supposons qu'il sera désormais d'aussi bonne foi qu'il l'a été peu jusqu'à ce moment. Eh bien! même dans ce cas, la révolution n'est pas assurée. La secousse a été trop brusquée et trop forte, pour qu'il n'y ait pas longtemps encore des oscillations fréquentes; d'ailleurs, depuis des ans et demi que la révolution dure, nous n'avons pas su en profiter assez pour nous dispenser de la faire durer plus long-temps. Depuis deux années qu'on prêche au peuple les grands principes, en est il mieux instruit? Parce qu'il a eu quelques momens d'énergie, il croit n'avoir plus rien à faire ; il ignore qu'il n'y a rien de plus pénible que la garde de la liberté : cette fille du ciel a pour ennemis tous les dieux de la terre. Presque tout a été refait à neuf; les pièces sont assemblées, l'impulsion est donnée : il semble qu'il n'y ait plus qu'à aller ; mais No. 113.

prenens au moins le tems d'essayer la nouvelle organisation, avant de prononcer sur la justesse de

šes mouvemens.

La révolution n'est pas faite, tant que nous n'aurons pas effacé les taches qui sautent aux yeux presqu'à chaque page dans notre constitution, sans compter ses autres vices que l'expérience nous découvrire successivement.

La nation a été, pour ainsi dire, repétrie de nouveau : argile obéissante entre les mains de nos législateurs, elle a recu d'eux de nouvelles formes; mais ce n'est encore qu'une statue, il s'agit maintenant de l'animer. L'esprit public est le souffle moteur qui doit lui donner la vie; mais pouvons-nous dire que nous avons un esprit pub'i ? né de la révolution, il devroit lui survivre et mettre le sceau à notre liberté. Mais où se trouve-t-il, cet esprit public? S'il existoit, verroit-on le peuple, ido'atre et républicain tour-à tour, attacher ses destins à la destinée de Louis XVI, et mettre un si grand prix au monosyllabe tombé de ses lèvres? et que devroit nous importer son acceptation ou son refus? c'est son affaire; ce n'est pas la nôtre. Quand donc le sentiment de notre liberté dominera-t-il en nous toute autre affection? La révolution n'est pas feite, tant que nous nous ob tinerons à confordre la majesté du peuple avec celle du roi. Il n'est point d'individu, fût-il un héros, capable de représenter à lui tout seul toute une nation; et une nation n'est pas encore régénérée, n'est pas libre, tant qu'elle consent à dépendre de la représentation d'une seule famille. Donc, tant que nous conserverons quelque prétention à la liberté, avec si peu de moyens pour nous en assurer la jouissance, nous ne devons pas espérer un calme profond et durable. Un colmo p'at et subit nous rendroit stationnaires, et nous sommes encore lo n du port. Nous ne parlons pas de nos ennemis étrangers; fussent-ils aussi formidables qu'on voudroit nous le faire croire, notre révolution est indépendante d'eux; mais elle ne sem pas terminée, tant que nos ennemis domesfiques gateront nos affaires, en se ménageant des places parmi nos représentans, nos administrateurs, nos juges, nos officiers municipaux et militaires.

On a prudémment écarté de la seconde assemblée nationale les membres de la première : mais ce sage décret ne sera que trop facile à éluder; les anciens députés vont faire la leçon aux nouveaux; les principes de Péthion se retrouveront dans Brissot, et les patriotes applaudiront de grand sœur à cette transfusion de doctrine: mais applaudiront ils de même aux instructions que le prêtre Talleyrand de Périgord ne manquera pas de donner à Cerutti? L'assemblée nationale aura encore son la Fayette dans la personne de M. Gouvion. Les hommes de couleur ne regretteront pas sans doute Barnave; mais ils ne gagneront rien à son absence de la tribune. Barnave trouvera sana peine un successeur pour se charger de la révocation du décret du 13. Le ministère de la justice cause depuis long temps des insomnies à M. Pastoret : mais patience, le voilà député; la place qu'il convoite sera le prix d'une complaisance.

L'exemple de MM. Dandré, Desmeuniers, Chapelier, Duport, etc. ne sera pas perdu non plus pour tout le monde: la liste civile aura des amis de reste.... Des quatre coins de la France, des Argonautes prêts à tout, accourent déjà à la

conquête de la toison d'or,

D'après cela, qu'on vienne nous dire que la révolution est close en même temps que l'assemblée constituante. Non, non; la révolution n'est pas faite; elle ne peut ni ne doit l'être. Un médecin célèbre a pensé que la fièvre, loin d'être une maladie, est au contraire le garant de la santé; l'homme qui se porte le mieux doit éprouvèr un mouvement fébrile continu, pour tenir son tang dans une agitation salutaire, s'epposer à la stagnation des humeurs vicieuses, et pour rendre le sujet qui l'éprouve dispos à toutes les fonctions de la vie.

Il en va de même d'un peuple qui se propose sérieusement de demeurer libre. Il doit rester dans un état voisin de l'insurrection; s'il se laisse aller au sommeil, à l'ombre de ses loix et sur la soi de ses législateurs, il sera bientôt reveillé au bruit de ses chaînes.

Un peuple jaloux de sa liberté doit ressembler aux avares; coux oi ne s'en reposent sur personne de la garde de leur trésor; ils ne s'en rapportent qu'à eux: chaque jour ils imaginent un expédient nouveau de sureté; assis sur leur coffre fort, toujours grondans, toujours soupçonneux, plus on les flatte, moins on a leur confiance.

La liberté exige plus de vigilance encore qu'un peuple libre ne perde pas de vue un seul instant ceux qu'il a chargés du soin de ses intérêts. Rien de plus illusoire que les loix de la responsabilité; tous les gens en place se tiennent par la main, et s'excusent résiproquement comme des valets qui s'entendeut pour friponner leur maître. Un bon écuyer ne quitte pas ses éperons, quoiqu'il en fasso rarement usago: que le peuple en agisse de même avec ses représentans et ses magistrats. L'assemblée nationale n'a jamais moins bronché que pendant les insurrections de Paris. Une nation peu endurante est toujours bien servie; quand le peuple se montre, tous les pouvoirs émanés de lui font leur devoir. L'œil et la main du maître!.... Tant que le maître est sur les talons de ses gens d'affaire, ses affaires vont bien. C'est quand la nation française en sera genue la, qu'elle pourra dire sa révolution accomplie ; il ne lui restera plus alors qu'à maintenir ce caractère éaergique et inflexible, soul capable de la conserver libre et peniense,

#### re de M. Gérardin à l'assemblée nationale.

nanche 4 septembre on a lu à l'assemblée nale une lettre de M. Gérardin. En voici copie; nous la tenons de M. Gérardin lui-re. Cette lettre, nous écrivit-il en même temps, rapportée dans le logographe d'hier 5 sepre d'une manière tellement inexacte, qu'il 2 ni sens, ni français.

#### M. LE PRÉSIDENT.

ipprends par les papiers publics qu'il a étéenté à l'assemblée nationale une pétition au : de la translation des manes de J. J. Rous-: comme dépositaire de ses dernières volonj'ai l'honneur, M. le président, de vous prier nettre sous les yeux de l'assemblée nationale observations qu'il est de mon devoir de lui senter à cet égard.

1. Rousseau a demandé d'être inhumé à Ernonville, près de l'hermitage, ou au désert.

rempli religieusement toutes ses intentions. st dans le sein de la nature, sous la splenir du dôme céleste, isolé des pervers, qu'un nument convenable lui a été élevé par l'amitié èle et les soins d'habiles artistes. Ses obsèques t été faites suivant le rite de sa religion et de 1 pays, en présence de plusieurs citoyens de nève; il en a été dressé un acte civil déposé greffe d'Ermenonville.

Dans ces circonstances, je crois que l'on ne ut, sans violer la loi naturelle, la loi civile, la i religieuse et le droit des gens, contrevenir ix dernières volontés d'un homme et d'un étranir, relativement au lieu qu'il a marqué lui-même pur le repos de ses mânes. Son génie appartient ins doute à l'univers; mais c'est dans l'estime énérale et le bien qu'il a fait que consiste sa vraie gloire. Les hommes sincères et de bon sens censervent dans leur cour tout ce qui est immortel des grands hommes; ils ne s'occupent de leurs dépouilles mortelles qu'autant qu'ils y sont obligés, qu'il y a été fait outrage, et qu'elles n'ont paséré placées conformément à leur destination. C'est ce que l'assemblée nationale a fait au sujet da Voltaire. Mais ici ce seroit contrevenir au vou formel de J. J. Rousseau; ce acroit arracher ses manes au sein de la nature et à la clarté des cieux, pour les reléguer sous des voûtes ténébreuses dont l'aspect funèbre ne peut rappeler que l'idée de la mort, tandis que l'aspect des monumens des grands hommes ne doit exciter que le sentiment de la vie et de l'immortalité du génie.

Je suis avec respect, M. le président, votre très-

humble et très abéissent serviteur,

René Gébardin.

#### A Ermenonville, la 29 agus 1791.

Cette lettre, parfaitement dans le sons de nos deux articles Voltaire et J. J. Rousseau, no. 100, page 449, et no. 112, page 365, a été renvoyée au comité de constitution. Il nous semble qu'eile devoit suffire pour décider tout de suite l'assemblée à renoncer à son projet de translation.

Les ames sensibles, les vrais patriotes, tous ceux qui tiennent aux saints droits de la propriété, aux devoirs sacrés de l'amitié, et à la loi toujeurs respectable, des convenances, s'attendicient bien à une réclamation de la part du bien bon ami de l'instituteur d'Emile. L'assemblée n'euroit pes du se le faire dire; mais dans tout le cours de sa session plus que biennale, elle n'a pas sait preuve souvent de ce discornement que l'antiquité appent toit dans la distribution des honneurs à rendre, aux grands hommes. Pourroit en être baauceup flatte des récompenses qu'elle décerne, quand en la voit voter par acalamation une couronne civi-

(447)

ne au meurtrier de trois mille oitoyens, et dé nnar qu'on mêle dans le même caveau les cemes de l'auteur de la loi martiele avec les cendres l'auteur du Contrat Social?

C'est à M. Gérardin à tenir ferme, et à ne point de raux instances du comité, qui ne voudra ut être pas en avoir le déments. Mais il importe que le tombeau de Jan-Jacques reste où il t; il faut que chaque chose soit en son lieu.

Que la poussière orgueilleuse des rois soit conrvée à Saint-Denis sons des lames d'airain ou, es tables de marbre, que les pleurs de la reconpissance n'ont jamais humectées, les rois y sont leur place, loin de la nature, qui les rejette de on sein.

La place de J. J. Rousseau est à l'ombre des eupliers d'Ermenonville; et puisque des soldats ont encore aiguiser leurs sabres sur la pierre pulcrale de Catinat à Saint Gratien, que les mis de la liberté puissent aller en toute assurance Ermenonville, pour y évoquer, quand il le faura, l'ombre de Caton et de Brutus sur la tombe. e J. J. Rousseau.

Ce sont les despotes maladroits qui se servent de allonnettes, l'art de la tyrannie est de faire les mêmes hoses avec des juges. TACITE, historien factieux et acendiaire.

#### PASSANS,

Arrêtez-vous de grace un moment, et d'tes à qui vous onneriez le prix de vertu, si vous aviez à choisir sur es bancs des forçats ou sur les sièges du tribunal du ixième arrendissement.

Vous avez appris par l'affiche de Santere que, manquant le faux témoins, c'étoit l'accusateur public, BERNARD, ui avoit suppléé le faux témoignage, en envoyant à Ami des Cicoyens et signant de sa main un extrait imposeur de dépositions qui n'existeient pas.

D'après le même extrait envoyé aux journaux par le ycophante BERNARD, j'avois cru qu'on avoit fait la reuvaille d'un faux témoin contre moi, et que le

sixième témoin déposoit, comme l'assuroit la gazette des tribunaux: « que Camille Desmoulins avoit dit au café Procope qu'il falloit tirer sur la garde nationale, suer M. la Payette, et fait lecture d'une pétition où il soutenoit que les assignats étoient le patrimoine des pauvres ».

Au lieu de cette déposition, quel a été mon étonnement, à l'interrogatoire, de ne trouver que celle-ci?

Le sixième témoin, Pierre l'Allemand, dépose que quinze jours avant l'affaire du champ de Mars, il a entendu Camille Desmoulins faire lecture, au café Procope, d'une pétition où il soutenoit que les assignats étoient le patrimoine des pauvres, ce qui est tout ce qu'il a dit savoir ».

Citoyens! vous voyez déjà que je n'ai point dit qu'il falloit tirer sur la garde nationale, et tuer M. la Fayette. Tout cela est une broderie de l'accusateur public.

Restoit l'accusation capitale d'avoir fait lecture de la

pétition.

Mais, 1°. comment l'énonciation d'une opinion sur les assignats, le 3 juillet, peut-elle être une circonstance de la journée du 17?

2°. Si c'étoir un si grand crime d'avoir lu, dans l'après-dinée, au café Procope, la pétition, pourquoi lassemblée nationale ne m'a-t-elle pas dénoncé pour la lui

avoir présentée le matin solemellement?

3°. J'ai joint la pétition au procès. Je défie les juges d'y lire ce dont le témoin prétend que j'avois fait lecture; et s'ils y trouvent cette proposition, que les assignats sont le patrimoine des paurres, je consens à reconnoître MM. Clément de Blaves, Isnard, Lacaze, Robin, et même BERNARD (1), pour d'honnêtes gens, qui n'ont point été apostés pour donner la chasse, par des décrets d'ajournement, aux électeurs trop patriotes.

<sup>(1)</sup> Je serois moi-même un calomniareur aussi méprisable que ces juges, si je n'exceptois de cette déponciation M. Mutel, que je ne puis assez louer, et M. Recolène. Cependant, un juge a t il donc fait assez pour l'opprimé, de se laver froidement les mains, comme Pilate? et n'est-il pas de son devoir de se lever avec l'indignation de la vertu, et de dire, comme Caton, aux juges, en présence du peuple: Scéldrats, je fais du milieu de vous, comme d'un coupt-gorge?

(449)

dit cette pétition? « qu'une partie des assignan (ET AS TOUS) représentant les biens de l'église, dont tétoit affecté au soulagement de l'indigence, artie ne scroit pas détournée de son objet, si on yoût à procurer de l'ouvrage aux ouvriers qui en ent ...

là donc mon crime! d'avoir étioncé, dans un café, : jours avant l'affaire du 17, une opinion que je parvec Fleury, d'Héricourt, avec tous les jurisçonsul-

avec toutes les loix.

plutôt mon crime est d'étre incorruptible, de n'avoir oulu asservir ma plume à aucun des partis qui l'ont isée et marchandée; mon crime est d'être l'ennemt onciliable de tous les ennemis du bien public : voilà ime que les syrans et les esclaves, la liste civile et aîtres, ceux qui sont vendus et ceux qui voudroient

indre ne me pardonnent pas.

ous voyez, citoyens, que je n'avois besoin que de Stitlon pour convaincre de faux le sixième témoin : un des juges a dit publiquement qu'il ne restoit de charges, plus de déposition, plus d'accusation; et indant le tribunal a mis ileant, à huis clos, à ma demanl'être renvoyé, au moins, en état d'essigné pour être oui. insi le reste en état d'accusation, sans accusation! aurois une beile occasion de jeter les hauts cris concette lettre de cachet signée BERNARD et compagnie à s un patriote, encore une fois, est trop heureux sutd'hui de n'êtte pas susillé on emprisonné, et d'en : quitte pour ne pas allet à l'assemblée électorale. Une le chose m'étonne : c'est comment il y a des gens 2 sots pour faire tons les jours en calomnies la déise royale du chant du Coq, tandis qu'avec un faux noin, ou même sans témoin, il eut suffi de lâches i jambes de Brissot, comme à selles de Danton, le ndre, Camille Desmoulins, etc. l'accusateur public RNARD, qui, avec une page timbrée, libellée, en fera at fois plus que Morande, l'entrepreneur de diffamans, avec sa longue expérience et toutes ses rames de elles sans timbre.

MILLE DESMOULINS, électeur de la section du Thédire ançais.

Education nationale drimatique.

Il s'éve des théâtres dans chaque section de Parie,

(450)

et chaque jour on agrandat le cercle trop étroit de la scène française. Montesquieu et Voltaire, dans les momens les plus précieux de leur vie, J. J. Rousseau et Riquetti à leur dernière heure, nos bons et mauvais prêtres, nos patriotes, et les aristocrates les plus fameux sont représentés au naturel, et nous retracent les époques les plus honorables ou les plus critiques de notre révolution. La salle de Molière met sous nos yeux Rohan et Condé aux prises avec Robespierre, qui les foudroie par sa logique et sa veriu; la salle lyrique et comique nous peint d'après nature le gouverneur de la Bastille, brutalisant ses prisonniers pour plaire au ministre, son protecteur. Ces différentes écoles de patriotisme n'ont pas peu contribué à former des élèves pour la libetté.

Un hon choyen, M. P. J. Gerard, vient d'imaginer un théâtre d'éducation nationale qui embrasse toutes les connoissances. Le mémoire qu'il publie à ce sujet mérire considération; et le programme de la représentation d'une des pièces destinées à ce spectacle donne une idée favorable des moyens d'exécution de l'auteur. Il a pris pour sujet la création ou le système du globe. Il introduit les plus célèbres philosophes de l'antiquié s'essayant à faire un monde, ou du moins à l'expiquer, et se veyant obligés de céder la palme à Moyse. Ce sujet est édifiant et rempli d'une manière fort orthe-

d ite.

٠.

Nous concevons l'idée d'une suite de drames bien plus profitables non-seulement à la jeunesse, mais encore au peuple, et à quantité d'individus qui peut être n'attendent, pour idolâtrer la révolution, que les lumières qu'il faut pour en adopter les principes et en

sentir la beauté.

Voici notre projet. Il consiste à mettre en scène chacun des décrets de l'assemblée nationale; et les députés qui en ont été les promoteurs ou les détracteurs. Très peu de personnes ayant pu assister à la délibération, et ne pouvant bien saisir l'esprit d'une loi constitutionnelle ou autre, qu'après en avoir suivi la discussion, il seroit piquant et utile d'en donner la représentation sur un théâtre d'éducation nationale. Prenons pour exemple la grande question de l'inviolabilité de la personne du roi, et les séances des 14, 15 et 16 juillet 1791. Ce drame seroit naturellement divisé en 3 actes.

(451)

éatre représenteroit l'intérieur de la salle du masans oublier les deux galeries qui feroient l'ofes chœurs, se réjouissant ou s'attristant de tels is pers mags, sur tille ou tille catastrophe, à nière des anciers sur leur théatre. Il y auroit aussi uffleur muni du Logographe. On verroit messieurs éputés arriver successivement portant chacun sur sa onomie l'empreinte de ce qu'il pense et de ce va proposer, à commencer pur le président, M. La-

. L'acteur chargé de ce rôle laissera lire dans ses la ferme résolution où se trouvoit alors l'original pier le reproche edieux qu'on lui faisoit jadis de

r la cour d'ingratitude. est M. Liancourt qui ouvriroit la scène ou plutôt ance. Fidèle aux intérêts du roi son maître, qui lui a fié le soin de sa garde-robe, l'ex duc pariera du eux voyage à Varennes, et il prouvera à samanière la patrie, bien loin d'avoir quelque chose à readre dans la fuite du roi, lut doit au contraire salut. Semblable à Moyse qui se retiroit au mont ai pour médicer les loix du peuple juif, Louis XVI mettoit en retraite à Montmedy pour rectifier ce il y a de défectueux dans la constitution française. Et les galeries de huer M. le grand-maître de la de-robe. Puis vi indroit la virulente apostrophe de Ricard du Shat, au sujet du plaidoyer impertinent M. Liancourt. Cette scène, hien jouée, produira de ffet, et donnera des espérances pour le succès de ce uveau ge re de spectacle. Si M. Gérard adopte notre ée, il ne fera pas heaucong de frais d'invention; il : s'agira que de répéter ce que chaque représentant ira dit de plus sullant.

La seconde scène du premier acte sera remarquable ar l'éloquente philippique de M. Vadier contre la oyanté et Louis XVI. Nous estimons que le parterre ura chorus avec les galeries du théâtre pour applaudir.

M. Prugnon, à lui tout seul, occupera la troisième cène, en défendant de tous ses moyens la cause de 'invio abilité royale. Il dira comme quoi un grand peuale doit avoir de la clémence en proportion; il dira, en s'étayant de Montesquieu, comme quoi si la monar hie en général à ses racines dans le ciel, la monarchie française a les siennes dans le cœur de tous les Français: ii.dira encore comme quoi Louis XVI est sussi nécessaire et sacré pour tout bon Français que l'évangile pour tout bon chrétien : alors on entendra les gareries impitoyables siffler à toute outrance ces belles paroles de M. Prugnon, et la sonnette entre les mains tremblantes de M. Lameth portera le désordre et l'intérêt à son comble. Si M. Gérard épouse notre idée ; il peut se promettre, de cette scène bien jouée, des complimens sans fin.

L'est étincelant de toute l'indignation d'un homme libre à la vue des courbettes d'un esclave, Robespierre s'emparaira de la tribune, et dès les premiers mots, il fixera toute l'attention. Je vais, dira-t-il, parler de Louis XVI comme du roi de la Chine, etc.... Au reste, ajontera t-il, en réponse aux préopinans qui auront fair tant de dépense d'esprit pour excuser l'évasion de Louis XVI, on n'enlève pas les rois comme les femmes.... Si l'on absout le roi, je me déclare le défenseur de ses

trois gardes du corps, et de Bouillé lui-même.

Grands applaudissemens de la part des tribunes du théatre.; et sans doute aussi qu'il en partira de la salle de M. Gerard, si le choix de ses acteurs répond à la diversité des scènes. On pourroit, dans cette pièce, donn s de l'emploi à Volange, habile à jouer plusieurs rôles à la fois : cet histrion s'acquitteroit bien de ceux e MM. Liancourt, Prugnon, Duport et Dandré, et même Barnave, qui ont parlé dans le même sens; il me s'agira

que de modifier l'inflexion de la voix.

Nons ne pousserons pas plus loin cette esquisse; nors en avons dit assez pour prouver combien ce spectac'e pourreit devenir utile avec le temps; combien il seroit curieux de reproduire sur la scène les séances de l'arsemblée, et la personne de nos représentans. Plusieurs d'entre eux se passerolent bien de ce nouveau genre de célébrité; mais sans doute qu'ils feront volontiers le sa-crifice de leur réputation au bien-être général. Ce seroit vraiment là le véritable théâtre de la nation; comme nos jeunes gens s'y formeroient dans la connoissance des loix nouvelles! Les avances de l'entrepreneur ne seroient pas considérables; il n'auroit point de manuscrit à payer; un abonnement au Logographe lui suffireit.

Profession de foi dos pasriotes Versaillois.

Nons soussignés, citoyens français, habitans de Ver-

es, tous animés du zèle patriotique qu'enfante la 184 té, professons hautement les principes suivans:

o. Nous avons juré et nous renouvelous aujourd'hui erment de maintenir de tout notre pouvoir la révoon de mil sept cent quatre vingt-neuf, de tout sacripour le salut de la patrie, de vivre libres ou mourtr. De reconnoître comme loix constitutionnelles de at toutes celles qui ne sont point en contradiction c la déclaration des droits de l'homme, et seront conties par la majorité de la nation. Déclarons néanmoins e nous obéirons provisoirement aux loix même les plus waises, jusqu'à ce que le peuple souverain assemblé approuvé ou rejeté ces mêmes loix. (La loi devant e l'expression de la volonté générale.) Tels sont nos ntimens, tels sont ceux de tout bon Français. La prénte déclaration sera adressée à M. Prudhomme, éditeur. s Révolutions de Paris, qui sera prié de l'insérer dans n Journal le plus tôt possible, la publicité étant la

uve garde du peuple.

A Versailles le trois août mil sept cent quatre-vingtize. Signés, Soupsin. Godero. Hubbes. Tarmon. Hurioncastel. Bulai. Ludau. Blemtray. Vollet. Chaudri. orsy, Suduet fils, Fissan. Normant. Basel. Rubin. Lesour. J. Jodeur. Ravanne. Monton. Ragui. Joseph Mihaud. Lecomte. Hormongastel jeune. Girau. Comelet. Jusour, L'aisné. Droute. Melrin. Floutreau. Lucas. Jupuy. Aubry. Meunier. Pichon. Duclos. Leroy. Petit. efévre. Cottardi Alderman. Werner. Eurient. Petit îne. Bordier. Dodin. Destues. Fontaine. Rouget. Méard. Drutel. Masson. Sapary. Boisson. Martin. Lalande, loulanger. Coquille, Labarde, Lebrun, Herve, Dymont, lathteu, Laurent père. Renie. Jardin. Motté. A. Bernier. eclerc. Bergue. Verrier Camée. Gaucher. Tricot. luré, Flocand, Giroux, Benard, Marescot, Pollot, G. Bucquet. Leveau. Tiran. Languet Thierry. Vurfé. Marcanx. Jourdin, Simon. M. Bucquet. Blanchet. Taleine. Diot. Dubois. Raimond. Tareau. Bouché. Perigny. M. ebon. Lavigne. Filleul. Touchard. Eve. Drujon. Bouhard. Morin. Archambault. Tully. Poujon. Barrier. feucherres. Mauritainon. Pinson. Cottereau. Alairan. Choura. Trabet. Mellen. Habelle. Feuilleret. Mercault. Yulgis. Melton, Moyen. Gervais. Fremin. Courbeau. Inguste. Farel, Digoin. Germain. Villain. Lebon. Robin. Martin. J. Peltier. Guillemin. Langlois. Doubret. Gallet.

Propost. Leveau: Rivière, Lami. Lejeiné. Saugé. Lemesle. Boquillon. Morel. Labienne. Lamotte. Malamasse.
Foubert. Tiron. Marais. Dachen. Que-lin. Hamel. Naugder. G ucher. Jacon. Grardin. Carré. Mathi u. Valrier.
Brigel. Camus. Hebert. Flamion. Migner: Morean. David. Lefort. Sericourt. Chalon. Buex. Rondean. Cretté.
Durac. Landry. Bruotst. Mellot. Lousset. Manceau.
Favé. Hurard. J. Bigot. Mignet. J. Moreau. Fontaine.
Lamy. Thibault. Collet. Bernard. Vincent. P. Toutain.
Avey et. Denis. Vincent. Michaud. Pinson, Fournier.
Genry. Nuole. Mangé. Lange. Dumas. Poirié. Morel.
Roussel.

On se rappelle que les administrateurs du département de l'Aisne firent du nombre des adhérens aux décrets des 16 et 17 juillet. Ces administrateurs, comme lant d'autres, se croyant sans doute chargés de faire vou loir le peuple, ont donné leur opinion p ur l'opinion commune; mais aujourd'hui les amis de la constitution de Soissons réclament contre l'adresse du directoire de département, qui se permit alors d'avancer qu'il exprimoit les vœux, les vues et les desirs de lu grande majorité des ritoyens libres de son enclave. Il est si commode pour des administrateurs de substituer « l'aristocratic des volontés particulières à la liberté de la volonté générale »!

Depuis long temps, nous minde-t-on de Brest, les aristo-rates cherchent à exciter des troubles dans cette ville,, et à simer dans tout le département des germes de guerre civile; des prédicateurs du crime s'étoient partagés plusieurs cantons du Finistère; ils étoient pirvenus à arger les habitans des campagnes contre ceux des villes. La garde nationale de Brest avoit été attiquée; les agems du pouvoir exécutif, résidens dans le port de Brest, goglisés avet les officiers du corps de la marine, avoit nt cherché à diviser les soldats et les citayens; mais le parriotisme avoit toujours triomphé de toutes les manœuvres. La fête de Saint-Louis parut une époque favorable aux desseins des ennemis de la patrie; on fit des prépacatifs extraor linaires pour la célébret avec plus d'éc at

que jamais, dans l'artenie qu'il y auroit des oppositions, es comme si l'où cut crainr de n'en pas trouver, on eut soin la veille de faire circuler dans les casernes des billets anonymes invitant les soldats à se refuser aux ordres qui leur servient donnés pour cette fête. On fit plus, et dans le cas que les soldats ne donnassent point dans le Piège, on chercha à les insulter; on ne les commanda Point pour servir les batteries de canon, ils furent remplacés par des forçats qui les préparèrent deux heures d'avance; et lorsque les canoniers se présentèrent, on teur dit dédaigneusement qu'on quoit pas besoin d'eux. Cette provocation ne produisit sur les soldats qu'un mouvement de suprise et de mépris pour des gens qui avilissoient eux-memes leur idole, en employant des hommes flétris, des forçats pour célébrer sa fête patronimique. C'est une, Justice qu'ils nous tendent, dit un saldat, il. savent bien qu'une pareille besogne n'appartient qu'à des esclaves.

Dependant les carbits connèrent à outrance; il se fit une énorme consommation de poudre; mais tout ce tapage fut en pure perte: quelques aristocrates hurlèrent des vive le roi que personne ne répéta, et les patriotess, bien loin de se fâcher de ces bravades, firent célébrer pendant les salves un service funèbre dans la paroisse

de Saint-Louis pour les martyrs de la liberté.

On s'attendoit si bien à une sédition, que les courriers dépêchés aux ministres par leurs agens du port de Brest, relativement au mode de célébration de la Saint-Lonis, avoient amené de Quimper, par ordre du ministère, des commissaires du département pour examiner l'état d'insurrection où se trouveroit la ville de Brest; heureusement tous ces projets ont avorté.

On nous écrit de Dunkerque qu'on a arrêté dans cette ville, sur des ayis venus de Londres, un nommé Ganan, fabricateur de faux assignats; on en a trouvé chez lui 1200 de 500 livres avec la planche et le timbre. On ne croit pas qu'ilen ait mis en circulation, n'étant armé de Londres que la veille. Au reste, ils auroient été aisés à reconnoître, le papier étant défectueux, et étant d'ailleurs faits au burincet non-imprimés.

#### Quatrain sur M. Dandré, député à l'assemblée nationale.

D'André, cet épicier de fabrique nouvelle, Pour son commerce a tant d'habileté, Qu'il vient de metrre, avec la liberté, Le patriotisme en canelle.

#### ASSEMBLÉE NATIONALE

### Scance du jeudi premier septembre 1791:

On a continué la discussion sur la révision de la cons-

titution, et l'article suivant a été adopté.

« Par les mêmes vues d'intérêt général qui l'ont dirigée, et d'après la nécessité d'attendre les leçons de l'expérience, l'assemblée nationale décrète qu'il ne pourra être fait aucune motion tendante à révision de la constitution, ni pris aucune délibération à cet égad dans la première législature subséquence et la suivante ».

On a passé ensuité à la discussion du mode de présentation de la constitution au roi; les articles ont été décrétés ainsi qu'il suit;

Art. I. « Il sera nommé une députation pour présen-

ter l'acte constitutionne lau roi.

II. « Le roi sera prié de donner tous les ordres qu'il jugera convenables pour sa garde et pour la dignité de sa

personne.

HI. « Si le roi se rend au von des Français en adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'indiquer le jout et de régler les formes dans lesquelles il prononcera solennellement, en présence de l'assemblée nationale, l'accontation de la royauté constitutionnelle, et l'engagement d'en remplir les fonctions ».

Le décret suivant a été ensuite rendu.

« L'assemblée nationale décrète que les députés éles pour ir composer la prochaine législature, feront, à 'eur ivée à Paris, inscrire leurs noms aux archives de l'asiblée nationale, afin que l'assemblée puisse en être tuite >.

Séance du vendredi 2. M. Thouret a lu l'acte constitunnel; deux articles additionnels ont été adoptés.

Art. I. « Il sera établi des fêres nationales pour conver le souvenir de la révolution française, entretela fraternité des citoyens, l'amour et le respect des

II. « Il sera fait un code de loix civiles communes à ut le royaume».

Séance du samedi 3. On a continué la lecture de l'acte nstitutionnel; quelques amendemens, quelques lérs changemens ont été adoptés dans la dernière réction.

Une seule discussion a interrompu la lecture. Un embre proposoit d'insérer dans l'acte constitutionnel irticle qui porte que nul n'a le droit de faire de grace. l. Robespierre a appuyé cette proposition. MM. Tronlet et Duport s'y sont opposés. Ils ont démontré que ela étoit epposé à l'institution des jurés, et l'assemblée passé à l'ordre du jour.

Lorsque la lecture a été entiérement terminée. A Lanjuinais a renouvelé la proposition faite par M. Duont, dans une des dernières séances; elle étoit rédiée en ces termes : « L'assemblée nationale déclare que acte constitutionnel est terminé, et qu'elle ne peut y ien changer ». Après une courie discussion, l'assemblée a

dopté cette rédaction.

Sur la motion de M. André, il a été ensuite nommé me députation de 60 membres pour porter la constitu-

Voici la totalité des articles sur la révision des articles constitutionnels.

Art. I. « L'assemblée nationale constituante déclare que anation a le droit imprescriptible de changer sa constitution: néanmoins, constdérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user sculement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit de réformer les artides dont l'expérience auroit fait sent ir les inconvéniens, décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme suivante.

II. « Lorsque trois législatures consécutives aurons. No. 113

émis un vœn uniforme pour le changement de quelques articles constitutionnels, il y aura lieu à la révision demandée.

III. « La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la résorme d'aucun article constitu-

tioanel.

IV. « De trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changemens, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session; et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu, ne seront

pas sujets à la sanction du roi.

V. « La quarrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département par doublement en nombre ordinaire qu'il tournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.

« Ces deux cent quarante neuf membres seront élas après que la nomination des représentans au corps législatif aura été terminée ; et il en sera fait un procès-verbal séparé.

« L'assemblée de révision ne sera composée que d'une

chambre.

٠,٠

VI. «Les membres de la troisième législature, qui auront demandé le changement, ne pourront être élus à l'as-

semblée de révision.

VII. « Les membres de l'assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, préteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes : de maintenir au surpus, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

VIII. « L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumls à son examen; aussi-tôt que son travail sera cerminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmenta, se retirerent sans pouvoir prendre part en aucun sux actes législatifs ».

fance du dimenche 4. L'assemblée nationale, sur le rapdes comités de mendicité et des finances, décrète
l sera délivré sur les fonds de la caisse de l'extrainaire une nouvelle somme de 1,500,000 livres pour
secours provisoires qu'exigent les besoins pressans et
nentanés des hôpitaux du royaume, aux mêmes conons déterminées par le décret du 8 juillet 1791, pour
is milions déjà accordés pour le même objet ».
A. Thouret a rendu compte de la manière dont le rôt
nit reçu la départation qui lui a présenté l'acte consnionnel. L'ainsertion au procès verbal en a été détée.

Séance du lundi 5. L'assemblée nationale décrète ce suit:

Art. I « Les commissaires nommés en exécution du cret du 26 mai dernier, pour procéder à l'inventaire s eiamans et autres effets précieux du garde-mouble. la couronne, présenteront à la suite de leur rapport r cet objet, le rapport de l'administration dudit garde-ub'e, depuis le 10 mai 1774 jusqu'à ce jour, ordonné r le décret du 22 avril 1790.

II. « Le département de Paris nommera incessamment ux commissires à l'effet de se transporter, avec MM. le loud et Mongez, de l'académie des belles lettres, au ésor-de la ci-devant abbaye de Saint Denis, et defaire ensporter dudit trésor au cabinet national des ménilles et antiques, rue de Richelieu, les monumens arts et de cciences, lesquels seront déposés provisoiment audit cabinet, sous le récépissé des préposés audit tablissement ».

Sur la motion de M. Barrère, le décret suivant à été

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son contité de constitution et des domaines, décrète que toute lause impérative ou prohibitive qui seroit contraire aux pix ou aux honnes mœurs, qui porteroit atteinte à la literté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui jéneroit la liberté qu'il a, soit de se marier même avec elle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou procession, ou qui tendroit à le détourner de templir les des reirs imposés, et d'exercer les fonctions déférées par la

constitution aux citoyons actifs et éligibles, est réputée non écrite a

M. Noailles a ensuite un rapport sur l'état actuel de nos Étontières, et sur les dispositions des troupes étrangères. Ajourné à jeudi.

L'assemblée à rendu ensuite une série de décrets pour rétablir l'agriculture et le commerce dans l'île de Corse.

Séance du soir. Diverses pétitions ont été présentées; entre autres celle de MM. Santerre et Desmou'ins, concernant l'exercice de leurs fonctions d'électeurs, et qui n'a point été acqueillie. Une autre, celle des citoyens de Brest, qui sont venus démentir les bruits répandus sur l'insurrection des colonies, a excité le plus grand trouble dans l'assemblée.

Seance du mardi 6. Oui le rapport du comité de cons-

titution, le décret suivant a été rendu :

Art. I. « Tous officiers et receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles, sont et demeurent supprimés, le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes.

II. « Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les fonctions de receveurs des consignations et celles de commissaires aux saisses-réelles seront exercées provisoirement par des préposés qui seront nommés par les directoires de

district.

4 Chacun des préposés fournira un cantionnement des

deux riers de celui lourni par le receveur du district.

« Leurs droits, dans tout le royaume, seront, pour les receveurs des consignations, de trois deni re pour livre des sommes réellement consignées; et pour les commissaires aux saisses réelles, de douze deniers pour livre du prix des baux.

«Les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles continueront leurs précédentes fonctions, à la charge par eux de résider près du tribunal auquel ils acront attachés; ils seront tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions contemues dans l'édit du mois de février 1689, ainsi qu'aux déclarations subséquentes qui auroient pu y ajouter ou détroger ».

L'assemblée a ensuite adopté les décrets suivans :

Art. I. « L'assemblée nationale décrète, qu'à compter du premier janvier 1792, il sera établi sur les routes ci-

ésignées; le nombre des courriers de postes aux lett i voitures, fixé dans l'état suivant :-

#### SECTION PREMIERE.

 ■ De Paris à Valenciennes, par Saint-Quentin, ura chaque jour un courrier de départ et un d'at-

de Paris à Mézières, par Reims, il y a chaque jour ourrier de départ et un d'arrivée.

De Paris à Strashourg, par Metz, il y aura trois cour-

de départ et trois d'arrivée par semaine.

Strasbourg, par Nancy, il y aura trois courriers de dé-

et trois d'arrivée par semaine:

De Paris à Huningue, par Troyes, il y aura trois courde départ et trois d'arrivée par semaine.

De Paris à Besançon, par Dijon, il y aura trois courriers

épart et trois d'arrivée par semaine.

De Paris à Lyon, par Autun, il y aura trois courriers lépart et trois d'arrivée par semaine.

De Paris à Lyon, par Moulins, il y aura trois courriers

départ et trois d'arrivée par semaine.

De Paris à Toulouse, par Limoges, il y aura trois rriers, de départ et trois d'arrivée par semaine.

De Paris à Bordeaux, par Poitiers, il y aura trois. rriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

De Paris à Nantes, par le Mans, il y aura deux courrs de départ et deux d'arrivée par semaine.

De Paris à Brest, par Rennes, il y aura trois courriers

départ et trois d'arrivée par semaine.

"De Paris à Cherbourg, par Rouen, il y aura chaque ar un courrier de départ et un d'arrivée.

« De Paris à Calais et Dunkerque, par Amiens, il y aura aque jour un courrier de départ et un d'arrivée.

#### SECTION. SECONDE

« De Lille à Strasbourg, par Metz, il y aura trois courers de départ et trois d'arrivée par semaine.

« De Strasbourg à Lyon, par Besançon, il y aura trois

o uniers de départ et trois d'arrivée par semaine.

" De Lyon à Bordeaux, par Clermont et Limoges, il v ura trois courriers de départ et trois d'arrivée par emaine,

« De Poitiers à la Rocheile, par Niort, il y aura trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

De Bordeaux à Rennes, par Nantes, ily aura trois cour

riers de départ et trois d'arrivée par semaine.

« De Rennes à Rouen, par Alençon, il y aura trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

"De Ronen à Amiens, par Nenci atel, il y aura trois

courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

\*D'Amiens à Du kerque, par Lille, il y aura chaque

jour un co-rrier dadépart et un d'arrivée.

"De Besançon à Post-r'ier, par Orsans, il y aura trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

"D Strasbourg à Landau, par Hightnau, il y aupatrois

conre ers de départ et trois d'arrivée par semaine.

- « D. Strashourg à Huningue, par Nief Brisack, il y aura trois courriers de départ et trois d'arrirée par se-maine.
- « De Lon au Pont de Benuvoisin, par Bourgoin, il y aut i deux courriers de départ et deux d'arrivée par semain.
- «D. Lyon à G nève, par Nuntue, il y aura quatte

"D I yon à Grenoble, par Bourgoin, il y aura six

cc ui i re de départ et six d'airis ée par semaine.

D. Lyon à Marseille, par Remoulins, il y aura trois cou riers de départ et trois d'arrivée par semaine.

d De Lvon à Marseille, par Avignon, il y aura trois

cour jers de départ et trois d'arrivée par semaine.

DA:x à Antibes, par Brignolles, il y aura quatre courriers de départ et quatre d'arrivée par semaine.

« De Remoulins à Toulouse, par Monspellier, il y a ra six courriers de départ et six d'arrivée par semaine.

« De Toulouse à Bayonne, par Auch, il y aura deux courriers de départ et deux d'arrivée par semaine.

« De Bordeaux à Bayonne, par Castels, il y aura trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

« De Toulouse à Bordeaux, par Montauban, il y auta trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

« De Moulins à Mende, par Clermont Ferrand, il y aurra trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

« De Moulins à Limoges, par Mont luçon, il y auta deux courriers de départ et deux d'arrivée par semaine.

« De Tours à Nantes, par Augers, il y aura trois courriers de départ et trois d'arrivée par semaine.

De Nantes à Brest, p.r. Vanues, il y aura trois iers de départ et trois d'arcivée par se naine.

De Rouen au Huvre, par Yvenet, il y aura, chisour un courrier de départ et un d'arrivée par sene.

De Rouen à Dieppe, par Toste, il y aura, chaque un courrier de départ et un d'arrivée par semaine. Les maîtres de poste aux chevaux seront charges a conduite des mailes sur toutes les routes ci dessus gnées, et ne pourront s'en dispenser qu'en remettant s brevets, et en faisant le service six mois après la date eur démission.

Il leur sera payé trois chevaux par malle pour le sere de celles qui seront établies sur les routes de Paris rasbourg, à Huningue, à Besançon, à Lyon, à Touse, à Bordeaux et à Brest, et deux pour le service autres routes.

V. « Il sera payé à chaque maître de poste chargé du vice, à la fin de chaque trimestre, la somme de vingt-q sous par cheval par poste, y compris les guides, qui ont à leur charge, à raison de 10 sous pat poste.

\* Les postillons, conducteurs des ma les, ne pourront ger des courriers aucune rêtr bution.

V. « Les maîtres de poste ne pourront, en aucus cas, iger le paiement d'un plus grand nombre de chevaux e celui fixé sur chaque route pour le service ordinaire s malles.

« Chaque voiture de poste aux lettres ne sera chargée te d'un seul conducteur, et de dépêches.

VI. « Il sera étab i, en outre, des courriers de poste x lettres en voiture, à cheval ou des piétons, pour surer une correspondance directe entre le chef - lieu : chaque département et ceux des départemens contius : il en sera de même établi pour la correspondance tre le chef-lieu de chaque département, et les villes à siégent les administrations de district ou l'estribunaux, t les autres lieux qui en seront susceptibles.

VII. « Le transport des malles, autre que sur les quaante et une routes ci-dessus désignées, sera fait par enreprise.

VIII. « L'administration des postes, sur l'avis des corps diministratifs, et sous l'autorisation du ministre des conributions publiques, établira le nombre de bureaux et celui de préposés utiles au service, et fera tous les fraités et adjudications nécessaires pour le transport des dépêches. Il sera remis à chaque directoire de département un double des traités et adjudications passés pour son arrondissement. Il n'y aura de clauses obligatoires pour le trésor public que celles comprises auxdits traités.

IX. « Il est défendu aux corpe administratifs et aux tribunaux de rien ordonner dans le travail, la marche et l'organisation du service des postes aux lettres.

« Les demandes et les plaintes relatives à ce service

seront adressées au pouvoir exécutif.

Séance du mercredi 7. La lecture de quelques adresses, dont l'une de l'assemblée électorale d'Eure et Loire, qui demande qu'on assure un traitement aux électeurs, a été suivie d'un rapport relatif à des fabricateurs de faux assignats, arrêtés à Dunkerque. On a adopté, sur ce point, les dispositions suivantes:

1°. « Le procès contre les fabricateurs de faux assignats arrêtés à Dunkerque, sera poursuivi au tribunal de

cette ville.

a. « La caisso de l'extraordinaire versera au trésor public une somme de 100,000 livres, pour être employée à la recherche des fabrications de faux assignats.

3°. « Le ministre de la justice est autorisé à se faire rendre compte par M. Polverel, de l'état de la procédura commencée contre les fabricateurs d'assignats, arrêtés

à Paris ».

M. Cochart a présenté, au nom du comité des finances, un projet d'organisation de la comptabilité générale des finances de l'état. Le comité propose de former un bureau unique de comptabilité, chargé de vérifier, de discuter, d'apurer les comptes, et d'en présenter ensuité les totaux et les résultats au corps législatif. Ce bureau seroit composé de quinze vérificateurs', répartis en cinq sections, dont les trois membres alterneroient entre eux; ajourné.

Ce 10 septembre 1791, PRUDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Gérmain, No. 20.

# No. 114.

# RÉVOLUTIONS

DE PARÍS.

PÉDIETS A EX NATION

BY AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

TROISIEME ANNEE.

NEUVIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à geneux, Levons-nous.



DV 10 AV 17 SEPTEMBRE 1798

Examen du rapport de l'ancien évêque d'Autun sur l'éducation nationale.

t acceptée. Il ne nous manque plus qu'un mode l'éducation publique; c'est à dire, l'édifice est levé; reste à en jeter les fondemens, à en asseoir es bases; et roils comme un procède à l'assem-

(466)

blée nationale, elle sint sa besogne par en elle auroit du la commencer. Si les nouvelles écoles eussent été organisées il y a deux ans, immédiatement après la déclaration des droits, la constitution, avant de s'élever à toute sa hauteur, est jeté des lors de profondes racines dans les esprits, et peut-être auroit on prévenu bien des désordres par un commencement d'instruction légale.

Avanti de so dissoudre, l'assemblée veut au moins qu'en sache ses intentions sur une matière aussi importante. Mais qu'elle s'en repose sur la prochaine session songrand travail ne lui convient pas; il exige toutes les lumières, tout l'à-plomb de l'age mor; elle touche à la décrépitude, et on s'en appercoit aux idées repattues, mais déguisées,

de son rapport sur l'éducation.

L'éducation paternélle est sans contredit la meilleure de toutes, par la raison qu'elle est indiquée, commandée, dingée par la mature. Elever lui-même ses anfans est le devoir le plus sacré d'un père; mais les devoirs de la grande famille sociale viennent croïser celui ci; en sorte qu'il n'y faut plus senger-maintenant. Mais il faut que que la patrie s'en docupa; et tandis qu'elle appelle les pères aux ravaux, aux emplois publics, il faut qu'un institut national remplace l'éducation domestique avec le moins d'inconvéniens possible. Un député ou un journalier pauvre, etc. ne peuvent être à la fois aux champs et à la ville, au sénat et tlans leur mêmige, de la la hécessité des écoles publiques.

écoles publiques.
Le raporteur, M. Talleyrand, paroit vouloir faire aboutir toutes les études à la constitution, comme à un centra commun; l'ancien évêque d'Autun se voit ne prêche qu'elle, et ne veut que des citoyens français. Autant l'ancien gouvernement s'efforçoit de pous teurs à une respectueuse distance des affaires, phiques, autant la

(467)

te semble vouloir nous les rendre familières lan est louable; examinons en les moyens cution.

Talleyrand distingue trois sortes d'instrucphysique, intellectuelle et morale; il propose écoles qui y correspondent; écoles primaires, es de district, écoles de département.

A l'école élémentaire placée dans chaque cann, on enseignera d'abord les principes de la ngue française parlée et écrite ». Et remarquez

les enfans n'y sont pas admis avant leur sepne année: or, à cet âge un enfant du penple,
ce à sa mère, parle sa langue assez bien pour
faire entendre: ce ne sera pas un puriste;
is on sait que le style du peuple, s'il est incorrect
grossier, a plus d'énergie dans l'occasion que les
nodes de nos rhéteurs de profession. A sept ans,
nfant du villageois n'a pas un moment à perdre,
isqu'il commence à cette époque à devenir
ile et nécessaire. Nos magisters de village so
ouvent souvent seuls dans leurs classes désertes,
our cette raison. Il en sera de même des époles
rimaires sous peu de temps.

« Mais on y apprendra les élémens du calcul, le toisé, l'arpentage ». Ces connoissances simles, et à la portée d'un chef de famille, peuvent rès bien s'apprendre à la maison paternelle penant les longues veillées de l'hiver, et aux jours le fête. Il n'est pas convenable qu'un enfant de 
ept ans et au dessus laisse ses parens au travail, 
et fasse une lieue pour prendre ses leçons. Nous 
ivons l'expérience que ces établissemens, utiles 
et beaux dans la spéculation, n'y répondent pres-

que jamais dans leurs effets.

On y enseignera, dit M. Talleyrand, les élémens de la religion. « Car ( ajoute l'ancieu évê-» que d'Autun ) si c'est un malheur de l'ignorer, » c'en est un plus grand de la mal connoître ».

J. J. Rousseau est d'un autre avis. Il ne se presse pas d'enseigner le catéchisme à son Emile.

Le livre de la nature et celui de l'évangile sont les deux seuls qu'il met entre les mains de son élève ; encore attend - t · il qu'il lui manifeste le désir d'y étudier. L'assemblée nationale, qui a décrété une statue à l'auteur d'Emile, renverra sans doute son comité d'éducation à l'école du sage de Genève.

« La morale du premier age , la morale qui est » le besoin journali r et le supplément des loix, » sera un autre objet d'instruction dans les écoles

» primaires ».

La morale n'est pas le supplément des loix, qui lui sont postérieures. Les loix ont pour base la morale; et la morale, bien connue et pratiquée,

rendroit les loix parfaitement inutiles.

Muis ici il ne s'agit pas précisément de cela; relevons plutôt le comité de ce qu'il fait de la morale un objet d'instruction publique. Est-ce que les mœurs s'apprennent? est ce qu'on peut enseigner la morale? On conçoit la nécessité d'un maitre de calcul, quand on yeur pousser cette science un peu loin : mais un professeur de morale répugne; une telle institution calomnie le cour humaia. Est ce qu'une mère a besoin de leçons pour aimer son nouveau né, et l'enfant pour aimersa mère? Est-ce qu'un père et une mère ne doivent pas être les seuls professeurs de morale de leurs enfans, sur tout quand il ne s'agit que des élémens de cette science naturelle, écrite dans le cœur de l'homme, et qu'il sait lire en naissant?

« Ensuite ( toujours dans les écoles primaires ) » les exercices du corps par le travail, afin que » l'enfant sache que le travail est le principe de » toutes choses, et qu'on n'est libre qu'autant qu'on

» no dépend pas d'autrui pour subsister ».

Le comité d'éducation n'a sans doute en vue, dans cet endroit, que l'enfant du riche; car la famille du pauvre n'a pas besoin qu'on lui fasse une leçon du travail. Trop souvent l'homme du (,469)

peuple et ses enfans éprouvent que malgré l'habitude du travail qu'ils ont contractée, ils n'en dépendent pas moins d'autrui pour leur subsistance. C'est plus souvent l'eccasion que l'amour du travail qui manque à la classe indigente et nombreuse, laquelle ne peut guère profiter des bienfaits d'une école primaire; le besoin est le maître qui se charge de leur éducation.

La partie la plus intéressante de ce plan d'éducation nationale devoit être les écoles primaires. « Elles introduiront, en quelque sorte, l'enfance » dans la société, dit le rapporteur ». Ce que nous avons observé doit suffire pour preuver que le comité n'a rien amélioré à cet égard. Les écoles primaires ne différerant en rien de nes écoles de charité dans les villes, et des écoles de villages

tenues par le magister du lieu.

Et cela ne peut guère être autrement. La constitution n'ayant pas remédié à l'inégalité des conditions et des fortunes, l'enfant du riche sera toujours mal élevé, par trop de recherches dans ses études; l'enfant du pauvre sera toujours mal instruit, par défaut de temps; et d'ailleurs, quelles que soient les occupations d'un père de famille et de sa compagne, ils trouvent toujours bien le loisir, pour peu qu'ils soient jaloux de leurs devoirs, de faire eux mêmes l'éducation de leurs eufans. Il ne devroit y avoir d'écoles publiques que pour les hautes sciences. L'éducation nationale devroit se borner à des cours de physique expérimentale, de langues étrangères, de médecime, de tactique et de législation politique. Mais la logique et l'histoire, la langue du pays et le calcul, la morale et la religion, le commerce et même les arts, pourroient très-bien s'apprendre sans sortir de la maison paternelle. Législateurs, prenez-y garde; vous avez recommandé la constitution aux mœurs domestiques : or, une école publique est le Héau des mœurs domestiques.

Mais, direzvous, nos écoles seront des supolé-

mens à l'éducation paternelle. Faut-il que les ens fans patissent de la négligence, de la mauvaise volonté, ou du peu d'aptitude de leurs parens?

Nous vous répondrons que les pères de famille se conduisoient ainsi autrefois; mais si réellement le règne de la liberté est arrivé, comme on nous le promet, l'émulation ranimera toutes les familles. Dorénavant un père surveillera de plus près l'éducation de ses enfans, afin de les rendre digaes, le plus tôt possible, du suffrage de leurs concitoyens, pour obtenir tel ou tel grade d'honneur ou de confiance.

Les écoles de district seront un peu plus utiles; mais il faudra en élaguer l'étude de la religion et de la morale, par les raisons que nous avons déduites plus haut. Qu'on y fasse un cours de constitution française, à la bonne heure; néanmoins, un bon livre sur cette matière, lu en famille, pourroit en tenir lieu. Nous en disons autant du cours d'histoire: une histoire impartiale des peuples libres et des (1) Français n'à pas besoin des commentaires d'un professeur.

Les règles de la poésie et de l'art oratoire s'apprennent en lisant les poètes et les orateurs classiques, et en fréquentant le théâtre et la tribune. Des maîtres ex professo dans ces genres ne sont que le luxe de la civilisation; il n'en est pas tout-à-fait de même pour la musique, la peinture, etc.

« Les écoles de départemens formeront particu-» lièrement l'adolescence à certains états de la » société; elles seront destinées à l'apprentissage » des fonctions publiques : écoles pour former les

<sup>(1)</sup> L'Histoire impartiale de France, en douze volumes, actuellement sous presse dens notre imprimerie, est écrite dans cet esprit, et doit être l'un des premiers livres in isspensables à l'éducation nationale.

(471)

» ministres do la religion, les médecins, les

» hommes de loi et les militaires ».

C'est fort bien. Mais l'enfant du pauvre auratil les facultés pécuniaires de se transporter dans la ville, chef lieu du département, de s'y établir pendant le temps nécessaire à ces graves études?

Nous y avons pourvu, dira le comité d'éducation: « Les sujets, avons nous dit, qui brilleront » dans des écoles primaires, seront entretenus aux » dépens de l'état, dans les écoles supérieures ».

Oui, ce sera tout comme autrefois. Les sujets brillans des universités payoient cher leur succès précoce. Ces petits prodiges de mémoire, ou d'esprit si l'on veut, pour l'ordinaire, soutenoient mal dans la société les espérances qu'ils avoient données dans leurs classes.

Mais, d'ailleurs, qui empêchera les enfans élevés chez eux de prétendre à ces espèces de bourses, si elles ne sont pas accordées comme jadis à la faveur? Ce sera un motif de plus pour les familles de perfectionner l'éducation domes-

tique.

Nous le répétons, un petit nombre de livres bien faits sur chaque matière principale, des traités concis et solides, tels que l'admirable Discours de la Méthode, par Descartes, tiendroient lieu avec avantage de toutes les écoles primaires et de district, en établissant pourtant dans chaque district des concours sévères et solennels tous' les six mois, en obligeant les pères de famille; pauvres ou riches indistinctement, d'y présenter leurs enfans élevés par eux, et aussi en instituant des récompenses, telles que l'entretien aux dépens de la patrie, et l'admission aux gfades hou norables et de confiance. Voilà tout ce qu'il nous faut, et non cet appareil d'éducation publique, dispendieuse pour le moins autant que celle de l'ancien régime, et guère plus profitable. L'

Passons aux écoles de département qui pour

roient être considérablement réduites.

(472)

La constitution civile du clergé place un séminaire dans chaque maison épiscopale; des écoles pour former des prêtres seroient donc un double emploi. Les vues de l'ancien évêque d'Autun pour cette partie de l'enseignement public sont trèssaines d'ailleurs, et parfaitement au niveau de

l'opinion.

Les meilleures écoles de médecine et de chirurgie sont les hôpitaux. Pourquoi des écoles en sus? Qu'un jeune citoyen qui se sent un goût non équivoque pour ces professions respectables. s'attache à un médecin expérimenté, suive toutes ses opérations dans toutes ses visites, lise chaque jour avec lui que ques feuillets d'un truité élémentaire; qu'on joigne à cela des concours, l'entretien aux frais de l'état, et l'expectative d'une place, en voilà plus qu'il n'en faut. C'étoit ainsi que s'appronoit la médecine chez les anciens; ils ne connoissoient pas les écoles nationales; chaque maître recommandable faisoit école dans son art. et chez lui; mais point de maisons communes pour les jeunes élèves, comme le propose le comité. Messieurs du comité, les mœurs avant tout!

Appliquons ce qui vient d'être dit aux écoles de droit. Que les juristes fréquentent les tribunaux voisins de leur domicile natal; quelques petits commentaires, et les conseils des hommes de loi consommés; avoc cela, un jeune homme, en peu de temps, à peu de frais et sans perdre de vue le channe peternel, pourra devenir un défenseur

utile de l'innocence opprimée.

Quant à l'art militaire, on pourroit s'en tenir

sux écoles du génie perfectionnées.

Outre ces trois sortes d'établissemens d'éducation nationale, le comité, ou M. Talleyrand, en propose encore un autre d'une importance bien plus grande; c'est pour ainsi dire le sommet de la pyramide; il n'embrasse rien moins que l'universalité des connoissances humaines: compesé de deux ou trois académies, de sept ou huit colléges, de cabinets, d'amphithéatres, d'ateliers, d'arsenaux, de bibliothèques, ce sera le point central de tous les arts, de toutes les sciences. La nature aura beau faire; dans ce museum complet, dans ce lycée national, on l'examinera de si près, qu'la violera de tent de manières, qu'il faudra bien qu'elle finisse par laisser tomber tous ses viles et paroître dans toute sa nudité, interdite jusqu'à ce moment aux regards perçans des mortels curiens. Elle n'aura plus de secrets pour nous. Des morveilles sortiront de cette académie par excel·lence où l'op se permet bien d'observer l'ordre

Pour ne point nous perdre dans la nue avec le consité qui, en cet endroit, prend le vol le plus haut, et pour ramener ces dénominations à leur véritable valeur, oe vaste établissement ne vera autre chose que ce que nous connoisons déjà depuis deux siè les sous le titre de collége royal de

la place de Cambrai.

«Ainsi donc, cette académie nationale, dont au» cun, peuples de l'univers, (dit M. l'ancion év 3
» que d'Autun) pas même les Grees, n'ont eu le
» courage de joter les fondemens, n'est point sor» tie toute faite du cerveau du rappertuur, quoi» qu'il en dise ». On en a trouvé le p'an dans le
col ége fon lé par François premier, et amélioré
successivement por Louis XIV, Louis XV, et je
prois même p r Louis XVI; et qu'on nous cite
une seule découv rte grande ou utile, sortie de
pe gymnase: il n'en sortica pas davantage du museum projeté. Les académiciens n'ont offert jusqu'à présent au génie qu'un fauteuil pour y
dorm r.

MM. du comité d'éducation! fait a mieux, tenez vous-en aux liures élémentaires dont vous avez dessein d'inonder toutes les classes de la société. No lésinez pas sur le salaire à accorder aux auteurs; et l'argent de l'état placé ainsi, profitèra davantage que si vous le jetiez dans le gouffre pro-

posé sous le titre d'institut national.

» Mais, dit le rapporteur dans le résumé de son » discours, l'objet de l'instruction publique est » d'embrasser tout ce qui peut perfectionner l'hom-» me national et social; donc elle réclame des » principes libres et des établissemens vastes ».

Des principes libres, sans doute, des établissemens vastes, c'est ce que nous contestons; il en est des gymnases vastes qui embrassent l'universalité des connoissances comme des grands hôpitaux où l'on traite toutes sortes de maladies; il a'y fait un gaspillage de remèdes qui ne tourne pour

au soulagement des ma ades.

« Le rapport est terminé par des vues géné-» rales sur les méthodes; ces premiera instru-» mens de nos facultés, dit il.... Nous avons » voulu aussi des méthodes pour apprendre la » morale; nous les avons cherchées dans la raison » qui la démontre, dans le sentiment qui l'anime, » dans la conscience qui la garde, dans l'intérêt » même qui la conseille, dans l'histoire qui la » célèbre, dans les premières habitudes qui l'im-

» priment ».

Il n'y a guère de méthode dans ce résumé. Ca n'est pas ainsi que Descartes parloit de la méthode. Il ne la cherchoit point dans le sentiment, dans la consoiènce, dans l'histoire, dans les habitudes, toutes choses qui se refusent à l'analyse. Descartes s'expliqueit evec plus de clarté, et si pourtant il ne se il ttoit pas de donner des loix sur l'éducation nationale à tout un grand peuple: Ce père de la philosophie française procédeit plus simplement, il mettoit plus de justesse dans ses idées, et moins de prétention dans son style.

« M. Talleyrand n'a point oublié les femmes: » pour leur assurer l'éducation qui leur convient, » il propose d'établir dans chaque département des » maisons qui leur tiendront lieu de la maison pa-

» ternelle, par leur sûreté ».

(475)

Voilà donc tout ce que l'ancien évêque d'Autun peut faire pour les femmes; elles n'auront pas beaucoup gagné au nouvel ordre de choses. Autant valoit il laisser subsister les couvens de filles, chargés autrefois de l'enseignement des jeunes demoiselles. Pourquoi le rapporteur n'a-t-il pas proposé aussi d'envoyer les femmes au collége?

Est oe denc là ces vues nouvelles, grandes et profondes qu'on a tant applaudi s dens le plan du comité? Use fille bien née et convenablement éduquée ne doit sortir de la maison paternelle que pour entrer dans celle d'un époux. C'est aux mères seules à élever leurs filles, et c'est au mari à achever l'éducation de leurs femmes : voi à la méthode de la nature.

Un reproche grave à faire et qui s'étend sur la contexture entière du rapport, c'est que le comité ou M. Tulleyrand a trop souvent perdu de vue la classe la plus nombreuse de la société, et qui en porte tout le poids: les quatre cinquièmes de la nation sont hors d'état de profiter des établissemens projetés, si l'on en excepte les écolès primaires; mais nous avons apprécié ces écoles primaires: il est vrai qu'ils n'y perdront pas beaucoup. Un autre vice qui découle du précédent, c'est de n'avoir pas pris en assez grande considération les mœurs domestiques, tout en parlant beaucoap de la morale; la constitution ne sera bien connue que de ceux en état d'en tirer parti à leur seul avantage. La peuple, ou ce qu'on nomme encore le vulgaire, ne se tronvera jamais à portée de se bien pénétrer des principes qu'elle renferme, et auxquels il se seroit attaché de plus en plus, sans être tenté d'en abuser.

C'est aux pères de famille de toutes les classes qu'il falloit s'adresser. Honorables citoyens, auroit on du leur dire, reprenez l'exercice du plus saint, du plus auguste, du plus important de vos devoirs, l'éducation domestique de vos enfans; c'est moins pour vous sans doute que vous aves

fait le révolution que pour eux. Les bienfaits du nouveau régime ne seront bien sensibles que quand le temps vous aura rendus insensibles au cherme de la vie; mais la génération qui vous succéders entrera en jouissance tout aussi-tôt que yous l'aurez préparée au règne nouveau de la liberté; montrez vous jaloux de leur servir de guide; inspirez leur des mœurs; la nature vous a donné le don de persuasion à leur égard. Les leçons paternelles se gravent dans un cerveau tendre et ne s'elfacent jumais. Soyez donc les Mentors de vos annas; ne souffrez pas qu'una main étringère fasse votre ouvrage on le gâte; et quand il en sera țemps, sorti z do : chez vous entourés do votre famille, approchez vos enfans de l'autel de la patrie, et dit s av c orgueil: et moi aussi, je suis père et en état de payer ma dette à la société. Înterrogez mes enfans, j'espère les avoir élevés de façon que ni la patrie, ni leur père, ni enza m'auront à rougir (1).

## Acceptation de la constitution par le roi.

Depuis l'époque du 21 juin, la monarchie française étoit sans menarque; il n'y avoit pas même de chef unique du pouvoir exécutif; la masse de de ces fonctions étoit subdivisée emplusieurs meins: Louis XVI, qui avoit et compromis la sûreté publique et protesté contre la constitution; auroit dû s'attendre à perdre les droits qu'elle lui assure; il en a été résolu autrement. L'assemblée constituante a si bien revu, augmenté et corrigé la constitution, qu'enfia Louis XVI, tout diffi île qu'il soit, l'a trouvée parfaitement de son goût, et l'a acceptée une seconde fois.

L'agte constitutionnel étant clos, l'assemblés

<sup>(</sup>c) Nous r viendrons sur cette importante matière à mesure que l'assemblée nationale s'en occupara.

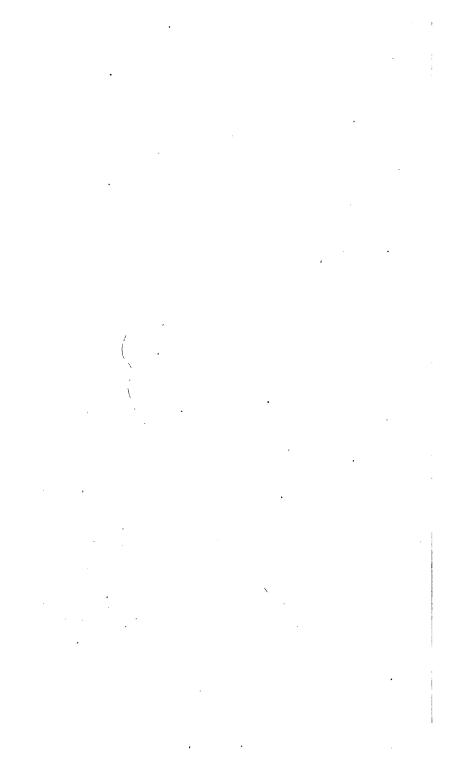

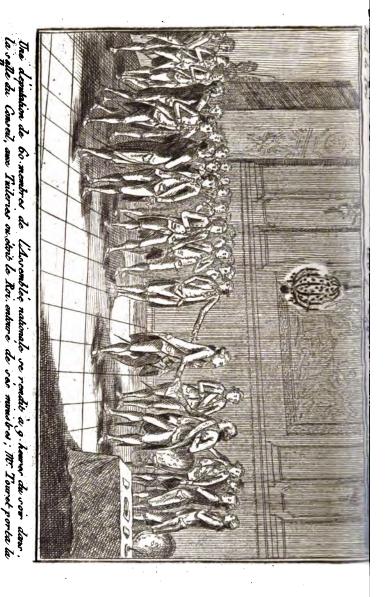

Parson das Révolutions de Paris rue des Marais II. St. G. No. 20.

(477)

ayant déclaré qu'elle ne pouvoit pas y toucher, le parti de faire grace à Louis XVI étant décidément arrêté, il paroi soit tout naturel que le sénat le mandat pour lui faire part de la clémence de la nation, lui donner lecture de l'ensemble de la constitution, et le sommer de dire et déclarer s'il

acceptoit, oui ou non, la cherge de roi.

Une autre mesure a été adoptée: les mêmes homes qui avoient ordonné la détention de Louis XVI, décrétèrent qu'une députation de soixante membres se rendroit du manège au palais des Tuileries, pour lui présenter l'acte constitutionnel. M. Thouret fut choisi pour l'orateur de cette députation, et dans le peu de mots qu'il adressa au roi, on y retrouve encore cette expression servile voire majesté.

Louis XVI répondit qu'il examineroit la constitution; et que pour ce fairs, il ne sostiroit point

de la ville de Paris.

Le lendemain il envoya à l'assemblée nationale la lettre suivante, par M. Duport du Tertre, mimitre de la justice:

## Messieurs,

J'ai examiné attentivement l'acte constitutionnel que vous avez présenté à mon acceptation. Je
l'accepte, et je le ferai exécuter. Cette déclaration
eût pu suffire dans un autre temps. Aujourd'hui
je dois aux intérêts de la nation, je me dois à
moi-même, de faire connoître mes motifs. Dès le
commencement de mon règne, j'ai désiré la réforme des abus, et, dans tous les actes du gouveraement, j'ai aimé à prendre pour règle l'opinion publique. Diverses causes, au nombre desquelles on doit placer la situation des finances à
mon avénement au trône, et les frais immenses
d'une guerre honorable, soutenue long temps sans
accroissement d'impôts, avoient établi une dispro-

portion considérable entre les revenus et les dé-

penses de l'état.

Frappé de la grandeur du mal, je n'ai pas cherché seulement les moyens d'y porter remède; j'ai senti la néocssité d'en prévenir le retour. J'ai conçu le projet d'assurer le bonheur du p uple sur des bases constantes, et d'assijétir à des règles invariables l'autorité même dont j'étois dépositrire. J'ai appelé autour de moi la nation peur l'exécuter.

Dens le rours des événemens de la révolution, mes intentions n'ont jamais varié. Lorsqu'après avoir réformé les anciennes institutions, vous av z commencé de mettre à leur place les premiers essais de votre ouvrage, je n'ai point attendu, pour y donner monassentiment, que la constitution entière me fût connue: j'ai favorisé l'établissement de ses parties avant même d'avoir pu en juger l'ensemble; et si les désordres qui ont accompagné presque toutes les époques de la révolution vonoient trop souvent affliger mon cœur, j'espérois que la loi reprendroit de la force entre les mains des nouvelles autorités, et qu'en approchant du terme de vos travaux, chaque jour lui rendr it ce respect, sans lequel le peuple ne peut avoir ni liberté, ni bonheur; j'ai persisté long temps dans cette espérance, ma résolution n'a changé qu'au moment où elle m'a abandonné.

Que chacun se rappel'e l'époque où je me suis éloigné de Paris. La constitution étoit prête à s'achever, et cependant l'autorité des loix sembloit s'effoiblir chaque jour; l'opinion, loia de se fixer, se subdivisoit en une mu'titude de partis; les avis les plus exagérés sembloient obtenir seuls de la faveur; la licence des écrits étoit au comble; aucun pouvoir n'étoit respecté. Je ne pouvois plus reconnoître le caractère de la volonté générale dans des loix que je voyois par-tout sans force et sans exécution: alors, je dois le dire, si vous m'eussiez présenté l'acte constitutionnel, je n'au-

rois pas cru que l'intérêt du peuple, règle constante et unique de ma conduite, m'eût permis de

l'accepter.

Je n'avois qu'un sentiment, je ne fermois qu'un seul projet; je voulois m'isoler de tous les partis, et savoir quel étoit véritablement le vœu de la nation. Les motifs qui me dirigérent ne subsistent plus aujourd'hui; depuis lors les inconvéniens et les maux dont je me plaignois vous ont frappé comme moi. Vous avez manifesté la volonté de rétablir l'ordre; vous avez porté vos regards sur l'indiscip ine de l'armée; vous avez connu la nécessité de réprimer les abus de la presse: la révision de votre travail a mis au nombre des loix réglementaires plusieurs articles qui m'avoient été présentés comme constitutionnels.

Vous avez établi des formes légales pour la révision de ceux que vous avez placés dans la constitution. Enfin le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi; je l'ai vu se manifester à la fois par son adhésion à votre ouvrage, et par son attachement au maintien du gouvernement menar-

chique.

J'accepte donc la constitution. Je prends l'engagement de la maintenir au dedans, de la défendre
contre les attaques du dehors, et de la faire exécuter par tous les moyens qu'elle met en mon
pouvoir. Je déclare, qu'instruit de l'adhésion que
la grande majorité du peuple donne à la constitut on, je renonce au concours que j'avois réclamé
dans ce travail, et que n'étant responsable qu'à
la nation, nul autre, lorsque j'y renonce, n'auroit le droit de s'en plaindre.

Je manquerois cependant à la vérité, si je disois que j'ai apperçu dans les moyens d'exécution et d'administration, toute l'énergie qui seroit nécessaire pour imprimer le mouvement, et pour conserver l'unité dans toutes les parties d'un si vaste empire; mais puisque les opinions sont aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens que l'expérience

seule en demeure juge. Lorsque j'aurai fait agir, avec loyauté, tous les moyens qui m'out été remis, aucun reproche ne pourra m'être adressé, et la nation, dont l'intérêt seul doit servir de règle, s'expliquera par les moyens que la constitution lui a réservés. Mais, messieurs, pour l'affermissement de la liberté, pour la stabilité de la constitution, pour le bonheur individuel de tous les Français, il est des intérêts sur lesquels un devoir impérieux

nous prescrit de réunir tous nos efforts.

Ces intérêts sont le respect des loix, le rétablissement de l'ordre et la réunion de tous les oitoyens. Aujourd'hui que la constitution est définitivement arrêtée, les Français vivant sous les mêmes loit, no doiveat connoître d'autres ennemis que ceux qui les enfreigneat. La disco-de et l'enarchie. voilà nos ennemis communs: je les combattraide tout mon pouvoir. Il importe que vous et vos suecesseurs me secondiez avec énergie; que sans youloir dominer la pensée, la loi protège également tous ceux qui lui soumettent leurs actions; que neux que la crainte des persécutions, des troubles · aureit éloignés de leur patrie, soient certains d'y trouver, en y rentrant, la surcté et la tranquillité; et pour éteindre les haines, pour adou ir les maux qu'une grande révolution entraîne toujours à sa suite, pour que la loi commence d'aujourd'hui à avoir une pleine et entière exécut on, consentons à l'oubli du passé; que les accusations et les poursuites, qui n'ont pour principe que les événemens de la révolution, soient éteintes dans une réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux qui n'ont été déterminés que par leur attachement pour moi; pourriez vous y voir des coupables? Quant à ceux qui, par des excès, où je pourrois appercevoir des injures personnelles, ont attiré sur eux la poursuite des loix, j'éprouve à teur égard que je suis roi de tous les français. Signé, LOUIS.

P. S. J'ai pensé, messieurs, que c'était au milieu même des représentans de la nation, et dans le lieu même où la constitution avoit été formée y que je deveis en proponcer l'acceptation solemelles Je me rendrai en conséquence demain à midi à l'assemblée nationale ».

Cette lettre a été interrempue à plusieurs repuises, des bravo, des transports, des aris désord dannés ent prouvé que les Bourbous sent tellers à la France; que le destina de l'empire repose sur des têtes si chères, et que le peuple français estifait, mé ; constitué, organisé, créé de tous les temps pour la monarchie.

Jetons un coup d'esil sur la toneur et les expressions de cette lettre : premièrement nous reinstra quons que Louis XVI n'écrit pas si mal; dette lettre est en style français.

« J'ai examiné attentivement l'acte constitut! 
> tionnel que vous avez présenté à mon accepta> tion; je l'accepte, et je le ferai exécuter »: Celaest cathégorique, et Louis XVI pouvoit se dispenser du reste, tous les points qu'il avoit indiqués dans sa protestation ont été réformés; et la constitution est de nature à lui plaire; Joséph II etLouis XIV n'en eussent point été mécontens:

« Cette déclaration cut pu suffire dant un aux tre temps ». Oui, dans le temps où on l'appeloir le plus honnéte homme de son roynume.

« Anjourd'hui! je dois aux intérêts de la na
nais aux intérêts de la nation de la nest point aussi clair. Qu'importe à la nation les motifs que peut avoir un homme d'accepter où de refuser une place? Louis XVI croit que sans lui la maition seroit anéantie. Ce n'est pas avoir une médioere idée de sa personne; qua t à nous, nous croyons absolument le contraire; sans la nation, Louis XVI ne seroit rien, et sans Louis XVI, same roi, la nation seroit tout ce qu'elle peut être, elle seroit un peuple libre.

« Dès le commencement de mon règne, j'ai dé; Nº. 114. n siré la réforme de tous les abus, et, sans tous n les actes du gouvernement, j'et aimé à prendre pour règle l'apinion publique n. Etoit-oc en existant les parlemens, seuls of its du culte public de ce temps là? étoit-oc en créant une cour plénière, réprouvés par le vœu public? en embastitiant les vingt quaire députés de Bretagne, en bloquant le ville de Paris, en ténant la séance du adjuin, etc?

» autour de moi la nation » Cola n'est pus vrai; Louis a appelé los états généraux; mais ces états de mais la maion : et éncore appelés? Parce qu'ils étoit impossible de continuer pars long temps la perception des impôts, et qu'on avoit estayé en vaix de la cétablir per le moyen d'une nidicule opayopation des netables; du reynume.

« Déns le cours des événemens de la révelun tion, mes intentions n'ent jumeis varié ». Tent pie; car l'intention qui a déterminé le voyage de

Montmédi étoit celle d'un traitre.

« Que chacun se rappelle l'époque ch je me n suis éloigné de Paris... la licence des écrits se étoit au comble ». Louis XVI entend-il par la licence des écrits ces vérités qu'on lui adressoit de tous les points de la France? Il est vrai que les écrits véridiques font peur au desposisme (1), et que les conscils de Louis XVI voient bien qu'il est indispensablement nécessaire qu'un jour la noyauté anéantisse la liberté de la presse, on bien que la liberté de la presse écrase la royauté. On ne neus persuadera jamais que tel fonctionnaire

<sup>(</sup>a) Si Louis XVI avoit he l'histoire, il auroit appris que le despose Frédéric lui même, savoit respecter la liberté de opinions sur sa personne. — Il doma ordre de taire afficher plus bas un placard dirigé contro lui, ann qu'on pût le lere plus aisément.

public, qui sa plaint de la liberté de la presse, ait des intentions pures, et veuille remplir ses de-

voirs avec loyante.

« Enfin, Li vœu du peuple n'est pas douteux » pour moi. Je l'ai vu se manifester à la feis par » son adhésion à votre ouvrage, et par son atta-» chement au gouvernement monachique ». Apparemment que les comités n'opt donné à lire à Louis XVI que l'adrosse du département des deux Savres, le seul qui, dans les grands événemens da juin et juil et , ait manife té des intentions monarchiques, tandis que 60 autres départemens avoient dimandé de la manière la plus positive que ce même Louis XVI fût jugé par une convention nationale ad hor. Il semble, au reste, que Louis XVI n'accepte la constitution de son pays que parce que cetta constitution le fait roi dans toute l'étendue du terme, et qu'il auroit resu 6 net l'exercice des fonctions de chef du pouvoir exécutif sous le nom de maire, de doge, etc. Il n'etpepte que parce qu'il est roi héréditaire. Un tel homme est plus attaché à sa famile qu'à sa patrie.

"Jo prends l'ongagement de la maintenir en dedans, (la constitution) de la défendre contra les attaques da dehors, et de la faire exécuter par tous les moyens qu'elle met en mon pouvoir ». Il avoit déjà pris ce même engagement le 4 février 1790, le 14 juillet de la même année, et dans les derniers jours du mois de février dernier, immédiatement après le fameux voyage de Saint Cloud. Semel maius, semper malus præsumitur.

« Je déclare que je renouce au concours que p j'avois réclamé dans ce travail, et que n'étant » responsable qu'à la mation, nul autre, lorsque » j'y renouce, n'auroit le droit de s'en plaindre ». Cette phrase, qui a excité tant d'applaudissamens, n'est pas tout à fait intelligible. Mais une chose qu'en y remarque essentiellement, c'est que la

(484)

constitution lui 'ayant interdit certain concours dans la confection des loix, il est tout à fait méséant à un homme d'oser dire qu'il renonce à une prérogative qu'on lui a refusée explicitement; c'est donner à entendre qu'on n'avoit pas le droit de luf faire ce refus; c'est attaquer la souveraineté du peuple; c'est supposer que la constitution n'exister dit pas, s'il avoit plu à Louis XVI qu'elle l'existat point.

" « Je manquerois cependant à la vérité, si je 3º disois que j'ai apperçu dans les moyens d'exécution et d'adhinistration toute l'énergie qui » seroit nécessaire pour imprimer le mouvement, » et pour conserver l'unité dans toutes les parties 'd'un si vaste empire; mais puisque les opinions » sont aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens que l'expérience seule en demeure juge ». Je consens ..... le bon maître! tant que les peuples souffriront que les rois leur parlent sur ce ton; ils seront loin d'être libres. Souffrez un roi, puisque vous h'avez su vous en passer, mais qu'il soit plus mesure dans ses discours, et qu'il apprenne qu'il n'est que roi, que c'est le peuple qui est souverain. Il est tout naturel que Louis XVI, qui a fait le métier de despote pendant quinze ans, trouve qu'il n'y a point assez d'unité là où il y a une representation quelconque; mais il est étennant qu'il parle encore le langage des Sultans aux

" « Pour que la loi commence d'aujourd'hui à savoir une pleine et entière exécution, consens tons à l'oubli du passé; que les accusations et se les poursuites; qui n'ont pour 'principe que les sévénemens 'de la révolution, soie à éteintes dans une réconciliation générale ». 'C'est-à dire, accordez une amnistie en faveur des patriotes et des contre révolutionnaires; il y a plus d'un mois que nous ne cessons de dire que l'affaire scanda-leuse du tribunal du sixième arrondissement n'a eu

représentans d'un peuple qui se vante d'avoir la

plus belle constitution de l'univer.

que cette démarche pour objet. Nous y reviendrous dans le cours de cette discussion.

« Je ne parle pas de ceux qui n'ont été déter-» minés que par leur attachement pour moi. Pour-« riez vous y voir des coupables »? Il seroit diffieile de porter plus loin l'amour-propre du roi et la nullité de la nation. Oui, oui, l'on peut voir des coupables dans ceux qui ont été déterminés par l'amour du roi ; ce n'est pas l'amour des rois qui convient à des peuples, c'est l'amour de la liberté; et puisque Louis XVI reconnoît lui-même que l'attachement à sa personne a entraîné plusieurs des siens à des actes qui ont besoin de la clémence de la nation, qu'on nous dise encore que les rois ne sont pas dangereux, et que l'amour des rois n'est point une cause suffisante pour entrainer la subversion des empires. Les gardes du corps, les chevaliers du poignard, Bouillé, n'ont été déterminés que par leur attachement su roi. Quel est l'homme qui les en a crus moins coupables?

"Quant à ceux qui, par des excès, où je pour-» rois appercevoir des injures personnelles, ont n attiré sur seux la poursuite des loix, j'éprouve » à leur égard que je suis le roi de tous les Fran-» çais ». Ceoi est pour les persécutés à cause de l'atfaire du champ de Mars; mais que signifient ces mots : j'éprouve que je suis le roi de tous les Français? Cela vent dire ou que le roi leur fait grace; ou qu'il se croit trop au dessus d'eux pour s'occuper de ce qu'ils ont dit et fait. Dans ca dernier cas, Louis XVI se met au dessus de la censure et de l'opinion publique, et il doit être regardé comme un tyrau absolu, puisque déjà la constitution le place au dessus des loix. S'il entend qu'il veut leur faire grace, il se trompe; il n'en a pas le droit

Dès que l'assemblée fut revenue de son premier engoument, M. de la Fayette, qui s'est toujours tronvéche, quand il s'est agi de fayoriser les intentions du roi, M. de la Fayette a proposé et fait adopter les décrets suivans: 1° que toutes pro édures pour faits relatifs à la révolution sont abelies, et que les personnes détenues pour les mêmes faits seront remises en liberté; 2° qu'on sera désormais libre de sortit du royaume et d'y rentrer.

Il suit du premier article que tous les orimes d'état vont rester impunis; que les Lambesc, les Condé, les d'Artois, que tous les scéérats émin grés vont rentrer parmi nous; qu'ils vont venir tramer de nouveaux projets de guerre intestine; que la cour du roi des Français va redevenir ca. qu'étoit la cour du roi de France ; les gardes du corps seront rétab is sous un autre mode; tous les brigands qui ont dilapidé la fortuge publique yont reparoitre avec une nouvelle icaolence, et deux mois ne se passeront pas que le séjour du roi de la constitution n'offre le même sociadale qu'offrirent autrefois le luxe effréné de la cour de Versailles. Cette cour sera en guerre ouverte avec l'assemblés nationale et tout se qu'il y a d'honnêtes gens dans Paris; il est impossible que jamuis elle pardonne aux patriotes de l'avoir disper ée pendant trois ans.

Mais en cas que los émigrés ne veuillent pas rentrer, l'article a leur fournit la faculté d'augmenter leurs moyens d'attaque. La horde de mécontens qui nous infeste s'empressera d'aller les rejoindre; ils partiront librement, en emportant le peu qui nous reste de numéraire; l'armée de Worms se grossira, la ligue des tyrans s'effectuera; on nous déclarera, ou bien on nous fera la guerre saus nous la déclarer, et c'est nous qui fourcirons l'or et tous les moyens de la faire.

L'in grande considération frappe ceux qui savent calculer les événemens. Louis XVI est très-attaché- à sa famille; elle est toute dans le pays étranger. Peut-on compter sur sa parole et son serment tant qu'on ne voit pas rantres ses frètes?

Revenous à la suite des faits relatifs à l'accepsation du rei. Les prepositions de M. de la Fayette syant décrétées; un membre a fait la motion d'envoyer au rei une députation de seixante membres pour le remercier de ce qu'il accepteit la constitution. Des voix se sont élevées pour crier qu'il fatloit y aller sour; mais le délire n'a pas été jusqu'à ce point, la proposition de soixante membres a été décrétée. Voici le rapport qu'a fait à ce sujet M. Chapelier, prateur de la députation, au commencement de la séance du mercredi 14.

Messieurs, nous avons rempli auprès du roi la mission dont vous nous avez chargés: nous avons perté à sa mejesté le décret que vous avez prononcé en lui remettant ce décret, nous avons exprimé au roi le sentiment qu'avoit excité dans l'assomblée nationale le message qu'il lui avoit exvoyé. Nous avons dit au roi ce peu de mots:

«Sire, l'assemblée nationalea entendu la lecture du message que votre majesté lui a adressé, élle a souvent interrempu cette lecture par des applications répétés, seuls capables d'exprimer les sentimess dont le peuple français a été animé depuis ai long temps pour ses rois; l'assemblée partageant les désirs de votre majesté d'éteindre soutes les haines, de fixir toutes les dissentions, et voulant marquer cette grande époque par tout ce qui peut la réndre selemente, s'est empressée de prononcer un décret qui efface toutes les traces d'une révolution désormais achevée; elle nous a chargés d'apporter à votre majesté le déprets que poroi»:

Note avers la au roi votre décret. Le roi, d'un sen de sensibilité très remarquable, a répondu

à peu près en ces termes :

"Je me ferni tou ours un plaisir et un devoir de suivire la volouté de la nation quand elle me sera comples paris sensible à l'empressement de l'assomblés nationale à déférer au désir que je lui ai témoigné de laire un sets de bienfaisance. Ce juir sera mémorable dans l'histoire, je souhaite qu'il mette fin à la discorde, qu'il réunisse tout les

monde, et que nous ne soyons qu'un.

Le roi sjouta: je suis instruit que l'assemblée nationale a rendu ce matin un décret relativement au port du cordon bleu, dont ella mous a, mon fils et moi, honorés exclusivement. Comme cette décoration n'aveit à mes yeux d'autre prix que celui de la pouvoir communiquer, je suis déterminé à quitter le cordon bleu, je vous prie de faire part de ma résolution à l'assemablée ».

La reine et les enfans du roi se montrèrent à la porte du conseil où votre députation avoit été: reque par sa majesté. Le roi s'est tourné vers nous en disant: voilà la reine et ma famille qui partagent mes sentimens. La reine, s'avançant avec empressement vers nous, nous a dit: « nous accourtons tous, mes enfans et moi, et nous partageous tous les sentimens du roi ».

Il n'est aucun décret qui, porte que le roi des Français prendra la qualification de sa majesté, et M. Chapelier a eu tort de se servir de cette expression. Y cût il même un décret qui mi agord dât ce titre, incompatible avec la majesté de la nation, Louis XVI n'étoit point encore alors roi des Français, et M. Chapelier a compromis la dignité du peuple qu'il a l'honneur de représenter.

Si l'on pouvoit imaginer qu'un roi, que Louis XVI sur tout, est de bonne foi, en venteroit sa réponse: Je me ferai toujours un devoir de suiere la volenté de la nation quand elle me sera connue. Un républicain ne diroit pas mieux: Le refusqu'il fait du cordon bleu prête à diverses interprétations. Si Louis XVI avoit puisé ce refus dans l'amour de l'égalité, il mériteroit des éloges; mais quel est l'homme qui supposera des prancipes d'égalité à un roi, et sur tout à un roi qui a fait la protestation du 21 juin? Quel a dono

(489)

eté son but? A-t-il voulu donnér une leçon à l'assemblée nationale? A-t-il craint de déplaire à sa famille? Constitutionnellement parlant, il a toulours ou tort : les royalistes soutiennent que c'est pour la nation qu'ils ont fait un rei, que la royauté appartient à la nation, etc. Si ce principe est yrai, le oordon bleu étant un attribut de la royauté, il n'est pas plus au pouvoir de Louis XVI de le refuser, qu'il ne seroit au pouvoir d'un officier municipal de paroître dans les cérémonies publiques sans son écharpe. Ce fait nous rappalle qu'il reste à l'assemblée nationale à décréter la royauté aura d'autres attributs, si le manteau, le trône; le sceptre, la couronne; serent les attributs de la royauté constitutionnelle de France, comme ils le sont de la reyauté despotique de Suède et de Berlin.

« La reine et les enfans du roi se montrèrent » à la porte du conseil ». Que veut dire cette comédie d'Antoinette? Pourquoi cette femme va t-elle se présenter, avec ses enfans, aux députés d'un sénat qu'elle méprise, et qu'elle a outragé tant de

fois?

N. 114.

Dès la veille du jour que Louis XVI se rendit à l'assemblée nationale, le sieur Chantereine, successeur du sieur Brézé, maître des cérémonies, avoit fait préparer, dans l'assemblée, à côté du siège du président, un dais pour recevoir le roi; mais, avent que la séance fût ouverte, des députés lui ordonnèrent de supprimer cet appareil insolent; le sieur Chantereine alla consulter le ministre, et le ministre lui dit qu'il falloit obéir; en conséquence, le dais fut emporté.

Dès que l'assemblée fut complète, M. Thouret lui rappela qu'il faudroit envoyer une députation au roi dès qu'il seroit annoncé : on choisit à cet effet onze personnes, parmi lesquelles on voit figurer M. Bailly, maire de Paris, et M. de Liancourt, premier valet de la garderobe du roi. On prépare à la place de M. le président deux fauteuils sem-

blables, et parsemés de seurs de lis d'or. Plusieurs membres font l'observation que quand le rei prêtera son serment. l'assemblée doit être converte et assise : on alloit mettre cette proposition aux voix lorsqu'un huissier annonce le roi; les membres de la députation vont à sa rencontre, et il entre précédé d'eux et suivi de ses ministres ; M. le président occupoit celui des deux fauteuils placé à la droite, le roi va prendre se gauche; l'assemblée était debout et découverte; Louis étoit debout et découvert; il prononce ces mots: Messieurs, je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée à l'acte constitutionnel; en consequence, je jure d'etre sidèle à la nation et à la loi. Il se fait un mouvement général dans l'assemblée, et ce mouvement étoit digne des représentans d'un grand peuple. L'assemblée s'assévoit et se couvroit; elle vouloit voir une fois la personne de Louis XVI debout devant elle. Il continue : et d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la constitution décrétés par l'assemblée nationale constituante. Le roi, qui ne s'étoit pas d'abord apperçu qu'il étoit seul debout et découvert, s'en apperçoit toutà-coup; il s'émeut, palit, s'assied et profère encore ces mots: et à faire exécuter les loix.

Ce fut là la première fois que l'assemblée nationale se mit à sa place; mais malheur à ceux qui sont frappés d'étounement à la vue d'un roi debout et découvert en présence des représentans d'une nation. De nombreux applaudissemens ent suivi cette émission du nouveau serment de Louis XVI; il a fini par ces paroles : « Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablisseme t de la paix, de l'union, et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire »! (La reine et son fils assistèrent à cette cérémonie, placés dans la tribune du tachygraphe, derrière le président). L'assemb ée oublant bientôt sa première grandeur, fait reten-

(491)

tir la salle de cris de vive le roi. Dans ce moment, le ministre de la justice lui présente l'acte constitutionnel, il le signe; M. Duport du Tertre descend au bureau des secrétaires, et le signe avec les autres ministres. Mais pourquoi cet intermédiaire entre le président de l'assemblée nationale et le roi? Répugnoit-il à Louis XVI de traiter d'égal à égal avec la première personne de France? Il eût dû se rappeler qu'il étoit à gauche et le président du sénat à droite. Celui-ci, assis à côté du roi, se tourna vers lui, et prononce le discours suivant:

« De longs abus, qui avoient triomphé des bonnes intentions des meilleurs rois, et qui auroient bravé sans cesse l'autorité du trône, epprimoient la France ».

Dépositaire du vœn, des droits et de la puissance du peuple, l'assemblée nationale a rétable, par la destruction de tous les abus, les bases solides

de la prospérité pub ique.

Sire, ce que cette assemblée a décrété, l'adhésion nationale la ratifie: l'exécution la plus complète dans toutes les parties de l'empire, atteste l'assentiment généra!. Il déconcerte les projets impuissans de ceux que le mécontentement aveugla trop long temps sur leur propres intérêts. Il promet à votre majesté qu'elle ne voudra plus en vain

le bonheur des Français.

L'assemblée nationale n'a plus rien à désirer en ce jour à jamais mémorable, où vous consomme dans son sein, par le plus solemnel engagement, l'acceptation de la royauté constitutionnelle. C'est l'attachement des Français, c'est leur confiance qui vous défèrent ce titre respectable et pur à la plus belle couronne de l'univers; et ce qui vous la garantit, sire, c'est l'inépui able autorité d'une constitution librement décrétée, c'est la force invincible d'un peuple qui s'est senti digne de la liberté, c'est le besoin qu'une aussi grande nation aura toujours de la monarchie héréditaire.

Quand votre majesté, attendant de l'expérience les lumières qu'elle va répandre sur les résultats pratiques de la constitution, promet de la maintenir en dedans et de la défendre contre les attaques du dehors, la nation se reposant, et sur la justice de ses droits, et sur les sentimens de sa force et de son courage, et sur la loyauté de votre coopération, ne peut connoître au-dehors aucun sujet d'alermes, et va concourir, par sa tranquille confiance, au prompt succès de son gouvernement intérieur.

Qu'elle doit être grande à nos yeux, sire, chère à nos cœurs, et qu'elle sera sublime dans notre histoire, l'époque de cette régénération qui donne à la France des citoyens, aux Français une patrie, à vous, comme roi, un nouveau titre de grandeur et de gloire; à vous, comme homme une nouvelle source de jouissances et de nouvelles sensations

de bonheur.

Jamais, peut-être Louis XVI ne s'est entendu flutter d'une manière aussi exagérée: si nous en croyons le sieur Thouret, parlant au nom du peuple Français, tous les rois, nul excepté, ont eu de bonnes intentions; ce n'est pus l'autorité du trône qui avoit opprimé la France, ce sont les abus qui

avoient opprimé l'autorité du trône.

« Sire, ce que cette assemblée a décrété, l'ad
"» hésion nationale le ratifie »; cela étoit vrai jusqu'à
certains points avant le voyage de Montmédi, cela
étoit encore vrai jusqu'à certains points jusqu'à
l'époque de la révision qui a été faite de la constitution; mais M. Thouret est un imposteur lorsqu'il dit que les altérations qu'on y a faites ont été
ratifiées par l'adhésion nationale.

« Il promet à votre majesté (l'assentiment gé-» nétal) qu'elle ne voudra plus en vaiu le bonheur » des Français ». L'a-t il jamais voulu ? Est ce pour le bonheur des Français qu'il a demandé 40 millions, fruit du travail et de la sueur des Français ? Passe qu'un roi parle de son amour pour le peuple, ( 493 )

c'est de style et d'étiquette; mais le président de

l'assemblée nationale devroit être vrai.

« C'est l'attachement des Français, c'est leur » confiance qui vous défèrent ce titre respectable .» et pur à la plus belle couronne de l'univers ». D'après tout oe qu'a fait Louis XVI, cette confiance, est impossible à supposer; la nation n'en a donné aucune preuve, tout le monde doute encore de la sincérité du roi, et M. Thouret lui en a imposé quand il a dit que c'étoit la confiance qui lui déféroit la couronne.

« Et ce qui vous la garantit, c'est le besoin » qu'une aussi grande nation aura toujours de la » monarchie héréditaire ». Dire à un roi que l'on aura toujours besoin de lui, c'est l'inviter à l'égoisme, à la tyrannie. Qu'à raison de son étendue et de sa population, la France soit con lamnée au malheur éternel de la monarchie, c'est encore un problème; mais M. Thouret ne devoit pas donner un problème pour une vérité démontrés; combien d'hommes ont pensé et pensent encore que c'est précisément à cause de sa population que la France est, plus que tout autre état, propre au gouverne-

ment républicain!

« La nation, se réposant sur la loyauté de votre '» coopération ne peut connoître au dehors aucun » sujet d'alarmes ». Le zèle actif des gardes nationales, l'inquiétude contre les villes frontières, . le souvenir du pas é , le voyage de Montmédi 🛊 tout dément cette entière confiance, promise par M. Thouret. La nation seroit perdue, si elle s'abandonnoit à un tel sentiment. Veillez, si vous voulez rester libres! soyez confians si vous voulez devenir esclaves ! on ne le voit que trop clairement; le système de la cour et des comités ne tend qu'à · inspirer cette confiance de la servitude; mais il est prouvé par l'expérience de tous les siècles que · les peuples n'ont cessé d'être libres qu'alors qu'ils se sont réposés sur les gouvernans, du soins des relutions etrangères et de la défense de l'état.

Après ce discours, le ministre de la justice remit M. le président l'acte constitutionnel, et le roi, accompagné, comme à son arrivée, sortit au milieu des applaudissemens. Voilà donc l'acte constitutionel accepté, juré et signé par Louis XVI. On croiroit que l'assemblée nationale va continuer ses délibérations; Lon, Messieurs, dit M. Thouret, on a fait la motion que l'assemblée entière reconduise sa maiesté. Oui, oui, s'est on écrié: et tous se sont précipités sur les pas du monarque.

Louis XVI étoit venu par la rue St. Honoré; mais il est retourné par le jardin des Tuileries: une fou e innombrable l'y attendoit; ses satelutes firent poser le chapeau à tout le monde; on tira le canon toute la journée, le soir il y eut illumination; mais nous devons dire que l'ivresse n'a pas été sussi complète qu'on s'y seroit attendu de la part des Parisiens; quelques enfans brûlèrent des fusées et des pétards; huit à dix menétriers se trouvèrent comme par basard sur le Pont-Neuf, et voulurent y jouer des contre-danses; mais la petite ruse réussit mal, et le peuple ne dansa point.

A l'euverture de la séance du jeudi 15, l'assemblée nationale a décrété que dimanche prochain, dans la capitale, et dans toutes les communes du royaume, le lendemain du jour qui suivra l'envei de la constitution, cette con-titution sera solemnellement proclamée par les officiers municipaux du lieu, et qu'il y aura un Te Deum chanté en action de graces pour l'achèvement de la constitution: l'assemblée à aussi ordonné que tous les prisonniers détenus pour mois de nourrios seroient mis en liberté. Une députation a été porter oc décret à la sanction du roi, qui a répondu qu'il en presseroit l'exécution.

Il y a deux manières d'envisager cette cérémonie universelle. Ou o'est un nouvel acte de fligornerie et d'adulation, et il seroit moins pardonnable que tous les autres, en ce qu'il est plus général et plus étendu; ou o'est un acte solennel qui ne tend qu'à consacrer d'une manière plus positive l'acceptation

de Louis XVI, et cette précaution pourroit avoir ses avantages. Nous ne nous dissimulerons cepeudant pas qu'une fête nationale, qui n'a pour objet que l'acceptation du roi, expose la nation à de grandes erreurs, par conséquent à de grands maux. Ce n'est pas préci ément de l'acceptation que le peuple doit se réjouir, c'est de la chose même, c'est de l'achèvement de la constitution, laquelle est tout à fait indépendante d'aucune espèse d'acceptation. N'y a-t il pas toutà craindre que le peuple ne se livre à ces mouvemens d'enthousiasme personnel, dont l'assemblée nationale ne s'est pas défendue? et s'il ne discerne pas la constitution d'avec l'acceptation, s'il attache à l'idée de l'acceptation celle de la valeur de la constitution, l'assemblée nationale n'a rien fait, et dans l'ordre moral la révolution est parfaitement nulle ; mais il y a trop. de lumières répandues, et nous avons tout lieu de croire que dans les fêtes qui vont commencer, le roi ne jouera pas le premier rôle. Que l'air retentisso de cris do vive la nation, vive la liberté; celui de vive le roi doit être laissé aux nations dont les rois sont législateurs et souverains; vive le roi et vive l'ancien regime, doivent être la même chose pour tout Français qui sait apprécier la révo ution.

La constitution acceptée, ces fêtes publiques exécutées, on se demande une chose: Va-t-on être libre? va-t-on être heureux? quelle sera enfin la

marche du gouvernement?

On le roi est de benne soi, ou il nous trompe encore. S'il nous trompe, attendons nous à une deuxième et prompte révolution. Il ira rejoindre ses frères, fassemblera tous ses amis, se liguera ouvertement avec l'Empereur et le roi de Prusse, qui viennent ensin de publier leur déclaration de guerre à la France (1); et dans ce cas, plus de

<sup>(1)</sup> Décliration de l'empereur et du roi de Prusse, signée à Pulniez le 27 août, et remise le même jour à M. (le comte) d'Artois.

<sup>«</sup> Leurs majestés l'empereur et le roi de Prusse ayunt

(498)

elémence; il le faut déclarer déchu de la courante, le vouer au mépris et jurer une haine éternelle à tout ce qui porte le nom de roi. Que si le roi est de bonne foi, nous le verrons représenter à tous les princes de l'Europe qu'il est content de son sort, les inviter à retirer leur manifeste, engager ses frères à venir le rejoindre, peupler sa cour de patriotes, s'entourer des hommes qui ont marqué dans la révolution par leur patriotisme, et chasser ignominieusement cette vermine, ees pestes de cour, à qui il a jusqu'à cette époque accordé exclusivement sa confiance. Meis, ne nous y trompons pas; s'il prend ce parti, c'est alors qu'il faut que la nation redouble de soins et de surveillance. Avec les dispositions du peuple français à l'ido!atrie, un tel roi ne seroit plus que le père des sujets de l'état, et de cette paternité au despotisme, iln'y a qu'un pas.

L'acceptation du roi présente un écueil de plus.

entendu les désirs et les représentations de Monsieur et de M. (le comte) d'Artois, déclarent conjointement qu'elles regardent la situation où se trouve actuellement le roi de France, comme un objet d'un intérêt commun à tous les souverains de l'Europe. Ils espèrent que cet intérêt ne peut manquer d'être reconnu par les puissances dont les secours sont réclamés; et qu'en conséquence elles ne refuseront pas d'employer, conjointement avec leutsdites majestes, les moyens les plus efficaces, relativement à leurs forces, pour mettre le roi de France en état d'affermir dans la plus parfaite liberté les bases d'un gouvernement monarchique, également convenable aux droits des souverains et au bien-être de la noblesse française. Alors, et dans ce cas, leursdites majestés l'empereur et le roi de Prusse, sont résolus d'agir promptement d'un muiuel accord avec les forces nécessaires pour obtenir le but proposé en commun. En attendant, elles donneront à leurs troupes les ordres convenables pour qu'elles soient à portée de se mettre en activité ».

L'ambassadeur d'Espagne, résidant à Paris, vient d'être rappelé à Madrid par son maître.

(493)à éviter; il est possible que Louis XVI, sans se déclarer ouvertement ni pour ni contre la constitution, s'entoure du mystère en suivant le systême machiavélique de toutes les cours. Cette position sergit la plus funeste pour le peuple : on crieroit encore que ceux qui se méfient de lui sont des sactieux, les tribuneux leur feroient le guerre, et à l'ombre d'un certain air de patriotisme, avec les mots usités de paix, de tranquil-

lité, d'amour de sus peuples, le roi redeviendroit peu à peu ce qu'il étoit jadis, s'est à dire, maître

absolu.

Engore une fois, défendons-nous de l'enthousissme; il n'est que ce moyen de déjouer les projets des traitres. On a vu avec indignation que les comédiens français, aient donné, vendredi 16, une représentation gratuite de Gaston et Bayard. et de la Partie de Chasse de Henri IV, deux monumens honteux de la plus vile flatterie. C'est le ministère qui fait jouer ces pièces dangereuses; et ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que le peuple est la dupe de cette jonglerie:

Mardi 13, le nommé Damien, huissier, exécuteurd'un décret de prise de corps contre M. Danton, électeur du département de Paris, a eu l'audace de pénétrer jusque dans le sein de l'assemblée électorale pour s'emparer de M. Danton. Dès qu'il et eu rendu compte de sa mission, un sentiment profond d'indignation a frappé l'assemblés; l'huissier a été azrêté. On a rédigé une adresse à l'assemblée nationale pour obtenir justice de cet attentat, et l'assemblée l'a reavoyée à son comité de constitution.

Le décret de prise de corps est daté du 4 août. Deux questions se présentent naturellement ; pourquoi n'a-t-il pas été mis à exécution plus tôt? Pourquoi ohoisit on de préférence l'assemblés électorels pour le signifier à un de ses membres?

D'bis. No. 114.

( 496 )

Quelle que soit la benne volonté des citoyens soldats du camp de Verberie, que peuvent-ils faira étant conduits par des hommes ignorans ou de mauvaise foi? Il est instant de porter un œil attentif sur l'administration de ce camp, et d'en chasser les abus et leurs auteurs, si on veut y rétablir la confiance entre les soldats, qui commence à s'y perdre, et y fixer le bon ordre qui ne peut exister qu'au moyen de l'estime réciproque.

## De la Comptabilité.

Nous distinguous essentiallement danz choses ; ou plutôt deux époques dans tout ce qui tient aux finanças: 19. La gestion es l'emploi des deniera publics depuis le commencement de la révolution ; 20. le système et l'ordre de comptabilité générale des finances de l'état. Cette partie du trevail de pos-représentant est absolument manquée : leurs divers impôts, leurs patentes, leur contribution patriotique, leur timbre, leur caregistrement. tout cela dénete un esprit étroit; une auxe fiscale, et de vieilles routines financières. Il ne seroit pas difficile de démontres que si la nation étoit constituée, les finances organisées comme elles devroient l'être, le poide des impôts ne pèseroit pas sur le peuple au quare de ce qu'il y pèse aujourd'hui. Mais cette discussion, toute importante qu'elle est, n'est point à l'ordre du jour; se n'est pas des loix faites que neus avons à parler en eo moment, c'est des loix à faire, e'est de la comptabilité de l'assemblée nationale elle-même.

Lorsque les représentent du peuple se sont déolarés pouvoir constituent, la nature même des choses les a saisis de tentes les parties de la souversineté nationale; mais ce dont ils se sont plus particulièrement emparés, ca sont les finances. Il étoit juste et nécessaire que, dans un moment de régénération, elles fuisent exclusivement dans leurs

mains.

(497)

mains. Un de leurs premiers devoirs a été d'exemimer attentivement toute l'énormité de la dette de l'état, de sonder jusqu'au plus profond de l'abime, de procurer toutes les économies qui étoient en leur pouvoir, de déterminer la recette sur la connoissance des dépenses, et et fin de mettre en usage tous les moyens de rembourser les capitaux dont la nation s'est trouvée grevée par le bon plaisir de ses rois. Qu'est il devenu, ce droit sacré que l'assemblée nutionale avoit pris l'engagement de remplir? A t elle fait rendre compte à aucun des agens du fisc? M. Necker a t i levé un coin du rideau en partant? La nation sait-elle aujourd'hui à quoi se mont: la dette nationale? Sait-elle quelles sont ses ressources? Connoit elle la valeur de ses domaines? Ne pourrions-nous pas demander aux membres de l'essemblée nationale, spécialement à geux du comité des finances, ce qu'ils ont fait des donze cents millions d'assignats, de la contribution du quart, de l'argenterie des particuliers, de celle des églises, de l'emprunt de quarante millions, des dons patriotiques, etc. ? Oui, sans doute, nous pouvons leur demander compte de cette administ ation; leur qua'ité de représentans du peuple, d'inviolables, de membres du pouvoir constituant, ne les met point à l'abri de cette responsabilité. Les législateurs sont inviolables, quant à leurs opinions; mais ils ne le sont pas quant aux faits et aux actions. S'ils ont décrésé un mauvais système de finances, l'inviolabilité les met à l'abri des recherches du peuple; mais s'ils oat dilapidé les finances, ils doivent un compte exact de leurs dilapidations. Les représentans du peuple pe sont plus regardés comme représentant, alors qu'ils agissent; ils sont de simples administrateurs, et tout administrateur doit compte à ses commettans. Or, les membres du comité des finances ont egi, peut-être agioté avec les ministros et autres agent du fise; l'assemblée nationale les a souvent, les a tenjours nommés commissai-

Nº. 114.

res dans toutes les opérations importantes : ils doivent donc compte de tout ce qu'ils ont fait en cette qualité. Lorsque l'assemblée a député de ses membres, soit dans les départemens, soit vers les troupes de ligne, ces députés n'ont plus été considérés que comme des chargés d'affaires, et nous les avons constamment vus donner le détail de leur mission, et la soumettre au sénat assemblé. Les membres du comité des fivances sont les seuls qui se soient mis au dessus de cette règle. L'assemblée nationale a donc commis une grande faute, en n'exigeant pas d'eux un compte public; mais cette incurie ne doit pas priver la nation du compte qui lui est dû. S'ils ne le rendent pas avant que la nouvelle législature soit en place, ce sera à celle-ci d'employer les moyeas que lui demandent impérieusement la voix et le besoin de l'état, pour s'assurer principalement de ceux composant le comité des finances, et tous autres qui ont eu part à l'administration fiscale; leur faire rendre un compte détaillé de l'état actuel de nos finances, et de l'emploi de tout ce qui a été perçu pendant le temps qu'ils ont été en fonctions.

Le rapport que M. Monterquiou fit à la séance du vendredi 9 de mois, remplit-il ce but? met il la nation à portée de juger ses ressources et son état? prouve1-il l'emploi de tous les deniers payés par le comité des finances et autres agens fiscaux? C'est ce que nous allons examiner.

Le rapport ou compte rendu du très honarable Montesquiou, se divise en trois chapitres; 10 des finances ayant l'assemblée nationale; 2° des finances penda t l'assemblée nationale; 3° des finances après l'assemblée nationale. Cette grande division annonce un esprit méthodique, et peut nous conduire à des résultats simples et clairs, si l'intention du rapporteur a été de répandre la lumière. Examinons. Le premier chapitre, écrit dans un style empoulé, contient trois choses; savoir, un fastidieux rabachage de tous les lieux communs sup la misère du peuple, à l'époque de la révolution; l'é(499)

loge le plus dégoûtant de la personne, des talens et des vertus de M. Necker, et de très-jolies pointes d'esprit sur MM. de Calonne et Brienne. La sévère économie de M. N.cker, l'ordre qu'il avoit entretenu dans l'intérieur, les réformes alutaires qu'il avoit opérées, des institutions non moins utiles lai avoient donné un immense crédit. M. de Calonne, doub d'un caractère heureux et d'un esprit facile; se montra avec cet air de confiance qu'inspire la sûreté, et M. l'archevêque de Sens adopts un plin entiérement fondé sur le crédit qui n'existoit passe Acette base près qui lui manquoit, ce plan étoit assez simple.

Nous observerors à Ihonorable membre, que dans un chapitre intitule: Des finances avant l'assemblée nationale, il ne pent être question ai du caractère, ni des mœurs, ni de l'amabilité de trois visirs, aussi odieux l'un que l'autre à la nation. Que devoit la France au premier mai 1780? Voilà ce qu'il faut établir d'une manière positive et cathégorique. M. Montesquiou nous parle bien d'un déficit de 54 millions entre la recette et la dépense, mais il ne nous dit pas quelle partie de la recette il falloit employer pour faire face aux intérêts des capitaux, à quoi se montolent les capitaux, ce que devoit enfin le trésor public, indépendamment des dépenses courantes; et voilà ce que tout citoyen veut et doit conroltre. Nons appercevons dans ce mistère, qu'à sa première sortie du ministère, M. Necket avoit em-Prunté . 460,000,000 1

Mais les extensions d'emprunt, mais les anticipations, mais les intéréts arriérés, mais l'emprunt viager de 60 millions, de Brienne, mais les emprunts à la caisse d'escempre, aux notaire de Paris, aux états de Languedoc, de Bretagne, d'Artois; mais les offices de judicature à rempourser, mais les charges de l'armée et de la maison du roi à rembourser de même, mais les pensions reconnues par la nation, mais les autres dettes qui n'ont pas de nom, les dettes cachées, à combien tout cela se mente t-il? à denx, à trois, à six milliards. C'est ce que M. de Montesquiou ne nous dit pas. Son rapport est

donc insuffisant; il n'a été imaginé que pour fasciner 'es youx du ben péuple, que l'on croit imposer toujours,

sans lui en dice le pourquoi.

Dans le chapitre des finances pendant l'assemblée nationale, M. Montesquiou passe en revue les travaux de l'assembiée. A l'entendre, rien d'aussi sublime que les opérations financières de nos législateurs; c'est le nec plus ultra de la capacité humaine. Modération des droits les pins onérenx, maintien des perceptions, contribution pairtosique, emprunt national, abolition du régime féedat; déclaration de propriété sur les biens du clergé, aliénabilité des domaines nationaux, émission de 400 millions d'assignats, voilà les principales opérations de l'annte 1789. En 1790, injonction au comité de vérifier l'arrière, pensions soumises à la censure, publication des dépenses et recettes de chaque mois, suppression des offices, abolition de la gabelle et des anticipations, émission de 800 millions d'assignats, abolition de la dîme. établissement d'un impôt foncier, établissement d'un impot mobilier, dépense de 150 millions pour la sureté entérieure du royaume; tels sont les principaux points de finance décrétés en 1790. L'année 1791 a été peu fersile n décrets de ce genre.

Mais, nous le dema dons à M. Montesquiou, est-ce-là un con pre rendu? Qu'est-ee que cela apprend au peuple de plus que les journaux, qui rendent successivement compre des opérations de l'assemblée nationale?

Il faut qu'on nous dise au juste ce qu'ont produit en contribution patriotique l'argenterie des églises et des particuliers, l'emprimt ordonné par l'asse blée nationale, la vente des biens du ci-devant clorgé, les perceptions ordinaires, ce qu'on a dépensé, comment on l'a dépensé, pourquoi on l'a dépensé; enfin la nation doit savoir son compte de recette et de dépense pendant ces trois années, comme un particulier sait de son intendant et ce qu'il a reçu, et ce qu'il a dépensé pour lui: il faut sur tout des pèces justificatives de tous ces artic'es. M. Montesquiou en à reil rapportées? « Deux orm donnateurs, dit-i', dont l'administration est terminée. n ont rendu le compte de leur gestion, depuis le pren mier mai 1789, jusqu'au premier juillet 1791. M. Nec-» ker a attesté de sa signature la partie de ces comptes » du premier mai 1789 au premier mai 1790. M Dum fresne, son successeur pour la partie du tréser pu(501)

» thic; a scellé, en qualité d'ordonnateur, le compte s' des huit derniers mois de 1790, et celui des six pres mier mois de 1791. La nation a pour garant de l'exace t tude et de la vérité de ces comptes, l'intégrité comme de ces deux administrateurs, et leur responsabilité ». Quel est l'homme à qui ce discours ne fers pas pitié? La signature du comptable lui sert-elle jamais de pièce justificative? Un acte quelcouque qui n'est purement et simplement que du fait de l'obligé, peut-il jamais venir à son secours? et n'est-ce point insulter à la raison, que de promettre à un grand peuple, pour sûreté de sa fortune, la probité supposée d'un homme, et d'un homme

expatric depuis plus d'un an?

L'opinion de tous ceux qui s'intér ssent à la chose publique, est que les comités doivent à la nation tous ces détails, qu'ils lui doivent compte de l'arpentage et de l'estimation de tous les biens nationaux, de la vente qui s'en est effectuée, afin que chacun puisse faire la balance de l'actif et du passif, et voir au premier coupd'œil s'il y a des biens à suffisance pour réparer toutes les dilapidations de l'ancienne cour. La matière des sinances ne doit plus être un mistère; la fortune de l'état étant la fortune de tous, nul n'a le droit d'en dérober la conpoissance au dernier citoyen. On se faisoit autrefois des chimères de la comptabilité, et en général du système des finances. Si la nation est libre, rien de plus aisé que ces opérations : elles se réduisent aux deux premières règles de l'arithmétique, l'addition et la soustraction. Recu tant d'un département, tant d'un autre, total tant, dépense tant, reste tant.

Ce mode simple de perception pour le temps futur, et qui contient l'essence du troisième chapitre de M. Montesquiou, nous conduit naturellement à l'examen du plan proposé par le comité de liquidation, d'un tribunal de comptabilité pour recevoir tous les comptes à venir. Le comité de liquidation proposoit que les receveurs tant inférieurs que supérieurs des deniers publics, fussent directement soumis à ce bureau de liquidation.

M. Camus a sourenu, au contraire, que les receveurs infétieurs ne devoient être soumis qu'aux receveurs supérieurs, et ceux-ci au bureau de comptabilité qui appureroit enfin les comptes de tous avec le corps législatif. M. Malouer a aussi proposé ses vues sur le mode de comptabilité; elles tendent tout simplement à créer un con-

\* teòleur-général et une chambre de comptes; nous ne séfererons pas celui-là, il est réfuté par lui-même. Une contrôleur et une chambre des comptes sont des insnterions incompatibles avec le régime d'un peuple qui vent voit clair, et ne pas s'exposer une seconde fois à M banqueroute. Revenons donc à M. Camus. Il est d'accord avec le comité de liquidation, qu'il y ait entre le Cosps législatif et les comptables, un bureau interméchares qui reçoive les comptes des receveurs pour les présenter à l'apprement des représentant de la nation: le comité et M. Cames na différent que sur un point, cini de savoir si tous les receveurs de la prenuère, de la seconde et la troisième classe, recevront leur compre directement aubureau, ou si la troisième comptere d'abord avec la seconde, la reconde avec la première, et celle-ci reulement avec le bureau central. M. Camus est de l'avis de cette hiérarchie; mais les motifs qu'il a donnés ne mous ayant point paru suffisans, nous croyons devoir faire sentir de plus en plus que cette manière de compter est la seule qui puisse nous mener à ma heureux ré-& I Kat.

An premier coup d'œil, il paroîtra assez indifférent que chaque receveur rende son compte directement au huresu de comprabilité, ou bien qu'il le rende dans l'ordre es selon la hiérarchie proposée par M. Camus: n'importe, dit-on, comment les comptes se rendent, pourvu qu'ils soient rendus. Nous disons, nous, que la manière dont ils seront rendus importe beaucoup. Dans un petit ésas, il seroit parfairement égal que tous les receveurs s'adressassent directement au bureau de comptabilité; mais dans un empire anssi vaste, aussi peuplé que la France, nous disons que cette manière de compter est impraticable sans s'exposer à une confusion certaine. Tous les receveurs sont sous la surveillance immédiate des administrateurs de département et de district à c'est fort bien; mais ce n'est point assez : chaque receveur doit encore être sous l'inspect on de son supérieur, sans quoi le bureau central sera tellement accablé et surchargé, qu'il sera physiquement impossible qu'il examine attensevement tous cas comptes particuliers. Les receveurs de département et de district n'étant pas comptables envers les admin strateurs, la surveillance de ceux-ci se reduit à izère; les receveurs inférieurs n'étant pas compsables, aux receveurs supérieurs, ceux-ci n'ont aucuse surveillance u inspection : il su trouvera donc que ce sera au bureau central étable à l'aris, qu'il appartiendre de surveiller les agens de routes les parties de l'empire por, on le nemande, une telle striveillance n'est-elle pas

parfaitement nulle, c'est à dire impossible?

L'assemblée nationale ne s'est pas décidée sur cette question : beaucoup de membres l'ont regardée comme oiseuse; mais il est constant que c'est de sa décision que dépend le sort, non pas de la liberté, mais de la fortune publique; si la proposition des comités étoit décrétée, la porte seroir ouverte à rous les abus, à tous les gaspillages de l'ancien régime, la nation ne connoteroit jamais l'état de ses ficances; les impôts ne servicient qu'à enrichir les receveurs, et, encore un coup, la banqueronte que nous avons une fois évitée, deviendroit pour le coup inévitable.

Ce compte est du à la nation : nous croyons donc que la future assemblée nationale pourra et devra s'assurer de tous les membres de celle-ci, qui ont ou palpé des deniers, ou opéré avec les ministres, afin d'exiger et même compter sur leur responsabilité corpo-

re le.

Les dénonciateurs de Caude Fauchet, évêque du Calvados, s'étoient appuyés des corps administratifs. La municipalité de Caen ayant été informée de ces manœuvres, a sur le champ réclamé contre les fausses allégations des dénonciateurs Lessart et compagnie; en conséquence, éla a fait afficher l'arrêté suivant; « Le corps municipal de la ville de Caen s'empresse » de déclarer à ses concitoyens qu'il est contre toure » vériré que la municipalité ait fait ou concouru à au cune dénonciation contre M. Fauchet, évêque du » Calvados. Signé Bonnet de Mautry, maire, de La-» 10che, secrétaire».

Les întrigans ne s'étoient pas contentés de dénoncer, ils avoient obtenu un décret de prise de corps contré Claude Fauchet, qui lui sur signifié au moment de la réu-

nion du corps électoral dont il est membr.

L'évêque du Calvados à appelé de ce décrer au trabunal de Vire, et la procédure intentée contre lui se sournera bientit contre ses agresseurs. Il ne crist pas devoir se présenter au corps électoral; mais ses collègues voulurent l'avoir parmi eux: en conséquence, ils se rendirent tous en corps, précédés et suivis d'un concours innombrable de peuple, à la maisen de l'évêque, et l'amenèrent triomphalement à l'assemblée électorale; là il fut forcé d'occup : le fauteuil; on procéda ensuite à la nomination des représentans à la législature, et Claude Fauchet fut nominé à la presque unanimité des

sulfrages.

On peut regarder cette conduite des électeurs du département du Calvados comme un blâme de celle des électeurs du département de Paris; ils ent abandonné aux coups du desposisme, aux vengez-ces des conspirateurs plusieurs de leurs col ègues. Bien, loin de les réclamer, ils ont refusé même d'entendre leur défiase; et soit condescendance criminelle do la part de la majorité de l'assemblée électorale, soit erreur, elle est restée indifférente sur le sort de ses membres persécutés, et a privé plusieurs sections d'une représentation égale. Par-là, les électeurs de Paris ont non-seulement porté atteinte à la majesté et aux droits du peuple qu'ils représentent, en faisant un acte de dépendance dans l'exercice de la souveraineté; mais encore ils ont exposé toutes leurs nominations aux attaques de ceux qui, les croyant illégales, protesteront contre, et pat conséquent pourront apporter à l'instal ation de la législature un retard qui peut devenir funeste.

Les électeurs du département de Paris ont cru qu'il suffisoit d'une accusation pour frapper un citoyen de mort civile, et le tendre inhabile à élire ou à être élu. Ceux du département de Calvados, au contraire, ont pensé que rien, si ce n'est le crime légalement constaté, ne pouvoit contrarier la volonté du peuple, et gêner sa confiance. Les électeurs de Paris ont cru que des libelles, qu'ils n'ont pas rougi de recevoir dans le sein même de l'assemblée, dirigés contre plusieurs de leurs membres, étoient des raisons d'exclusion. Ceux du Calvados, au contraire, ont cru que la calomnie et la persécution étoient le p us souvent le partage des gens de mérite. Claude Fauchet a été accusé, calomnié, décrété: tout cela n'a fait que disposer en sa faveur, et

il a été élu.

Prononcez maintenant, citoyens, de quel côté sont les vrais principes de liberté?

La ville de Brest envoya une députation à l'assemablée nationale, qui, le 11 juin, lui présenta une pér tition, dans laquelle on demandoit le licenciment des officiers du ci-devant grand corps de la marine, le rappel des agens du pouvoir exécutif dans les colonies. On y proposoit les moyens d'y assurer la paisible exécution des décrets de l'assemblée; la pétition fut accueillie, renvoyée au comité colonial pour en faire le rapport; et malgré toutes les tentatives de la ville de Brest, la pétition et les pièces vellant à l'appui sont restées dans

la poussière des buteaux.

Depuis ce temps les manœuvres de ce comité, sa négligence à prendre les précautions dont il avoit été chargé par l'assemblée nationale unt mis les colonies en donger. Les députés de Brest, effrayés de l'état où l'on vouloit réduire les fles, afin d'amener l'assemblée à rétracter son décret du 15 mai, sont revenus demander qu'il y ent un jour fixé pour faire un rapport sur leur person, et les pièces authentiques y jointes. La députation entendue, MM. Lameth et Barnave ont adreitement écarté la demande des ciroyens de Brest, en discutant sur le fond du décret du 19 mai. Ils les ont attaqués directement, inculpés, insultés, et l'assemblés n'a rien prononcé. Les citoyens de Brest ne se sont cependant pas découragés, ils ont eu recours aux adjoints du steur Barnave, pour l'engager à lire au moins les pièces en question. Ge sont des nidiseries, a répondu M. Barnave, ce sont des bêtises! toutes ces paperasses m'excedent. Ne voilà-t-il pas l'insolence d'un apprenti ministre? Ce sont des niaiseries, des bétises; le grand homme que M. Barnave, Toutes ces paperasses l'excèdent; et il est prouvé Qu'il ne les a pas lues. Il a craint sans doute d'y rencontrer des vérités attérantes qui n'entrent pas dans les vues des intéressés à la révocation du décret du 19 mai, Ce sont des adresses, des pétitions mendiées, dictées par les hauts parleurs du comité colonial dont s'occupe M. Barnave. Une foule d'intrigans, de marchands d'hommes se sont emparés de toutes les avenues de ce comité, et depuis, les réclamations des honnêtes gens en sont écartées. Les malheureux gens de couleur y sont lachement calomniée; on les peint comme des chais de parti à la tête des troupes de nègres-marrons prêtes à incendier toute la colonie; on les charge de tontes les horreurs qu'y ont commis les suppôts du ministère, Bouillé, Damas, Malherbes, &c.; tandis que d'un côté si quelques nègres ont été égarés, ce n'a été que par les ennemis du décret du 15 mai, par les agens du pouvoir exécutif; le plus grand nombre est resté sous le fouet des planteurs, et s'est contenté de gémir. D'un autre côté, les gens de couleur libres se sont montrés les plus religieux observateurs des loix; les senls per turbateurs de la colonie sont les officiers du grand corps de la marine, ceux des différens régimens qui y étoient.

Il paroît un mémoire de M. Vialla, capitaine aidemajor du bataillon de Popincour, en réponse à celui de M. Colin de Cancey, commandant du même bataillon. Les faits articulés dans ce mémoire tienment absolument à la coalition et aux projets des conjurés. Il paroît que des le 14 juillet le commandant de Popin our connoissoit ce qui devoit arriver les jours suivans; en conséquence il avoit voulu s'assurer du sieur Vialla, et le même jour à onze heures du soir, accompagné du sieur Thouvenin, capitaine du centre du même bataillon de Popincour, il avoit tâché de s'assurer des dispositions du sieur Vialla, qui répondit en homme libre et digne de l'être. Ses réponses n'étant point du goût des deux messieurs, ils l'insultèrent et lui dirent que le lendemain le projet des comités réunis étoit de remettre Louis XVI sur le trône, et que s'il y avoit de l'opposition, Paris seroit à feu et à sang, « Si le parti répue blicain a lieu, avoit repris le sieur Thouvenin, j'ar-» hore la cocarde blanche, moi, ma compagnie et quel-» ques antres; enfin le signal de la révolte se déploie. De pareils propos indignèrent le sieur Vialla, il leur en remontra toute l'horreur; on lui répondit par des injures, et la demande de sa démission.

Le bruit de cette scène se répandit, le sieur Vialla sut sommé d'en rendre compte ainsi que MM. Colin de Cancey et Thouvenin, au comité de la section de Popincour. Les dépositions des deux adversaires de M. Vialla confirment leurs sunestes dispositions et la violence qu'ils lui strent; mais ces messieurs, sûrs de la protection de leur parti, portèrent plainte. Le comité des rapports,

(507)

sans entendre M. Vialla, renvoya l'affaire à la commune de Paris, qui donna gain de cause aux sieurs Colin de Cancey et Thouvenin, sans, de même que le comité des rapports, avoir entendu la défense du sieur Vialla. On afficha par tout Paris un arrêté dissanatoire contre lui, dans lequel il fut dépeint comme un calomniateur.

lci la loi est évidemment violée, la vérité outragée et les droits de citoyen méprisés. Il est faux d'abord que le sieur Vialla soit un calomniateur, puisque les dépositions des sieurs Colin et Thouvenin prouvent que leurs dires n'ont point été altérés. A-t-on voulu le punir pour ses opinions? il est un axiome de droit sondé sur Les principes de la morale et de la raison. Non punitur affectus nisi sequatur effectus, on ne peut punir l'intention s'il n'en résulte un effet; mais quelle étoit l'opinion du sieur Vialla, la voici : « quoiqu'il regarde les rois comme » les plus cruels ennemis des peuples, son intention étoit » d'obeir à loi, soit qu'elle prononçat que Louis XVI » sûtremis sur le trône, soit qu'elle déclarat le contraire », L'intention du sieur Vialla, au lieu d'être un crime, étoit donc pure et louable, mais on vouloit le perdre, le sacrifier à la conjuration; et l'ou a sévi contre lui d'une manière illégale, odieuse. Supposons maintenant qu'il fût coupable, la loi exigeoit impérieusement qu'il fut entendu. Pourquoi a-t-il été privé d'un bénéfice qu'elle accorde aux plus grands criminels? La raison en est simple: il falloit faire triompher le parti royaliste dans toutes ses ramifications, noter d'infamie ceux qui ne pensoient pas comme lui, et parce que M. Vialla avoit refusé de tremper dans la conspiration, il a été traité comme criminel; mais sa cause a été plaidée devent le tribunal incorruptible de celui qui juge la loi même et ses organes. M. Vialla est absous, et les sieurs Colin et Thouvenin sont restés les seuls criminels.

# ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du jeudi 8 septembre 1791.

M. Gossin a fait le rapport des mesures qui ont été prises dans le département de la Mouse pour la levée des gardes nationales, et de l'empressement que

les seunes citoyens ont mis à se saire inscrire; ce département étoit porté pour cent hommes, il en sour-

mit plus de deux mille.

L'ordre du jour étoit la comptabilité des finances de l'état: le mode proposé par le comité a été rejeté après une assez longue discussion, et l'assemblée a décrété qu'il n'y auroit pas de tribunal unique, et que les contestations de ce genre seront décidées par les tribunaux ordinaires.

Séance du vendredi 9. La séance s'est ouverte par la lecture d'une lettre du ministre de la guerre, qui fait parvenir à l'assemblée le tableau des dépenses de son département, et qui expose les mesures qu'il a priscs pour le prompt armement des gardes nationales qui partent pour les frontières. On a décrété l'impression de la lettre et du tableau des dépenses.

D'après un repport du comité de constitution, l'assemblée a décrété, sans discussion, que les électeurs,

n'auroient point de traitement,

M. Montesquiou a fait ensuite le rapport qu'il avoit annoncé sur l'état de nos finances. Il a été très-applaudi

et l'impression en a été ordonnée.

Séance du soir. On a entendu à la barre trois députations du peuple avignornais. La première étoit composée du maire et des officiers municipaux d'Avignon; la seconde, de deux commissaires du comtat Vénaissin; la troisième, du général de l'armée de Vaucluse. Ces envoyés venoient pour le même objet, pour la réunion de leur pays à la France.

M. de Boufflers a fait un rapport sur les récompenses à accorder aux artistes, dont les découvertes et les talens seront utiles à l'agriculture et au commerce. L'assemblée a décrété plusieurs articles à ce sujet.

Séance du samedi. 10. Un membre a obtenu qu'on feroit le rapport de l'adresse justificative du régiment d'Auvergne, déclaré en insubordination par le mi-

pistre.

Les commissaires médiateurs, de retour d'Avignon, sont venus ensuite rendre compte de leur mission; lent récit a confirmé ce que les ambassadeurs d'Avignon et du comtat avoient dit dans la séance d'hier. Il suit que soixante-douze communes ont donné leur vœu affirmatif pour la réunion. Dix huit seulement ont void contre.

Séance du soir. L'assemblée a rendu le décret sui-

«En attendant que l'assemblée nationale ait statué sur l'organisation du bureau de consultation des arts et métiers, elle autorise le ministre de l'intérieur à distibuer jusqu'à la concurrence de la dixième partie des fonds affectés auxdites rééompenses ou secours provisoires depuis 100 jusqu'à 300 liv., aux artistes indigens dont les travaux constatés par les corps administratifs, auront obtenu des approbations authentiques de l'académie des sciences; et lesdits secours seront en déduction des grat fications qui pourroient être accordées à ces mêmes artistessur l'avis du bureau de consultation des arts et métiers».

Séance du dimanche II. M. Gossis a présenté, au nom du comité de constitution et d'emplacement, un projet de décret sur la suppression des alternats; le décret a

cié rendu en ces termes:

Art. I. « Les alternats des administrations de département, de district, ceux des assemblées de département établis par les décrets de la division du royaume sont sup-

primés.

II. « Lesdites administrations et assemblées de département dont l'assemblée nationale avoit admis l'alternative, demeureront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, fixées dans les lieux où les directoires sont actuellement établis.

III. « Les législatures pourront, après que l'expérience aura manifesté l'intérêtet le vœu des administrés, décréter en d'aurres villes les siéges desdites administrations et assemblées de département, qui d'abord avoient été décla-

rées aliernatives «.

M. Rabaut a présenté un projet de décret sur lequel la question préalable a été admise. La rédaction suivante,

proposée par M. Desmeuniers, a été adoptée.

« L'assemblée nationale décrète que les nominations des officiers de la gendarmerie nationale faites conformément à la loi, par les directoires de département, sortiront leur effet.

« Les dits officiers recevront leur commission du ponvoir exécutif, et ils seront envoyés aux lieux qui om été ou qui leur seront fixés pour leur résidence ».

Scance du lundi 12. M. Emmery a proposé un projet

(510)

de décret, qui, après une assez longue discussion, a été adopté.

Nouvelle formule d'engagement, décrétée.

LA NATION, roi E T

# Engagement.

Je soussigné. . . . . . . . . . m'engage de ma propre volonté, et sans contrainte, à servir la nation, sous les ordres du roi, chef suprême de l'armée, en qualité de... • . . . . pendant l'espace de . . . . ans , à condition de recevoir mon congé absolu à l'expiration de ce terme, conformément à la loi, et pour prix du présent engagement la somme de . . . . comptant, et celle de . . . .

en un billet payable au régiment.

Je déclare n'avoir aucune infirmité qui puisse m'empêcher de servir la nation, et n'être engagé dans aucune de ses troupes, soit de terre, soit de mer: en conséquence, je promets de servir avec fidélité et honneur, d'être invariablement attaché aux loix militaires et aux règles de la discipline, d'obéir ponctuellement à tous mes supérieurs, et de me comporter dans toutes les occasions en honnête et brave soldat.

Je certifie être âgé de J... ans, natif de ..... municipalité de . . . . . . district de . . . . . . . . . département de . . . . . . . .

Fait à, &c.

L'ordre du jour a appelé le rapport sur l'affaire d'Avignon. M. Menou est monté à la tribune, et il a annoncé que le rapport qu'il alloit présenter étoit le résultat de plusieurs conférences qui ont eu lieu chez le ministre de la justice, entre les membres des dissérens comités, et les députés des départemens voisins.

M. l'abbé Maury a ensuite obtenu la parole, il a accusé les commissaires médiateurs de n'avoir pas fait leur devoir; il les a accusés de prévarication. L'assemblée a décrété que M. l'abbé Maury remettroit sur le bureau ses griefs d'accusation, signés de lui, afin que

les accusés pussent répondre.

Séance du mardi 13. M. Goupil a demandé que l'assemblée statuat sur la question renvoyée au comité; savoir, si l'on conservera la décoration de l'ordre du Saint Esprit, et proposoit de décréter qu'elle resteroit aux princes français comme marque caractéristique de leur état; mais sur la motion de M. Lanjuinais, " a été décrété que cette décoration ne seroit portée que par le roi et le prince royal.

Sur la proposition de M. Merlin, il a été décrété que ceux qui achereront des biens nationaux en commun, auront un délai de six mois pour faire connoître leurs

co-adjudicataires.

L'ordre du jour a appelé la discussion sur Avignon. M. l'abbé Maury a, comme il l'avoit promis, dénoncé les commissaires médiateurs, et a déposé sur le bureau sa déclaration signée. Un des commissaires a pris la parole pour combattre les accusations intentées par l'abbé Maury, et son discours a été très applaudi.

Le ministre de la justice a lu ensuite la lettre du roi, par laquelle il annonce sa venue à l'assemblée natio-

nale.

Sur la motion de M. la Fayette, il a été décrété ensuite que toute personne constituée en état d'accusation on de détention, pour faits relatifs à la fuite du roi, sera déchargée de toutes poursuites, et qu'en outre il sera présenté un projet d'amnistie pour les contre-révolutionnaires, ainsi que pour la suppression des passeports, et la liberté des émigrations.

Séance du mercredi 14. Au commencement de la séance, M. Chapelier a rendu compte de la mission dont avoit été chargée la députation de la veille ; il a annoncé à l'assemblée que le roi refusoit, tant pour lui que

pour son fils, le port du cordon bleu.

On a repris la discussion sur Avignon; M. Péthion a long-temps parlé en faveur de la réunion; après une courte discussion, le décret a été adopté en ces termes:

L'assemblée nationale décrète qu'en vertu des droits de la France sur la ville d'Avignon et le comtat Vénaissin, et conformément au vœu librement et solemellement émis par la majorité des communes et des citoyens de ces deux pays pour être incorporés à la France, les deux états d'Avignon et du comtat Vénaissin font dès ce moment partie intégrante de l'empire français.

 L'assemblee nationale décrète que des commissaires se rendront incessamment à Avignon et dans le comtat Vénaissin, pour examiner les moyens d'exécuter l'incorporation de ces deux pays à l'empire français; et sur le compte qui lui en sera rendu, l'assemblée nationale de-

cidera définitivement le mode de la réunion.

« L'assemblée nationale décrête que des ce moment toutes voies de fait, tous actes d'hostilité sont interdits aux différens partis qui peuvent exister dans ce pays. Les commissaires veillerent à l'exécution la plus exacte des loix : ils pourront requérir, conformément aux formes établies, les troupes de ligne et gardes nationales françaises, pour l'exécution des décrets et le maintien de la paix.

« L'assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de traiter avec la cour de Rome des indemnités et dédommagemens qui pourront lui être dus pour ses do-

maines utiles.

« L'assemblée nationale renvoie à ses comités de contitution, diplomatique et d'Avignon, pour lui présenter incessamment un projet de décret sur l'établissement des autorités civiles et judiciaires, qui administrerent ces pays jusqu'à leur organisation définitive ».

M. Beaumetz a fait un rapport au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle, et l'assemblée a décrété, sur sa proposition, « qu'on seroit » désormais libre de sortir du royaume et d'y rentrer.

Il a étédécrété aussi « que toutes les personnes détenues » pour des faits relatifs à la révolution, seroient mises en » liberté».

M. Andrieux demandoit une amnistie générale pour tous les déserteurs français; mais cette proposition n'a

pas été sontenue.

M. Goupil proposoit de décréter que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n'auroient pas prêté leur serment, et qui re seroient pas remplacés, demeurereient dans leur bénéfice. La motion de M. Goupil a été décrétée, avec la condition que les dits fonctionnaires publics prêteront leur serment.

Un huissier a annoncé l'arrivée du roi ; il est entré, a prété serment et signé l'acte constitutionnel. L'assemblée

entière l'a reconduit aux Tuileries.

Ce 17 septembre 1791, PRUDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

# No. 115.

# REVOLUTIONS

# DE PARIS,

# DEDIÉES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

TROISIÈME ANNÉ

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

# NEUVIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands que parce que nous sommes à genoux.

Levons-nous.



bu i7 au 24 septembre 179f.

Reception solennelle de la constitution, complimens, illumia nations à ce sujet, &c.

JEUDI 15 de ce mois, sur la proposition de M. Regnault, l'assemblée nationale a décrété des réjouissances pour rélébrer l'heureux achèvement de la constitution : ce sont les termes du décret, qui porte en outre la délivrance des pères de famille détenus pour mois de nourrice. Une loi contre l'emprisonnement de ces débiteurs eût été un bienfait mieux entendu.

Nº. 115

Mal pénétré de l'esprir du décret de jendi, lequel ne parle point de députation gratulatoire au roi, M. Kerfaint, vendredi, en vota une dans l'assemblée électorale, dont il est membre. La démarche parut adulatrice; la motion, quoique dans les bons principes , sur rejetée, et nous en félicitons les électeurs. Désaccontumons les rois de croire que l'acquittement de leurs devoirs soit un bianfait dont on leur doive recombissance. Leuis XVI, en acceptant, n'a travaillé que pour lui; il ne ménte pas encore notre encens.

Mais le lourd encensoir de M. Bailly l'en a bien dédommagé. « Sire, l'i a dit M. le maire, la commune vient » offrir à voire majesté les hommages et les respects de la ville

n de Paris n.

M. Bailly, dites: la municipalité; elle seule, qui auroit dit peut-être se régler sur la conduite du corps électoral, elle seule vous sit son truchement au palais des Tuileries. La commune a trop de sens commun (1) pour yous permettre de parler en son nom de ce style. Elle vous désavoue pour son orateur en cette occasion. Vous avoitelle chargé d'un compliment? S'est-elle portée en soule à la maison de ville, pour vous dire: « M. Bailly, aller » au roi de notre part, & dites-lui que sous les cœurs » sont à lui comme le sien est à nous; qu'il sera heureux » de notre amour comme nous le serons de son bonheur. » Sur-tout n'oubliez pas, M. Bailly, de rappeler à sa » majesté sa bonté, sa justice, en un mot toutes ses ver- vus, & c. »?

Si la commune avoit cru devoir parfer au roi en cette circonstance, elle lui eût dit, à la manière des Spar-

tiates :

«Louis!..

» Nous consentons à oublier tes fautes, tant que tu

» n'oublieras plus tes devoirs».

M. Bailly, la commune ne vous avoit chargé de rien non plus pour Marie - Antoinette. La commune ne doit rien aux individus, et ne reconnoît d'autre majesté que celle du peuple français. Pourquoi donc parler à la femme de Louis XVI en ces termes ? u La commune vient adref-

:: .

<sup>(1)</sup> Tout le sens commun est dans les communes, disoit Bolingbroke.

M la maire d'aux mas la laife. La compacte un

M. le maire n'eut pas le loisir de composer un troi-

sième compliment pour le petit prince royal.

Le samedi se passa aux préparatiss de la sête. Dès le matin on crioit dans les carresours l'ordre & la marche de la cérémonie, rédigée vraisemblablement par un ami de la maison royale; car on y invitoit le peuple à être bien reconnoissant du grand bienfait que venoit de lui procurer le plus auguste, le meilleur & le plus vertueux des monarques. On y parsoit d'un Te Deum auquel le roi, en personne, devoit afsister; mais le soir, au château des Tuileries, on se ravisa, & le cantique d'actions de graces sut remis à huitaine, si toutesois les habitans de Paris se comportoient assez bien pour métiter cette saveur. Le bruit courut aussi, à dessein, que la cour iroit à l'opéra. Tont cela produisit l'esset attendu.

Enfin, le jour de la grande solennité nationale vint à luire: entre la neuvième heure & la dixième du matin, les officiers municipaux, sur le seuil même de la maison commune, sirent seur première proclamation au bruit du

canon de la place, et en ces termes:

#### LA NATION, LA LOI, LE ROI.

"Citoyens, l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, ayant commencé le 17 juin 1789 l'ouvrage de la constitution, l'a heureusement terminé le 3 septembre 1791. L'acte constitutionnel a été solennellement accepté et signé par le roi, le 14 du même mois. L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la sidélité du corps légissairs, du roi & des juges; à la vigilance des pères de famille, aux épouses. & aux mères, à l'assection des jeunes citoyens, & au courage de tous les Français.

Nous aurions désiré dans cette proclamation un peu plus de modestie, Nos législateurs y paroissent un peu trop convaincus de leur infaillibilité: à les entendre, toute la raison humaine est rensermée dans ce code qu'ils ont décrété cependant au milieu des orages et des passions. Ce dépôt, qu'ils remettent à notre sidélité, seroit-il donc tellement sacré que nous ne devions y touther jamais? Voudroient ils nous faire promettre, de nous laisser écraser

Aз

(-518)

place dans ce moment; sa présence est occasionné sur les esprits foibles des distractions coupables. La liberté n'admet point les rois à la célébration de ses mystères; ce sont des prosanes dont la vue souilleroit son culte. Il convenoit bien mieux que Louis XVI y vint, mercredi 14 de ce mois, au sortir de l'assemblée nationale, pour y renouveler sur l'autel de la patrie, & en face de la nation, son acceptation de l'acte constitutionnel, & pour répeter le serment de vivre & de mourir pour le peuple qui le fait roi. C'étoit là ce que Louis XVI devoit faire, aulien de rentrer dans son palais par le chemin le plus court, & de se renfermer dans ses appartemens, comme pour échapper à la honte d'avoir dérogé à la noblesse de sa race, par une démarche indigne de son sang, mais que lui prescrivoit l'impérieuse nécessité.

L'affemblée nationale avoit laissé aux officiers publics le choix des réjouissances. La municipalité, pour amuser le peuple jusqu'à la chure du jour, ne sut imaginer rien de mieux que l'ascension d'un ballon qui partit vers les 6 heures. Le navigateur aérien étoit porté sur une nacelle contruite en forme de coq battant des ailes. L'aérostat paroissoit enlevé par un aigle. Malgré le vent qui soussoit avec force, l'équipage vint s'abbatre dans la plaine d'Ivry. Pusse la constitution, dont ce globe étoit l'amblême, sournir une course un peu plus longue! puisse notre liberté éviter une chute aussi prompte! d'autres au contraire assurent que l'aéronaute, après une heure de navigation seulement, mit pied à terre à 15 lieues de paris, à Garcins en Brie : eh bien! pusse la révolution française se propager dans toute l'Eu-

rope avec la même rapidité!

A cet amusement succedèrent les illuminations, qui surent encore plus brillantes qu'en 1790. Le châtean des Tuileries étoit tout de seu; & la grande allée du jardin offroit un immense sallon de verdure superbement éclairé; un cordon de lumières régnoit sur la terrasse du bord de l'eau depuis le pont de Louis XVI; & le museum du Louvre pareillement décoré, prolongeoit ce beau spectacle jusqu'à la belle colonnade allumée dans le même style; & tout cela aux frais de la liste civile. Cette munissence royale causa presque autant de surprise que de plaisir. Les citoyens se demandoient: comment en si peu de jours le château des Tuileries est-il devenu si patriote? Cette métamorphose subite n'est pas naturelle.

Les Champs-Elysées offroient cette même décoration en

(519)

guilandes de fou, qui fut trouvée si agréable l'année det nière; tout étoit lumière depuis la place de Louis XV jusqu'aux deux pavillons de l'ancienne barrière de Chaillot. Un teu d'artifice fut tiré vers les huit heures; puis les danses

commencerent pour ne finir que par delà minuit.

Malgré l'affluence incroyable des allans & venans, aucun accident n'attriffa cette fête bien moins bruyante, bien moins turnultueuse qu'on ne l'auroit cru: Le peuple ne regretta point les cervelas & les fontaines de vin qui accompagnoient autrefois les orchestres parsemés dans les places publiques : ni les pièces de monnoie d'argent que la famille? régnante & le gouverneur de la ville jetoient sur leur passage par les portières de leurs voitures. Le peuple s'est détait de ces habitudes basses & grossières, contractées sous la verge des despotes qui sourioient à l'avilissement de la multitude. ir. ir.

Mais il n'est pas encore guéri de son penchant à l'idolame; les maîtres du château des Tuileries en firent ladouce épreuve quand, sur les neuf heures, ils se montrèrent enfin en public; le roi, sa femme & leurs enfans, dans la même voiture, sorgirent par le Carousel, & s'acheminèrent le long des quais jusqu'au haut des Champs-Elisées. Demi? heure avant, le cousin de Bouillé y avoit été pour sonder! le terrain, & en avoit rapporté des bravos multipliés, moitié achetés, moitié dus à cette mahie qu'ont les hommes rassemblés en grand nombre de répéter machinalement tout ce qu'ils entendent. Ce fut bien autre chose à la vue du roi-C'eût été bien pis, fans le souvenir importun de la rentrée de Louis XVI à Paris, à travers ces mêmes avenues, mais au milieu d'un cortége tout différent.

Louis! ne prends pas acte de ces démonstrations si diverses. pour méprifer une nation que tu avois si indignement trompée & qui te pardonne si vîte. Ne calomnie pas ce bon peuple qui te conspue & t'idolâtre deux mois après. Sache, que c'est précisément cette mobilité de caractère qui préservera la nation française des chaînes que, peut-être déjà en ce moment, toi & les tiens méditez de lui forger de nouveau, mais plus adroitement à l'avenir que par le passé. Sache aussi que ce bon peuple, qui a besoin de repos. applaudit moins à ta personne qu'au titre qu'il t'a conservé lans sa constitution pour avoir la paix. Sache encore que lemain il traînera dans la boue l'idole qu'il encense aujourl'hui, si ceux qui la font mouvoir, lui impriment un mouvement rétrograde à la liberté nationale & contraire au falue public. Sache enfan que le peuple qui sie te doit siei & 2 qui tu dois tout, libre dans son hommage comme dans ses malédictions, t'attend au premier ordre inconstitutionnel sorti de ta bouche. Sa justice sera aussi prompte, aussi éclatante que l'a été sa viernence.

L'esclave gagé qui recige le Chant du Côq cite une anecdote arrivée au retour de Louis XVI des Champs-Elysées. Il descenditude voiture à la porte du château donnant sur le Carousel-Unigeenathier fand la presse, se saiste la main du roi., & la baise en disant s' Cette saveir me paie avec unure mes deux années de sérvice. Malhéur à la nation française si les detix ou trois millions de gardes nationaux qui sont en France ressembloient à les grenadier!

Les illuminations de l'intérieur de Parls répondoient à celles des Champs-Elystes. La maison de Mr Vitette officit un triple portique de lumières à trois couleurs. Cette décoration pittoresque contrastoit parfaitement savec l'hôtel de Nesse, éclaire à peine d'une doutaine de methes. Le public sen apperçut, & le contenta de murmurent.

L'entrée de la place Dauphine figuroit une espèce d'arc triomphal en l'honneut de Henri IV & de Louis XVI; car que accouple déjà c'es deux noms dans des pontes-neus chantés par ordre de la liste civile.

On ne s'attendoir pas à voir le palais Bourbon illuminé.

ាយនៃជា 🗱 គេជ

e . T!

Plusieurs citoyens, uhacun à sa manière; voulurent aussi manifester leurs sentimens. L'un, marchand, à l'enseigne du Papillon, plaça tout à côté un slambeau, & éctivit au dessous:

# Aristocrates!

Vous vous brûlerez à la chandelle T.

L'autre faisoit lire ces mots sur un bonnet au haut d'une pique:

Avis aux despotes.

Un autre, savetier de prosession, mit sur sa senètre une lumière derrière un papier huilé, où cette devise se trouvoit tracée:

· Vive le roi,

Sil est de bonne foi.

Au lieu de mener Louis XVI aux Champs-Elysées, que ne lui a-t-on fait faire une tournée dans l'intérieur de la ville, quand ce n'eût été que pour lui lire la devisée du savetier? on auroit dû aussi le conduire à la place où sut la bastille, & où les entrepreneurs du théâtre de Molière construissirent à la hâte une salle de spectacle. Mais peut-être lui eût-on donné une représentation de la France régénérie, pièce de commande, terminée par le couronnement de Mirabeau & du roi, & jouée par les mêmes acteurs qui mirent sur la scène la Ligue des Tyrans. Rien de plus suspect

que le patriotifme des comédiens.

Après les gens de ettres, les gens de théâtre étoient ceux qui pouvoient seconder le plus puissamment la révolution. Voyez comme ils se conduisent; du moment que l'opinion a dévié du côté du royalisme, voyez ces histrions, depuis les tréteaux des boulevards jusqu'au théâtre français, souiller dans leurs répertoires pour en tirer les pièces qui prêtent davantage au fanatisme des royalistes. La semaine dernière et celle-ci, tous les spectacles donnèrent la reprise de leurs drames où respire le plus l'esprit de servitude, tels que Gaston & Bayard, le Siège de Calais, Henri IV à Paris, le Souper de Henri IV, la partie de chasse de Henri IV, Nicodème dans la Lune, ou la Révolution Pacifique, Richard cœur de Lion.

Cette dernière pièce héroi-comique pensa avoir un dénoûment tragique sur le théâtre italien, lundi 19 de ce mois. Jusqu'à l'orchestre imbécille qui voul at aussi faire sa partie, & insulter aux patriotes en leur resusant l'air national, ça ira; il sut pourtant obligé de céder. Mais que penser de ce Clairval, assez effronte pour prendre sur lui de substituer le nom de Louis à celui de Richard, & de chanter d'une

voix glapissante & cassée:

O Louis! ô mon roi!
Tes amis t'environnent.
Notre amour t'environne.
Pour notre cœur c'est une loi
D'être fidèle à ta personne,
Aux yeux de l'univers,
Nous briserons tes fers,
Et nous te rendrons ta couronne.

Reine infortunée! an! que ton cœur Ne soit plus navré de douleur! Il vous reste encore des amis....

Qu'à votre cour Tout soit amour, Fidélité, constance: Vous servir est la récompense.

La partie droite, aussi bien composée au spectacle qu'à l'affemblée nationale, d'encourager le vieil histrion par des bravos insolens, & de faire pleuvoir des copies sans nombre de cette parodie, plate et sans sel, "mais qui n'en étoir que plus à la portée des aristocrates des deux sexes. En vain le parterre cria : au seu, l'ariette, au seu; il ne fallut rien moins que la présence d'une écharpé pour faire cesser ce scandale; et encore le nom même de la loi invoqué par le magistrat, & suivi de l'obéissance respectueuse des patriotes, fut-il atteint par les sisses de ces esclaves à plumets, réunis à Paris, pour former la maison militaire du roi.

Mais la scène de la délivrance de Richard renouvela le désordre. Nouveaux battemens de main de la partie droite; huées nouvelles du côté gauche de la salle... & le château des Tuileries de tressallir de joie au récit de ces avant-coureurs de l'ancien régime de retour, à l'aide d'une noblesse rampante aux pieds du monarque, & insolente avec

la nation qui daigne la laisser encore exister.

Les femmes étoient sur-tout à observer. Dans un délire féroce, elles attendoient avec impatience le momest de voir aux prises les aristocrates & les patriotes; mais elles n'en eurent pas encore cette fois-ci la satisfaction. La plupart de leurs éventails furent brisés dans l'ardeur des ap-

plaudissemens.

Un monarque sage, & véritablement le père de tous les Français, se seroit abstenu d'aller à l'opéra le lendemain de cette journée. Il convenoit peu au roi constitutionnel des Français de se produire avec affectation au spectacle qu'il n'a jamais aimé, et accompagné de ses ministres, dans un moment où la chose publique est en danger, dans une distette absolue du numéraire, à l'approche de plusieurs corps d'armée sur les frontières, & dans l'intervalle d'une législature à l'autre; mais le comité des Tuileries a fait son

( 523 ) plan. Le 5 octobre approché; il faut qu'à pareille époque, les patriotes expient la leçon d'importance qu'ils ont été donner au despotisme jusque dans son palais. Pour attein dre à ce but, il faut rassembler autour de soi le plus d'amis qu'on pourra. Il reste encore au peuple de la défiance; il faut l'eblouir par des illuminations; il faut lui ouvrir les portes de l'opéra lundi, & affecter d'y aller soi-même le lendemain, pour y assister au même spectacle : on n'en veut point d'autre; on renonce à l'ancienne étiquette des affiches par ordre; mais on consent à l'annonce verbale de: la présence du roi à l'opéra de Castor & Pollux. Le boulevard est bordé de monde des deux côtés; des mouchards & des croix de Saint-Louis sont disséminés dans la foule pour ' exciter la multitude à les imiter quand ils crieront vive le roi, vive la reine. Citoyens honnêtes! ne vous y trompez. pas. Oui, ce sont des croix de Saint-Louis et des mouchards, payés d'avance, qui crient le plus haut vive le roi, vive la reine, et qui entraînent par leur exemple quelques individus à faire chories. Peuple des départemens, ne faites pas l'injure aux habitans de Paris de croire qu'ils rampent déjà aux pieds d'un maître, & qu'ils se précipitent sous les roues de son char. Au reste, s'ils en étoient venus là, s'ils étoient assez lâches que de se prêter à la contre-révolution lente méditée par la cour, c'est aux départemens à montrer

Mais peut-être auront-ils besoin eux-mêmes de puissans préservatifs contre l'épidémie qui va circuler dans toute la France. Déjà Meaux & Rouen n'ont pas attendu le décret pour rendre des actions de graces au ciel; du moment qu'ils ont eu connoissance de la lettre du roi acceptant la constitution, le vertige s'empara d'eux. Ils se conduisirent en véritables idolâtres; il ne leur manquoit que la présence

à leur tour l'énergie & la fierté du Parissen au 14 juillet.

réelle de l'idole.

Quoi qu'il en soit de l'avenir, le roi sut extrêmement sété à la représentation de Castor & Pollux, & dut se dire intérieurement: A quelque chose malheur est bon. Son cortége étoit très-brillant, quoiqu'il ne sût composé que des palestremiers de son écurie. Il y avoit plusieurs voitures; elles rouloient avec beaucoup de fracas, & on a remarqué que les cochets levoient la tête avec insolence. Par-tout sur sa route, Louis XVI n'entendit autre chose que ces mots: Vive le roi, & chapeau bas. Dimanche prochain, sans doute qu'on criera: A genoux! voilà le roi.

Antoinette eut sa bonne part à cet accueil; on ne l'ou-

blia point: d'ailleurs, il y avoit-là des gens pour y fare songer. On cite un mot d'elle; dans le plus fort d'une explosion de vive la reine, elle prit l'air pénétré, et dit aux personnes qui l'accompagnoient, avec l'accent de la sensibilité qu'on lui connoît: Le bon peuple l'il ne demande qu'à aimer.

La bonne princesse!

Elle avoit raison; ce qu'elle appelle le peuple, l'aimera roujours à ce prix-là, et ne demandera pas mieux qu'à crier vive la reine. Tant que chaque bravo lui sera payé un petit écu, il crieroit de même: vive Frédégonde, vive Catherine de Médicis! Au spectacle aussi, Antoinette obtint une espèce de petit triomphe à ces paroles de l'opéra:

Régnez, aimable reine, Sur un peuple généreux.

Tous les regards, toutes les mains se portèrent vers elle; & la salle entière retentit encore une sois d'un vive la reine. On cria bis, & Laïs, le chanteur, ne se sit pas prier pour répéter:

## · Régnez, aimable reine; &c.

En général, tous les sujets de l'opéra se conduisirent en bas valets. Candeille, lui-même, l'auteur des changemens dans la musique de Castor & Pollux, & qui devoit se respecter davantage, républicain il y a un mois, ou tout au moins démocrate, tomba subitement du haut mal de cour, à la première nouvelle que le roi & la reine honoreroient

fa pièce de leur présence.

M. Bailly, qui se rendit à l'opéra pour veiller au bon ordre pendant cette représentation, dut être content. La commune, au nom de laquelle il harangua le roi, ne démentit point ses hyperboles académiques. Tous les cœurs surent à Louis XVI; du moins Louis XVI, qui a la vue courte, dut s'en retourner intimement convaincu qu'il étoit aimé jusqu'à l'idelâtrie. Le ministre Montmorin, accusé tant de sois par les patriotes, dut être satisfait de la disposition des espris à l'égard de son maître; il pourra désormais machiner tout à son aise; sa justification est toute prête. Louis XVI répétera ce qu'il a écrit à l'afsemblée nationale. Pourriez-vous

faire un crime à mes ministres de leur attachement à ma

personne?

L'ex-commandant général de la garde notionale parifienne doit aussi s'applaudir de sa motion touchant le sommeil des fonctions royales. Ces préliminaires annoncent heur prochain réveil; puisse-t-il ne pas être celui de l'Ogre!

# Ce que peut, ce que doit faire la nouvelle legislature.

Enfin l'espoir renaît; la France peut devenir libre; l'assemblée nationale constituante finira sa cession le 30 du présent mois. Une nouvelle carrière va s'ouvrir; de légitimes représentants de la nation vont remplacer les députés aux étatsgénéraux, & la France aura une véritable assemblée nationale.

On ne peut encore que donner des conjectures sur la formation de ce nouveau corps législatif; mais il y a tout lieu de croire qu'il sera bien composé. Il est vrai que dans les corps électoraux, particuliérement celui de la capitale, on a distingué aisément trois partis, les modérés, les patriotes & les aristoctates; mais en général le parti aristocratique a eu peu de succès : ou les modérés se sont réunis aux patriotes, ou les patriotes se sont joints aux modérés; les aristocrates ont toujours été seuls; de manière que probablement la nouvelle législature ne sera composée que de patriotes & de modérés : il est vrai que les modérés de 89, 90 & 91 ont fait bien du mal; mais ils n'ont réussi qu'à cause qu'ils étoient soutenus de la cohorte noire, & désormais il n'y aura plus de côté noir : on infère de ces probabilités que les patriotes conserveront le dessus, qu'ils resteront en nombre, & que la législature ira au gré des amis du bien public.

Portons-nous donc à l'époque prochaine où elle entrera en fonctions. Voilà une affemblée d'amis chauds & d'amis froids de la liberté; les uns en auront le langage, les autres en auront l'amour & le faint enthousialme; mais nul au moins n'osera dire que la liberté est un superflu: les traits cachés de la modération viendront s'émousser contre l'acier du patriotisme, & les premiers actes de la législature seront

nécessairement défintéresses & sublimes.

Une grande question sera agitée à la première séance. L'assemblée nationale se demandera si elle est constituante, ou bien si elle n'est purement & simplement que législative;

(528)

ainsi que leurs prédecesseurs, au -dessus de l'opinion publique, L'idée que nous nous formons d'eux nous affire même qu'ils ne se borneront point à attendre indolemment le jet des lumières; ils le provoqueront, ils stimuleront cette opinion publique, ils chercheront de bonne soi la vérité pour la mettre dans tout son jour. Rome envoyoit à Athènes & dans toute la Grèce consulter le code des Solon & des Lycurgue. L'affemblée nationale de France invitera tous les publicistes de l'univers à lui communiquer les résultats de leurs savantes réslexions. Nous voulons, disons-nous, qu'un jour notre constitution serve de modèle à tous les peuples; cette idée est belle, mais nous ne la réaliserons jamais, si la France, si le sénat sur-tout s'en fie à ses propres lumières : il seroit peut-être nécessaire, pour les progrès du bonheur universel, & particulièrement pour le bonheur de la France, que la prochaine allemblée na tionale portât un décret solennel qui invitât les savans a toutes les nations à lui envoyer chacun un projet de code civil & criminel, ainsi que des vues sur la constitution, en leur promettant des récompenses proportionnées au mérite de chaque ouvrage. Peut-on payer trop cher un code de bonnes loix? L'assemblée devroit, en détail, user de la même mesure envers tous ceux qui lui indiqueroient les meilleures idées sur chaque loi particulière qu'elle va traiter.

Dès que la liberté de la presse sera rétablie, dès que l'assemblée législative aura déterminé les honneurs & les récompenses qu'elle destine aux génies qui auront le mieux fervi ses vues, elle devra s'occuper de la réduction de la liste civile. Il est évident que tous les efforts des patriotes viendroient se briser contre cet écueil, si l'on avoit la maladresse de le laisser subsister. C'est à la proposition qui en fera faite que le peuple jugera ses nouveaux représentans. Il est impossible qu'un homme de bien consente à déponiller

le peuple de 40 millions par chaque année.

Mais, dira-t-on, il existe un décret constitutionnel portant que le taux de la liste civile ne peut être déterminé qu'à chaque changement de règne ; donc les législatures ne pourront rien changer à la liste de 40 millions avant que Louis XVI ait cessé d'être roi. Voici l'article de la constitution: « La nation pourvoit à la splendeur du trône » par une liste civile, dont le corps législatif déterminera » la somme, à chaque changement de règne, pour toute " la durée du règne ". Or, l'assemblée nationale de 1789,

( 529 )

50 & 91 n'étoit pas simplement corps législatif, elle étoit corps constituant; c'est au corps législatif qu'appartient la détermination de la liste civile : conséquemment celle qui sur faite en 1790 ne l'a été que provisoirement. L'assemblée constituante n'avoit-pas qualité pour en déterminer la somme; avant que la constitution sût établie, & partant la détermination des gages du roi pendant le règne de Louis, appartient incontestablement & de droit à la nouvelle légis-lature.

La contrainte par corps pour dette civile; implicitement conservée par le préambule de l'établissement des juges de commerce, doit être à jamais supprimée & regardée par les hommes libres comme un des plus grands moyens dont s'est servi le despotisme pour disposer les nations au goût & à l'habitisde de l'esclavage: quand il est permis à un créancier de constituer un homme en prison pour de l'argent, le peuple se fait à l'idée de la prison, un emprisonnement ne fait plus sensation, on voit tout cela d'un œil tranquille, & les despotes prositent de l'apathie des uns pour plonger les autres dans les cachots; que les prisons ne recèlent que des coupables ou des hommes prétumés l'être, & les citoyens ne soussiriont jamais qu'un citoyen soit arraché de ses soyers par la violence & l'autorité arbitraire.

L'assemblée législative doit se faire un devoir de réviser tous les décrets qui concernent l'ordre judiciaire, supprimer tous les tribunaux d'exception, nécessairement odieux, restreindre les fonctions de cet officier parasite nommé commissaire du roi, & sur-tout organiser le juré sur de nouvelles bases. Cette institution est nulle dans ses essets, si les membres du juré sont corruptibles ; ils sont corruptibles s'ils sont connus d'avance, & nos loix portent que leurs noms seront affichés sur un tableau qui sera rendu public; il faut donc ordonner que le juré ne sera formé & connu qu'un quart-d'heure avant le jugement : autant vaudroit n'avoir pas de juré qu'un juré à la Duport. En général, l'assemblée nationale constituante a tout fait pour la sûreté des propriétés, & rien pour la sûreté des personnes.

La peine de mort conservée par l'assemblée stationale doit attirer toute l'attention du nouveau législateur. Cette peine est injuste & dangereuse en son exécution; elle est injuste, en ce que la société n'a pas le droit de priver un homme de ce qu'elle ne lui a pas donné: or, elle ne lui a pas

Nº. 115.

donné la vie; elle ne peut donc le priver de la vie; elle est dangereuse, & l'expérience de toutes les actions nous le prouve à l'évidence. Les despotes ont eu recours à la peine de mort, pour se décharger de la nourriture & de l'entretien des coupables; mais une nation qui se gouverne ellemême doit former des établissemens à cet estet, les y enchaîner, les faire travailler, les y tenir exposés à la vue du public. C'est-là le seul moyen d'épouvanter ceux qui ont des dispositions au crime. La mort n'est r en pour una infinité d'hommes, mais des tourmens, des sers, des humiliations aussi longs que la vie en imposent aux plus déterminés scélérats. Tel n'a jamais craint de mourir, qui

craint plus qu'un autre de souffrir.

Suivent les décrets sur l'organisation de la garde et de la gendarmerie nationale; on a encore fait de ceux-ci des archers; on leur a permis de faisur les passans sans mandat de justice; & cette politique est atroce : dans aucun cas, celui qui a ordonné ne doit exécuter. Quant aux gardes nationales, on a exigé les qualités de citoyen actif pour en prendre le titre; mais c'est une injustice : il doit suffire d'être Français & domicilié pour garder la patrie. L'assemblée nationale constituante n'a pas fait assez en posmettant aux citoyens de faire leur service sans uniforme, elle ne devoit pas décréter d'uniforme, & la législature doit le supprimer. Les boutons de cet uniforme portent pour empreinte : la loi & le roi: or, cette devise est un contre-sens politique : la garde nationale n'est instituée que pour résister aux entreprises des rois, & nos législateurs en ont fait des serviteurs du roi. Le sultan de Constantinople se réjouiroit de voir écrite sur les vêtemens de ses sujets cette même devise: La loi & le grand seigneur.

Il est une foule d'autres loix décrétées par l'assemblée nasionale constituante, qu'il sera nécessaire d'abroger ou de modifier : il seroit trop long de les rappeler toutes; mais on les reconnoîtra à ce caractère : ces loix sont celles dons le peuple disoit : bon, ça n'est pas constitutionnel, la légisature procha ne y reviendra. Tel est, par exemple, le décret sur les patentes, manière d'impôt incompatible avec la li-

berté du commerce & de l'industrie.

Passant à la création d'un code civil, l'assemblée légissative verra qu'il est nécessaire de résormer tous les mandemens de nos rois, connus jusqu'à ce jour sous le titre gothique d'ordonnances royaux. Ce travail est immense, il saut abroger toutes les coutumes, tous les usages, toutes

les jurisprudences; il faut supprimer jusqu'à la trace des différences entre ce qu'on appeloit pays de droit français, & pays de droit écrit; il faut décréter une loi générale pour toutes les parties de l'empire, avec une manière de plaider uniforme pour tous les tribunaux. Un tel ouvrage rencontrera des obstacles dans les préjugés des gens de loi, routinés dans la vieille marche des affaires; mais il faut

leur apprendre à s'élever à la hauteur de la liberté.

Que d'objets à traiter à la fois dans le seul objet du code civil! Les choses, les personnes, l'état civil d'un chacun, les manières d'acquérir, de perdre, de transmettre la propriété, l'usufruit, les successions, les testamens, les contrats, les donations, les engagemens, les servitudes réelles, les quali-délits, enfin, toutes les relations qu'ont les hommes entre eux, & par conséquent tout ce qui assure & détermine leur bien-être particulier dans la société. D'un côté il est nécessaire que toutes ces parties du même tout soient cohérentes, & fassent un ensemble; de l'autre il est impossible que les mêmes hommes embrassent à la fois tout cet ensemble : comment donc faut-il opérer? C'est ici que nous appliquons plus particulièrement ce que nous avons dit d'une invitation aux savans de France & de tous les pays, à communiquer leurs projets & leurs lumières à l'assemblée nationale; elle les discutera les uns après les autres; chaque membre les réfléchira dans son cabinet, tous se nourriront des principes généraux de la législature, & quand il s'agira de décréter une série de loix ou d'articles, il est bien fûr qu'ils seront tous calques sur les mêmes bases : que se l'assemblée législative, aussi confuse que l'assemblée nationale, passoit rapidement d'une matière à une autre, sans l'avoir épuisée, il y auroit nécessairement dans ce code civil des incohérences de la nature de celles qui flétrissent la constitution, & c'est ce qu'il faut éviter. On dira peutêtre que, par la nature même de ses pouvoirs, l'assemblée nationale législative se trouvera obligée de commencer son ouvrage, & qu'il lui sera impossible d'attendre les projets qu'elle autoit demandés aux jurisconsultes & publicites; s'il étoit ainsi, nous l'engageons au moins de ne traiter qu'un chapitre à la sois, & d'attendre que dans toutes les parties de l'empire, l'opinion publique ait précédé son jugement. Supposons, par exemple, le chapitre des personnes : une telle matière est plus étendue qu'on ne l'imagine. Nous remarquons là des citoyens actifs & non-actifs, éligibles & non-éligibles, gardes nationaux & non-gardes nationaux, pères de

( 532 ) famille & fils de famille, tuteurs & mineurs, hommes & femmes, fonctionnaires publics & simples citoyens, parens & non-parens, naturels & étrangers, légitimes & bâtards, clercs & laïques, &c. Or, ce chapitre seul mérite des discussions & un examen qu'on ne peut attendre que du temps & de la combination des lumières de plusieurs milliers d'hommes; c'est pourquoi il seroit impossible que l'assemblée législative le réglat tel qu'il doit être, si elle divaguoit sans cesse sur d'autres objets : elle confondroit les principes de l'une & l'autre matière, & nous donneroit un code aussi mal digéré que la compilation informe de l'empereur Justinien. Il est donc nécessaire qu'à chaque sois qu'elle ouvrira la discussion sur une matière quelconque, elle recoive les avis de tous ceux qui lui en donneront, & qu'elle décerne une mention, une récompense à celui qui aura répandu le plus de lumières fur un objet individuel; en proportion des gratifications nationales qu'elle doit accorder à celui qui aura communiqué le plan le plus lumineux, le plus vaste & le plus propre à assurer le bonheur du genre humain.

Le complément du code pénal ne la tiendra pas longtemps; il reste à décréter que les dépositions des témoins & tous les actes de la procédure seront écrits; à déterminer d'une manière cathégorique tous les crimes sujets à la répression de la loi; à déclarer comment les peines sont applicables, & sinalement à presser l'exécution de tous les décrets déjà rendus sur cette matière, exécution malignement retardée jusqu'au premier janvier de l'année 1792.

Un autre travail de l'assemblée nationale législative est la négociation avec le pape pour le Comtat, & avec les. princes d'Allemagne pour leurs indemnités en Alface & en Lorraine. Il faut examiner 1°. s'il y a lieu à indemnité. 2°. Quelles sont ces indemnités à accorder; et s'il est reconnu que la nation française doit quelque chose à ces petits despotes, qu'elle les satisfasse avec soyauté : les tyrans se trompent entre eux; mais une nation qui aspire à être libre, ne trompe personne, pas même les tyfans; elle ne doit que les punir & les assassiner, s'ils osent s'opposer aux progrès de la liberté: tels sont & Léopold & Frédéric Guillaume. S'il est vrai que ces deux scélérats couronnés aient déclaré la guerre à la France, un Français ne doit plus voir dans eux que des monstres sacriléges, & dans leur mort qu'un grand bienfait pour l'humanité. Cette sainte horreur est le sentiment que doit avoir un Français;

mais l'assemblée législative doit en éprouver encore un autre. Ce Léopold est le frère d'Antoinette, Antoinette est la semme de Louis XVI, Louis XVI est le chef suprême de nos armées, Louis XVI a une sois protesté contre la constitution, il a été maltraisé par ce même peuple qu'il statte aujourd'hui avec tant d'adresse; les rois sont naturellement vindicatifs; Antoinette est toute-puissante sur l'esprit de son auguste époux: & quel est l'homme stupide qui croira que Louis XVI ne savorise pas de tout son pouvoir les tétréraires entreprises de la ligue? Voilà, voilà des saits qui doivent fixer l'attention de la nouvelle législature.

Et le compte général des finances? L'assemblée nationale constituante pense-t-elle être quitte envers la nation, cu pense-t-elle que le compte de M. Montesquiou sussité à la nation? L'assemblée nationale constituante a laissé s'echapper ce fameux Génevois qui nous à si bien trompés. L'assemblée nationale législative laissera-t-elle partir ceux qui sont responsables de cette suite? M. Necker devoit son compte; il a dépendu des comités de l'assemblée nationale de le lui saire rendre; les comités doivent ce

compte général de l'administration de M. Necker.

Et la surveillance sur toutes les personnes en place, le soin de les dénoncer, de les poursuivre pardevant la haute cour nationale? Les politiques ont beau vouloir établir ce qu'ils appellent l'équilibre des pouvoirs, les rendre indépendans l'un de l'autre, & fixer les fonctions particulières à chacun d'eux: tout cela n'est qu'un rêve. Dans ce système, le corps législatif seroit borné scrupuleusement à la confection des loix; mais il seroit impossible que la machine du gouvernement prît aucune direction régulière si le corps législatif ne faisoit que des loix : les corps ainsi que les individus n'existent qu'autant qu'ils veillent à leur conservation; ce soin de la conservation appartient nécessairement à tout être, soit simple, soit collectif; la surveillance sur tous les pouvoirs constitués, & qui peuvent détruire & déforganiser le corps national que représente l'assemblée législative, est le plus grand acte de conservation qu'il puisse exercer; consequemment ce lui est un devoir de surveiller constamment tous les agens du peuple. Voilà qui prouve que les pouvoirs ne sont pas indépendans l'un de l'autre, que l'équilibre des pouvoirs n'est qu'un mot, & qu'il faut nécessairement qu'un jour le roi de la constitution française mette le corps législatif sous sa dépendance, ou bien que le corps législatif en fasse ce qu'il doit être, un simple exécuteur de

la volonté du souverain.

Et la suppression de la loi martiale, & le divorce, & le mariage des prêtres, & l'éducation nationale, & généralement tout ce qui tient à la régénération des mœus, ne voilà-t-il pas encore un champ bien vaste à moissoner? L'indissolubilité du mariage & le célibat des prêtres peuvent-ils subsister dans un état qui a secoué le joug de la superstition? On désie qu'en supposant même la religion révélée, l'on trouve dans son texte de quoi justisser ces deux abus monstrueux. Légissateurs! vous n'aurez ni liberté, ni constitution si vous n'avez pas de mœurs! & vous n'aurez pas de mœurs si vous ne décrétez & le divorce

& le mariage des prêtres.

Tel est en raccourci le tableau des opérations qui restent à l'assemblée nationale législative. On voit que la France doit en attendre de grands biens. Ah! que les patriotes seroient soulagés, s'ils avoient à la louer pendant longtemps! il est si dur, si cruel de toujours blamer! cependant si nos nouveaux législateurs trompoient notre attente!.... les écrivains patriotes n'ont pas quitté leur plume de fer; qu'ils marchent droit s'ils sont sensibles à la dure vérité. La première assemblée nationale doit leur servir d'un grand exemple, elle doit en servir à toute la France: comme elle étoit belle à la séance royale du 21 juin, comme elle étoit belle au jeu de paume, comme elle étoit belle la nuit du 3 au 4 août; elle a conservé cette majesté tant qu'elle est restée à Versailles sous les baionnettes du despotisme; mais nous l'avons vue se ployer, s'avilir à proportion qu'elle s'est rapprochée de la cour. L'artifice que l'on a employé pour la corrompre est inimaginable : on a nommé des ministres prétendus patriotes; les comités n'ont pas rougi de frayer avec ces fallacieux amis de la liberté; leur souffle impur a causé les ravages qui ont mis la France à deux doigts de sa perte.

Nouveaux législateurs! l'espoir de la patrie! défendezvous, désendez-vous de cette communication mortelle! Le poison est entré dans le sein de l'assemblée que vous allez remplacer par le frottement continuel du ministère & des comités; si vous êtes obligés d'en créer pour préparer vos travaux, pensez à les renouveler souvent; c'est la permanence de ceux de l'assemblée constituante qui en avoit fait des bureaux de la cour, des cavernes à conspirateurs, des soyers de royalisme & de corruption.

## De la lettre des princes au roi des Français.

Il circule dans Paris, avec la profusion la plus étonnante; une certaine lettre signée Louis-Stanislas-Xavite & Charles-Philippe: ces braves descendans de Louis XIV, en reconnoissance du titre de prince, qui leur a été donné par l'assemblée nationale, expriment de la manière la plus énergique qu'ils en sont dignes, & qu'ils n'étoient pas faits pour porter celui de citoyen français. Dans ce sens, le décret qui a rétabli la noblesse est parfaitement juste; les llotes ont toujours été distingués des citoyens de Sparte. Ceste pièce est trop curieuse, pour que nous n'en donnions pas une idée à nos lecteurs.

Sire, notre frère & seigneur. Messieurs les princes ont plus, d'humilité que les citoyens: ceux-ci ne reconnoissent pour seigneur que Dieu; les princes donnent ce titre à leur-

égal. « Lorsque l'assembléz, qui vous doit l'existence, a l'in-» dignité de vous tenir captif au milieu de votre capi-» tale, ajoute la perfidie de vouloir que vous dégradiez " voire trône de votre propre main. ... " Oui, l'assembléer nationale doit son existence à Louis XVI, à ses déprédations, au luxe de sa cour, à son cruel despotisme; elle doit: son existence à la luxure, au libertinage, à la crapule de d'Artois; elle doit son existence au plat égoisme de Stanislas-Xavier; elle doit son existence aux débordemens sans nombre de cette méprisable famille des Bourbon, qui n'a pas su jouir avec mesure du fruit de ses usurpations & de ses crimes; mais n'inférez pas de là, misérables humains, que le trône est la propriété de votre famille : si votre scélératesse vous donne des prétentions & des titres mérités à la royauté, songez que la royauté n'est que le fruit du délire des peuples, & que les peuples sont les maîz tres absolus des rois.

Les princes français font la récapitulation des fouverains qui armeront pour Louis XVI. Le fage Léopold, le digne fuccesseur du grand Frédéric, les princes & états de l'empire, tous les rois Bourbons, celui de Madrid, celui de Sicile, le généreux Savoyard, les bons Suisses, le magnazaime Gustave, l'immortelle Catherine, voilà les principaux

personnages ligués, pour défendre la cause de tous les souvarains, & rétablir l'ancienne autorité du roi de France. Ainsi, dans vos malheurs, sire, vous avez la consolation » de voir toutes les puissances conspirer à les faire cesser, » & votre fermeté, dans le moment critique où vous êtes, » aura pour appui l'Europe entière ». Et voilà les hommes à qui l'assemblée nationale a accordé une amnissie! Voilà les traîtres au sort desquels s'intéresse un roi qu'on nomme le restaurateur de la liberté! un roi que l'on dit sincère dans sa conversion! Il ne sera pas difficile de prouver par la suite de, cette pièce, qu'il est d'intelligence avec eux.

« Les intentions des souverains qui vous donneront des or tecours, sont aussi droites que le zèle qui nous les a fait » folliciter ». Français, entendez-vous? Ce sont les frères de votre roi qui ont sollicité les tyrans du Nord à nous déclarer la guerre; c'est à la famille des Bourbons que vous devrez le sang qui va couler ; à cette même famille pour qui vous avez tout fait, que vous comblez d'honneurs & de richesses; pour qui vous avez manqué votre révolution; à cette famille que vous idolâtrez encore. Ah! elle a toujours cauté, elle cautera toujours vos malheurs. La seconde légslature doit, dès le premier jour de ses séances, les déclarer déchus de leur droit au trône; les poursuivre pardevant la haute cour nationale, & ordonner la cessation du paiement de leurs apanages : qu'ils nous fassent la guerre, à la bonne heure; mais au moins qu'ils ne nous la fassent point avec l'or de la France.

1 " Ce que nous faifons pour parvenir à vous la rendre, w (cette liberté) avec la mesure d'autorité qui vous ap-» partient légitimement, ne peut être suspecté de vo-» lonté oppressive ». Non, sans doute : l'Iessieurs les princes ne veulent que dissoudre l'assemblée nationale, empêcher sa réunion, remettre au roi le pouvoir législatif, rétablir les parlemens, la moblesse, le clergé, les aides, la gabelle, la chasse, la pêche, les corvées, la milice, les bannalités, les servitudes personnelles, la foi & hommage aux seigneurs; se défaire des patriotes, immoler ceux qui ont marqué dans la révolution, désarmer la garde naticnale, recruter une nouvelle armée, réédifier la bastille, ramener le fanatisme, détruire la tolérance, supprimer toutes les institutions utiles, réintégrer tous les suppôts de l'ancien despotisme; & tout cela ne s'appelle pas opprimer; cela s'appelle s'appelle régner. Voilà ce qu'on veut rendre à Louis KVI; mais, messieurs les princes: qui compte sans son hôte, compte deux fois, & les fidèles sujets de Louis ne sont pas en général disposés à lui accorder cette mesure d'autorité. On a bien à leur reprocher certains restes de l'ancienne idolâtrie; mais ce sentiment, quoique peu conforme à la liberté, n'est pas universel, & ne va pas jusqu'à la rage de la servitude. Or, il faudroit l'aimer avec fureur, pour ne pas immoler le premier scélérat qui, sérieusement, osereit faire ces propositions, dignes du siècle de Louis XIV, & du commencement du règne de Louis XVI.

« Ces principes, fire, sont les votres ». Ou Louis XVI a manifesté ses intentions secrètes à ses frères, ou il ne les a point manifestées : dans le premier cas, nous n'avons rien à dire: que Paris, que la France entière juge cet homme qui vient de faire un nouveau serment; si Louis XVI n'a rien dit à ses frères; s'il ne leur a pas mis son cœur à découvert, ils sont deux imposteurs, & le roi se doit à lui-même. il doit à la nation entière un démenti solennel de cette inpostute. Ces principes, sire, sont les vôires; une telle phrase compromet Louis XVI plus qu'il ne pense.

« Le but des puissances confédérées n'est que de soute-» nir la partie saine de la nation contre la partie délirante. » & d'éteindre, au sein du royaume, le volcan du fana-» risme, dont les éruptions propagées menacent tous les em-» pires ». Qui, l'intention des tyrans confédérés est d'éteindre le volcan de la liberté dont les éruptions propagées menacent tous les trônes de l'univers; Oui, les tyrans fédérés ont un intérêt sensible & pressant à opérer la contre-révolution en France; oui, la liberté détrônera tous les despotes. s'ils ne parviennent à étouffer ce géant exterminateur dans son berceau. Ces considérations doivent nous mettre sur nos gardes; il résulte de tous les calculs politiques que la guerre est certaine; il résulte de tous les calculs de la probabilité, que Louis XVI secondera sourdement les efforts des ennemis de sa patrie; c'est pourquoi il sera nécessaire que la seconde législature emploie de grands moyens pour la défense des frontières : si elle se fie à Louis XVI. à ses ministres, à ses généraux, si elle n'envoie dans toutes les places des commissaires civils & intègres, si elle n'indique elle-même un général dont la probité soit à toute épreuve, un général qui ne puisse rien attendre de la cour, elle expose visiblement non la constitution, non la liberté, mais la vie de tous ceux qui ont juré de la défendre. Tous les Nº. 115.

janissaires du globe réunis sont impuissans contre les arms de la France, si c'est le patriotisme qui les dirige; maissacour qui en a la suprême direction, peut faire couler le sang de

plasieurs milliers d'hommes.

« Déjà les murmures contre l'assemblée, qui a usurpé tous » les pouvoirs & anéanti tous les droits, s'étendent d'une ex» trémité du royaume à l'autre ». Oui, traîtres, des murmures se sont élevés contre l'assemblée nationale; mais ce n'est pas, comme vous le dites, pour avoir anéanti tous les drois prétendus de la royauté, c'est pour avoir anéanti ceux du peuple, pour les avoir conférés à votre frère, pour lui avoir donné de telles prérogatives que, si vous aviez, s'il avoit la patience d'attendre, vous obtiendriez du temps ce que vous voulez obtenir, & ce que vous n'obtiendrez jamais par la force des armes. Faites, faites nous la guerre, c'est peutetre l'únique moyen d'établir la liberté chez nous, & de la propager au dehors.

"Lorsque vous sîttes arrêté à Varennes, l'estroi glaçoit " alors tous les esprits & faisoit régner un morne silence ". Dites plutôt que tous les esprits étoient montés au ton de la liberté : jamais journée ne sut aussi belle que la journée du 21 juin, l'estroi n'étoit qu'au cœur des aristocrates; mais l'ame des patriotes é oit livrée à toute l'énergie de la révolution; Paris n'a été libre que dans ce sœul instant. Que parlez-vous de morne silence? Est-ce ainsi que vous appelez l'attitude imposante & sière d'un peuple qui a déconcerté tous

vos projets languinaires ?

« Ce qu'on vous cache, c'est la frayeur que les chesses de l'assemblée laissent appercevoir tous les jours, & leurs tentatives réitérées, pour entrer en accomodement ». Hélas! il n'est que trop vrai que les comités ont tenté, opéré, consommé un accomodement honteux. Mais, ditisvous, ils laissent appercevoir de la frayeur; & de quoi? Ne seriez-vous pas encore contens des changemens que l'on a apportés à la constitution? non vous ne l'êtes pas: nous ferions perdus si vous l'étiez: tel est le sort de ceux qui ont trahi la cause publique; odieux aux deux partis, ils n'ont plus que la honte & le mépris universel en partage: quel exemple pour ceux qui vont les remplacer!

"Tout Paris, doit savoir que si une scélératesse samatique ou soudoyée, osoit attenter à vos jours, ou à ceux de la reine, des armées puissantes, chassant devant elles une milice soible, viendroient aussi-tôt sondre fur la ville impire qui auroit attiré sur elle la vengeance » du ciel et de l'univers ». Messieurs les princes sont pompeux! quels grands mots! quelles belles phrases! oui sans doute, celui qui attenteroit à la vie du roi ou de sa femme commettroit un crime, à moins qu'il ne le sit dans le cas permis par la loi de la nature; oui sans doute, les exécutions populaires de toute espèce répugnent à l'humanité; mais qui à dit à messieurs les princes qu'on en avoit sormé le projet? S'il eût été sormé, ne seroit-il point exécuté?

"Les mœurs du Français sont naturellement douces, & 
"son amour pour ses rois est trop enraciné dans son cœur, 
"pour qu'une illusion suneste ait pu l'en arracher entière"ment ». Vous avez dit une grande & triste vérité; ce malheureux amour des rois, qui devoit cesser avec la liberté, n'a
pas encore disparu; mais ne vous y trompez pas, si le Français aime les rois, c'est qu'il croit qu'on peut être roi & 
non despote: rappelez-vous que le 21 juin on a essacé tout 
ce qui portoit ce nom devenu odieux; il en sera toujours 
de même dans les mêmes circonstances. Le bon peuple a 
crié vive le roi constitutionnel: Il seroit inexorable envers un

10i ennemi déclaré de la constitution.

" Nous devons vous annoncer que si des motifs qu'il nous » est impossible d'appercevoir forçoient votre main de sous-" crire une acceptation que votre cœur rejette, nous pro-" testerions pour vous-même, sire, en protestant pour vos " peuples, pour la religion, pour les maximes fondamen-» tales de la monarchie, & pour tous les ordres de l'état ». Une acceptation que votre cœur rejette : cette affertion des intentions du roi, assertion répétée à chaque page, ne laisse aucun doute sur la connoissance qu'en ont ses frères; & nous, Français, nous croyons que son retour est sincère! Peuple confiant, cesse de l'être tant que tu auras des Bourbons dans ton sein. En protestant pour la religion. . . . d'Artois parler de religion! d'Artois l'être le plus pervers qui ait existé! quel est l'homme honnête qui n'abjurera pas la religion de d'Artols, « Nous protesterious pour la religion " de nos pères, qui est attaquée dans ses dogmes ». La religion de vos. pères a toujours été la religion du despetilme, & ce culte nous est devenu étranger.

"Comment pourriez yous, sure, donner une approbation incère & valide à la prétendue constitution qui a produit rant de maux »? Encore un indice de l'insigne duplicité du roi. Ils finissent par dire que si le roi accepte la constitution, ils sont surs d'avance qu'il ne l'accepte que comme

contraint, & qu'ils le délieront de cette acceptation.

Condé, son fils & son petit-fils, ayant pris lecture de cette lettre, y ont adhéré d'une manière positive: ce que ces trois derniers écrivent au roi surpasse encore en ridicule la

lettre de d'Artois & de son frère.

A la suite de ces deux pièces se trouve jointe la fameule déclaration de Léopold & du roi de Prusse; c'est ce qui couronne l'œuvre, Le lecteur est rassassé de dégoût quand il a parcouru ces pantalonades royales & serviles, & il se demande : maissa quoi bon la publication de cette correlpondance? Quel but à-t-on eu en l'imprimant? Or c'est ce à quoi il n'est pas facile de répondre. Il est naturel de penser qu'ils ne l'ont fait que dans le dessein de répandre l'alarme parmi le peuple de France; mais ils se sont trompés; un peuple qui veut devenir libre ne s'alarme pas aisément; & Condé & d'Artois, & Stanislas-Xavier ne recueilleront que la honte d'avoir fait une tentative aussi petite qu'instructueuse. Quant à la nation française elle pourra en titer un grand parti. 1°. Cette lettre lui fait connoître le nombre des despotes confédérés; 2°. elle lui indique les prétextes dont on se sert pour nous déclarer la guerre; 3° elle nous invite à nous mettre en mesure; 4°. elle nous prouve la mauvaise foi de Louis XVI; 5°. enfin elle nous donne des armes pour leur retirer les pensions énormes que l'assemblée nationale leur avoit accordées : c'est ainsi que nous saurons tirer un parti avantageux de la lettre, & livrer les auteurs au mépris qu'ils méritent & qu'ils inspirent.

## Prix propose par la société des amis de la constitution, séante aux Jacobins de la rue Saint-Honore,

La société des amis de la constitution, convaincue de la nécessité de répandre les lumières, de les mettre à la portée de tous les citoyens, & particulièrement de ceux à qui leurs occupations journalières ne permettent pas de se livrer à l'étude, a pensé qu'un des moyens les plus prompts & les plus efficaces, seroit d'attacher des intructions, d'un genre simple & facile à saisir, à un orvrage dont l'utilité pour les ufages les plus communs de la vie rend l'acquisition presque indispensable.

En conséquence, elle propose un prix de vingt-cinq leuis pour le citoyen qui lui présentera l'Almanach le plus proprè

à remplir fest vues.

Cet Almanach n'excédera pas une feuille & demie d'inpression, non compris le calendrier,

(541)

Il est inutile de prévenir que le but principal de ce manuel patriotique, est de faire bien sentir les avantages de la constitution. & d'en rendre les principes samiliers & chers à tous les hommes.

Les ouvrages seront admis jusqu'au 10 octobre exclusivement. Les auteurs ne seront pas connoître leurs noms; mais ils joindront à leur infamuscrit une devise, avec un billet cacheté qui contiendra leur nom, & qui ne sera ouvert que dans le cas où l'ouvrage remportera le prix.

Ils feront remettre leur manuscrit au secrétarisé de la société, rue Saint-Honoré, ancienne maison des Jaco-

bins.

Le prix sera proclame à la séance du 20 octobre. Rœderer, président; Royer, évêque du département de l'Ain; Louis-Philippe-Voseph, Collot-d'Herbois, Sergent, Mendouze, Lattehénas, secrétaires.

La société des Jacobins propose un prix pour l'ouvrage qui sera le mieux sents les avantages de la constitution; mais s'il est nécessaire d'en faire sents les avantages, il est dangereux, de garder le silence sur les vices qu'elle renserme : et n'en présenter que le beau côté au peuple, c'est le tromper, et le mettre hors d'état d'en corriger les désauts. Il étoit donc du devoir des amis de la constitution d'ajouter à leur programme que l'ouvrage indiqué seroit aussi sentir les vices de cette constitution, qui, si elle a des beautés, n'est pas sans taches.

Le ministre de la marine, tant poursuivi par les citoyens de Brest pour l'affaire des colonies, vient de donner sa démission, après avoir jeté son brûlot sur nos îles d'Amérique; M. Necker, après avoir mis le désordre dans nos sinances, en sit autant. Et la responsabilité!... M. de Bougainville, nommé pour remplacer le sieur Thévenard au ministère de la marine, a resusé. Il étoit cependant plus à portée que tout autre de remédier aux abus du ci devant grand corps de la marine. Sur son resus, le roi a nommé M. Lehoc. M. de Montmorin doit, dit-on, suivre l'exemple de M. Thévenard. On croit qu'il aura pour successeur, M. de Ségur.

tions des troupes de ligne avant la révolution; ce sont aujourd'hui les mêmes objets de plainte. Si les soldats se laissoient frustrer de leurs droits, opprimer sans se plaindre; s'ils étoient ce qu'ils sont en Russie, en Autriche, en Turquie et ce que M. Custine désiroit qu'ils fussent en France, des esclaves machinalement obéissans à leurs chefs, qui, comme le maréchal Laudon, pourroient en tuer de leur propre main par demi douzaine pour un bonnet de poil, et que personne n'osat s'élever contre ces atrocités, on ne manqueroit pas de dire que les troupes de ligne, sont parfaitement dans

l'ordre et bien disciplinées.

Ce n'est pas assez pour les chefs d'une obéissage aveugle à la loi, ils exigent encore une obéissance passive à leurs caprisos, un silence respectueux sur leurs rapines et leurs injustices. Que les soldits se plaignent, qu'ils adressent des mémoires, des reclamations au ministère, le ministère se tait; lassés d'attendre ils portent leurs plaintes à l'assemblée nationale, qui renvoye aussi à ses comités, lesquels se taisent aussi. Alors que les soldats indignés de tous ces dénis de justice se mettent en devoir de redresser eux-mêmes les abus, aussi tôt les ministres les comités et tous leurs échos de crier à la révolte, à l'insurraction, le tocsin sonne sur les troupes de ligne, le loi martiale étayée descute la force publique se déplois contre eux, tandis que les seuls coupables sont ceux qui les accusent.

Parmi la foule d'abus qui ont échappé à l'assemblée nationale dans la réforme militaire, il en est un qui paroit léger au premier coup d'œil; mais qui n'est pas sans inconvéniens. Pourquoi, nous de mandent plusieurs officiers des troupés de ligae, pourquoi les tambours portent ils encore la livrée quand elle est supprimée? Pourquoi ne porteroient le pas le même uniforme que les autres soldets? Il est indécent de les yoir marcher en habits de

laquais à la tête de nos régimens.

( 545.)

Les tambours portent encore les marques avilisantes de l'encien régime; voudroit on par la faire penser aux soldats que le nouveau n'existe pas peur eux, que la révolution n'est pas faite pour eux? Il n'est que trop vrai, les défenseurs de la patrie ne jouissent point de ses bienfaits; on femente, on multiplie pour eux des abus qu'ils supportent impatiemment, on les laisse sous le commandement de gens qui sont leurs ennemis et ceux de la constitution; mais qu'on y prenne garde, à force de provocations et d'injustices, on pourroit bien hâtez le moment où ils voudront fermement jouir de tous leurs droits, et s'en as urer la possession malgré les oppositions de leurs spoliateurs.

### Pièce envoyée d'Italie.

On dit le Saint Père fort mal; M. Malouette, médecin de mesdames, a trouvé son état désespéré... On attribue sa situation aux fatigues de ses deux précédens voyages et aux réflexions qui

en ont été la suite.

Convaincu donc qu'il est aussi difficile de déterminer le père éternel à s'occuper des affaires de ce monde, que de faire par et le saint-esprit par l'organe d'un pape, Pie VI étoit en outre convaincu que beaucoup de ses prédécesseurs ont reçu dans l'autre monde la juste punition de leur conduite dans celui ci. Au lieu de s'occuper de quelque projet hostile contre la France, et des indemnités qu'il auroit à demander pour son Comtat d'Avignon, il s'occupa sérieusement des affaires de son salut, et dieta les réflexions suivantes pour l'édification de toute la chrétienté.

« L'église m'a reconnu vicaire de Jesus Christ sur la terre; mais conviendroit il que j'y fusse plus puissant que mon maître? Saint Pierre, pêcheur de son métier, et choisi par Jesus Christ lui-même pour propager sa doctrine, ne fut jamais que le chaf des pieuses intentions des fidèles, mais non N. 115. le maître de qui que ce fût. Ces cardinaux qui m'entourent, me disent bien qu'il éto t à la tête de l'église; mais qu'est-ce que c'étoit alors que l'église? Le rebut des sujets de l'empire romain. Et quand la religion nouvelle se fut assise sur la trône à côté des emporeurs, la puissance du chef des fidèles fut toujours infiniment subordonnée à celle du chef de l'empire. Je ne puis me dissimuler que, quoique résidens à Rome, les papes n'avoient pas même le droit de suprématie dans les dix-sept provinces que renfermoit alors l'Italie. Je conviens, devant Dieu et devait les hommes, qu'il m'est démontré par l'histoire que c'étoit seulement dens les dix provinces soumises au vicaire de Rome que le pape confirmoit les élections des évêques.

« Je certifie de plus, que quand les papes chtesé se croire indépendans de la puissance séculière, ils ont agi contre l'esprit de la primitive église; ils étoient élus par les évêques, et confirmés dans leurs sièges par les empereurs grecs, ou par les souverains qui régnèrent sur l'Italie. Félix III ne fut reconnu pape, en 488, que du consentement d'Odoacre, roi des Hérules, vainqueur de l'Italie. Cependant ce pape, j'en conviens, montroit déjà un peu d'ambition dans sa conduite, puisqu'en écrivant à l'empereur gree il lui donnoit le nom de

fils; c'étoit s'arroger les droits d'un père.

«Je ne me dissimule pas non plus, continue le pape, qu'au moins depuis le règne de Théodoric les papes payoient, au souverain de l'Italie, une somme assez considérable pour avoir le droit de se faire ordonner. Ce fut Coastantin Pogonat, vers l'an 680, qui abolit ce droit; mais il se réserva celui

de la confirmation.

« Quel fut donc, dans la suite, l'aveuglement de nos prédécesseurs, de ne vouloir plus reconneitre au-dessus d'eux aucune puissance sivile? Tout ne se faisoit-il pas au nom des empereurs gracs, ou des exarques qui les représentèrent.

» Mais les guerres qui désolèrent l'Italie, disputés

(547)

entre les empereurs grecs et les Lombards, ouvrirent la porte à l'ambition du saint siège. Aisteulf, ou Astolfe, s'étant emparé, en 752, de l'exarchet, voulut aussi s'emparer du duché de Rome. L'empereur Constantin écrivit au pape Etienne III, qui se rendit à Pavie, négocia de son mieux; mais n'ayant rien pu obtenir, et craignant pour sa propre sureté, il se sauva, vint en France, flatta l'ambition de Pepin le Bref, qui de maire avoit été reconnu roi par le pape Zacharie. Il sacra de nouveau cet usurpateur dans l'église de Saint-Denis, et le déclara, tant en son nom qu'au nom de la noblesse et du clergé romain, ainsi que ses fils Carloman et Charles, patrices des Romains. Voilà donc un premier exemple de félonie ; car. alors le pape et tout Rome relevoient de l'empereur grec. Etienne en donna un second, en faisant faire à Pepin une donation entière de l'exarchat et de la Pentapole en faveur de l'église romaine. Je ne crains pas d'en convenir à la face de l'univers, & mon Dieu! c'étoient deux fripons qui se secondoient mutuellement; car Pepin avoit usurpé la couronne de France, comme Etienne usurpoit la puissance sur l'exarchat; encere ai je ici quelque tort à l'égard de Pepin, puisqu'il convenoit à la nation.

«La donation de Pepin n'écoit encore que précaire. Le roi des Lombards, au lieu de rendre Ravame, alla assièger Rome...». A cet endroit de sea réflexions, Pie VI fit un profond soupir; pais il s'écria: « Oui, sans doute, il étoit blen coupable, ce mêma Etienne, lorsque pour enflammer d'un nouveau zèle Pepin et les Français, il supposa une lettre écrite par saint Pierre lui-même. Autant que j'en ai pu juger par le peu que j'ai vu dans mon voyage, saint Pierre n'est pas homme à seconder les vues ambitieuses d'un pape. Aussi je ne doute pas, non plus que tous les gens éclairés, que cette lettre ne fut une fourberie du très-saint Pèra Etienne.

«Quoi qu'il en soit, à la voix supposée de saint Pierre, appelant les Français à la défense de son troupeau, les Français volèrent en Italie, ayant à leur tête Pepin. Ce prince, en offet, s'empara de l'exarchat; mais au lieu de le remettre à l'empereur grec, sur lequel il avoit été enlevé par les Lombards, il répondit à ce prince qui le lui redemandoit, qu'il en avoit fait donation à saint Pierre... J'en demande pardon à cet apôtre, ajoute Pie VI; mais les papes, mes prédécesseurs, ont fait sous son nom bien des sottises ». Le pape ayant été feuilleter quelques auteurs de ce temps, il y vit que ce fut Fulrad, abbé de Saint-Denis, qui, ayant pris possession de l'exarchat et de la pentapole. au nom de Pepin, se rendit à Rome avec les otages qu'il emmenoit, et qu'il y posa sur l'autel de saint Pierre, l'acte de la donation faite par Pepin. .... « Je vois bien ici, dit Pie VI, une donation; mais Etienne recevoit un bien que Pepin ne pouvoit pas lui donner. Pourrois-je, en conscience, garder une bourse arrachée des mains d'un voleur. si je counoissois celui auquel elle auroit été volée... Je m'humilie, Seigneur, et je conviens qu'il y a ici matière à restitution ».

## Première restitution de Pie VI,

Le saint Père examina les titres de cette donation, et vit que les papes avoient alors usurpé sur les empercurs grecs, Ravennes, Classe, Césarée, Rimini, Pesaro, Fano, Césène, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Montofeltré, Aceiragia, Monte-di-Lucaro, Serra, Gubbio, Cagli, Lucaelo, Comacchio, Urbin et le châreau de saint Marin. Il y faut même ajouter Narni, place du duché de Rome, mais dont les ducs de Spolette s'étoient emparés.

Christ devenu souverain par une fourberie et une usurpation. Cependant il ne faut pas se dissimule

qu'il relevoit de Pepin, resonnu patrice de Rome; tandis que Pepin lui même étoit censé relever de

l'empéreur grec.

Bien pénétre du néant des grandeurs humaines, et fermement résolu de réparer, autant qu'il seroit en lui, les torts de ses prédécesseurs. Pie VI
ne craignit pas d'examiner la suite de leur cons duite. Il vit qu'Adrien premier, ayant eu l'homeur de couronner Charlemagne empereur, se fit confirmer la donation précédente, et reconnoître souverain de Rome et de tout le duché. Ce fut à cette occasion et la première fois qu'un pape fit battre monnoie. Elle étoit nou-seulement pour l'exarchat, mais aussi pour le duché de Rome; et c'est de la que cette monnoie fut appelée

Notre saint Père vit avec une douleur bien sincère par quelle audace les papes abusèrent de la foiblesse des fils de Charlemagne; cependant leur élection continuoit d'être confirmée par l'empe-

reur, on le roi d'italie.

En parcourant l'histoire de ces temps scandaleux, il arriva au pontificat de Gregoire VII (1), d'où l'on date l'entière indépendance des papes. Ce saint pontife travailla toute sa vie à s'affranchir de la puissance des empereurs; et oubliant qu'au temps des Lombards, les papes payoient un droit pour être confirmés dans leur siège; il prononça anathème contre tout ecclesiastique qui auroit reçu l'investiture d'un laïque, comme aussi, contre tout laïque qui l'auroit donnée... Pie VI, en sou-

<sup>(</sup>i) Une note écrite après coup de la main même du saint Père, nous assure qu'il trouve une grande conformité entre ce pape et le fougueux abbé Mau... Il étoit de basse extraction, inquiet, ardent, mélant l'artifice à son zèle, et la souplesse à la fermeté. On peut bien croito aussi qu'il fut galant dans sa jeunesse, en le voyant à 60 ans l'ami de cœur de la comtesse Mathilde.

prant; convint que Grégoire VII avoit bien manqué à oc précepte de l'évangile: Rendez à C sar ce qui est à César, et n'avoit pas auivi la belle maxime de Jesus-Christ, qui reconnoissoit que son royaume n'étoit pas de ce monde.

Passant rapidement surtoutes les horrours de la

guerre atroce qu'excità ce pape contre l'empereur Henri V, lequel eut le foiblesse de venir lui demander pardon en habit de pénitent, il passa à

sa conduite avec la faneuse Mathilde.

cette contesse avoit épousé Godefroi le hossu, et fut tante du célèbre Godefroi de Bouilloa; elle vécut en mauvaise intelligence avec son mari, et s'ans la p'us grande intimité avec Grégoire VII. Godefroi mou ut; mais ce ne fut qu'après la mort de Grégoire qu'elle épousa Welfe, avec lequelelle vécut aussi mal, en continuant de vivre fort bien avec les papes Urbain II et Paschal.

Pi. Vi ne se dissimula point que dès ce temps on reprocha à Mathille cet attachement plus que religieux, et que l'on accusa Grégoire, qui s'étoit retiré avec elle à Cornisa, d'avoir mérité, autrement que par des indulgences, l'acte par lequel elle reconnoît tenir tous ses biens de l'église; Pie VI considérant tout cela, dit: « Seigneur, je vois ici l'objet d'ane seconde restitution ».

### Seconde restitution.

La comtesse Mathilde possédoit la Toseane, Mantoue, Parpe, Reggio, Plaisance, Ferrare, Modène, une partie de l'Ombrie, et le duché de Spolette, Véronne, presque tout ce qui est appe é aujourd'hui le patrimoine de saint Pierre jusqu'à Orviette, avec une partie de la Marche d'Ancône. Sa première donation est de l'an 1075; il y avoit entre ses biens des siefs inaliénables : il s'ensuivit des guerres entre les papes et les empereurs.

### Traisième restitution.

La ville de Benevent appartient au si au pape; mais actte possession inquiétoit la conscience agitée de Pie VI: il examina à quel titre, et il vit que l'empereur Henri le Noir l'avoit en effet cédée à Léon IX, en 1049, en éthange des droits féodaux de la ville de Bamberg en Franconie; mais la légitimité de ces droits ne sui paroissant pas trop démontrée, il résolut d'abandonner Benevent.

## Quatrième restitution.

Pénétré de douleur au souvenir des horreurs · commises par un grand nombre de ses prédécesseurs, mais no s'attachant en ce moment qu'à la restitution des biens mal-acquis, il jeta les yeux sur Avignon, qui vient de se donner à la France. On ·lui offre, il est vrai, une indemnité, mais à la tête et le premier de tous les geas de main-morte, a-t-il le droit d'aliéner? Au reste, il convient que ce comté n'a été doncé au pape Clément VI, que par une princosse qui, étant encore assez jeune et assez foible pour qu'on lui pardonnat la mort d'André son promier mari, n'étoit pas en droit, par la même raison, de faire une donation de cette importance. Les conditions du marché ne furent pas même remplies, puisque 80,000 florins d'or qui lui étoient promis ne lui furent pas donnés. Il consentit donc à la réunion d'Avignon à la France, sans aucune espèce d'indemnité.

Mais outre les fantes de ses prédécesseurs, Pie VI savoit bien qu'il en avoit à réparer pour son compte: sa vanité lui avoit fait entreprendte le voyage de Vienne; il avoit affecté d'y monwer sa belle figure, sa belle main, la bella gembas: il avoit bien reçu et bien acqueilli les réfugiés françai qu'il savoit être des rebelles à la nation,

qui est leur véritable souverain.

Il écrivit donc une espèce de testament par lequel, s'en tenant, pour lui et ses successeurs, à l'évêché de Rome, il renonce à toute puissance, même à toute suprématie, et rend Benevent à Benevent, à Naples; Avignon, à la France, et ses aujets à eux mêmes. En conséquence, veici les dix départemens qui existerent incessamment dans la partie de l'Italie que l'en nommoit ci-devant l'état de l'église.

I. Le départ. du Primaro capit.

II. Le départ. du Rem.

III. Le départ. de Mantoue.

IV. Le départ. du Mêtro.

Ferrare.

Bologne.

Ravenne.

Urbin.

V. Le départ du Golfe de Venise. Ancone. VI. Le départ de l'Apennin. Pérouse. VII. Le départ du lac Vulsin. Bolsens.

VIII. Le départ. de la Marta. Viterbe. IX. Le départ. du Velino. Spolette.

X. Le départ. du Tibre. Rome. Il étoit joint à cette pièce le dessin de la carte de la nouvelle division des états du pape per département; je la donnersi dans un prochain numéro, sans néanmoins préjudicier à la livraison des cartes des départemens de France, de sorte qu'il y aura deux cartes dans ce numéro.

# ASSEMBLÉE NATIONALE

Siance du jeudl 15 septembre 1791.

Sur la motion de M. Renaud, il a été décrété qu'il seroit célébré une fête nationale dans toute l'étendue du royaume; que l'époque en seroit fixée au dimanche 18 pour Paris, et dans les autres départemens huit jours après la notification officielle de la constitution. Décrété en ontre que tous les prisonniers détenus pour faute de paiement de mois de nouvrice seroient délivrés. Sur

( 553 )

Car la motion de M. Fréteau, l'assemblée a décrété que le roi ordonnera au ministre de la guerre de présenter ses vues sur l'incorporation des Suisses de la garde du roi dans les troupes deligne, mais qu'ils continueroient provisoirement leur service.

Les commissaires de la trésorerie ont envoyé à l'assemblée le compte général des recettes et dépenses pendant la révolution. Le comité des finances on doit faire incessamment le rapport.

M. Camus a présenté un projet d'organisation du bureau de comptabilité qui a été adopté. Ce bureau sera composé de quinze commissaires nonmés par le roi, et qui ne pourront être destitués que sur la demande de la législature; leuemploi sera d'apurer et vérifier les comptes de la trésorerio nationale de la caisse de l'extraordinaire, et de la régie des droits d'enregistrement, qu'ils présenteront ensuite au corps législatif. Ils seront tenus aussi de dénoncer les prévarications du ministère.

Séance du soir. L'assemblée a décrété que le roi seroit chargé de négocier auprès des cantons suisses la réformation du jugement rendu contre les soldats de Château-Vieux impliqués dans l'affaire de Nancy.

Sur la motion de M. Chapelier, il a été ordenné qu'il seroit ouvert un concours pour compléter le corps du génie, et qu'on y admettroit tous ceux qui se seroient faits inscrire comme candidats chez le ministre de la guerre.

L'ordre du jour appeloit la discussion sur les offices des notuires; les articles ont été décrétés

ainsi qu'il suit :

### PREMIERE SECTION.

Art. I. « La vénalité et l'hérédité des offices des notaires et tabellions royaux, même ceux créés No: 115 sous la titre de maîtres élus aux inventaires, set abolies.

IL a Les offices de notaires ou tabellions authentiques, apostoliques, seigneuriaux, et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu'ils existent, sont supprimés.

III. « Ils seront tous remplacés par des notaires publics, dont l'établissement sera formé, pour le présent et pour l'ayenir, ainsi qu'il sera dit si-

pprès.

IV. « Jusqu'à la formation dudit établissement, les notzires et tabellions supprimés par les atticles 1 et 2, seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions dans l'étendue de leur ancien arrondissement.

### Article additionnel.

« L'assemblée déclare valides les actes qui auroient été passés jusqu'à ce jour par les notaires ou tabellions dénommés en l'article précédent, hors de leur ancien arrondissement.

### DEUXIÈME SECTION.

Art. I. « Il sera établi, dans tout le royaume, des fonctionnaires publics, chargés de recevoir les actes extrajudiciaires et volontaires qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes publics.

II. « Ces fonctionnaires porteront le nom de notaires publics; ils seront institués à vie; ils ne pourront être destitués que pour cause de prévirication préalablement jugée, et ils ne pourront pas en même temps faire fonction d'avoués.

III. « Provisoirement, et jusqu'à la confection du code civil, les actes des notaires publics seront passés suivant les anciennes formes; et néanmoins, dans les lieux où la présence de deux notaires était actuellement requise et déclarée suflisante pour certains actes, ces mêmes actes pourront être reçus par un seul notaire public, en présence de deux témoins agés de 21 ans, sachant signer, et ayant d'ailleurs les autres qualités requises par les ordonnances ».

Séance du vendredi 16. M. Duport a présenté dans leur ensemble tous les articles décrétés sur l'organisation des jurés, il a été décrété qu'ils entreront en exercice au premier janvier pro-

chain.

On a décrété en outre, sur le rapport de M. Merlin, que les tribunaux auroient deux mois de vacances; mais que cette année elles ne dureroient

que pendant le mois d'octobre.

Séance du samedi 17. M. Alarde a fait adopter sur les patentes les décrets additionnels suivans: Art. I.« Les régisseurs nationaux de l'enregistrement des domaines et des droits réunis, seront tenus d'approvisionner tous leurs bureaux de vente, de papier timbré, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche, destinés à recevoir les déclarations et soumissions pour obtention des patentes.

II. « Ces feuilles du registre à souche seront imprimées conformément au modèle annexé au présent décret, et seront fournies par la régie aux municipalités, qui en acquitterent le prix, soit comptant, soit par une reconneissance payable dans le délai de six mois au plus tard; et se feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats; lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujettis

au droit d'enregistrement.

· ldl: ta Les municipalités qui sont déjà approvizionnées de registres, continueront à se servir des mêmes registres pour l'année 1701 seulement.

· IV. « Toutes les patentes, à l'exception de celles des propriéteires vendant des vins en détail pen1 XIV. ... A comptair du jour premier avril 1794, les visiteurs des rôles seront choisis et nommés par les directoires de département, parmi les employés de leurs bureaux; on de ceux des directoires du district:

choisi parmi les visiteurs ordinaires du département; mais l'inspeateur général pourra étré choisi hors du département, parmi tous les visiteurs généraux.

XVI. «. Le traitement des visiteurs des rôles sera de x500 livres, dont 1200 acquittées sur le produit des patentes, et 300 sur les seus pour livres additionnels du département.

dont 1500 livres sur le produit des patemes, et 500 liv. sur les sous pour livre additionnels.

«Enfin, celui de l'inspecteur général sera de 3600 livres, dont 2400 liv. sur le produit despatentes, et 1200 liv. sur les sous pour livre additionnels.

XVII. « Pourront au surplus les directoires de département délibérer en faveur desdits employés telles gratifications qu'ils jugeront convenables, de manière cependans que le traitement des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1800 liv., celui du visiteur: principal 2400 liv., et selui de l'inspecteur général 4000 liv.

M. Emmery a présenté une nouvelle formale de serment. Nous la tradectavens.

a L'assemblée nationale décrète que désormais le serment des troupes seus prêté, par les officiers de tout grade, en ces termes:

« Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tent mon pouvoir la contitution, et d'exécuter et faire exécuter les réglemens militaires.

... « Et par les soldats, en ces termes :

es. Jo jure d'être fidèle à la nation, à la loi et an roi, de défendre la constitution, de ne jamais

abandonner mes drapeaux, et de me conformer en tout aux règles de la discipline militaire ».

Seance du soir. Sur la demande de M. Alexandre Beauharneis, le décret suivant a été randu:

Art. I. « Il sera accordé annuellement pour le soutien des arts de peinture, sculpture et gravure, une somme pour des travaux d'encouragement; elle est fixée provisoirement pour cette année à 100,000 livres, dont 70,000 livres se répartirons entre les peintres d'histoire et les statuaires; les autres 30,000 liv. seront réparties entre les peintres dits de ce genre, et les graveurs, tant en taille douce qu'en pierre fine et en médaille. Sur ladite somme de 30,000 liv. il sara pris celle de 10,000 liv. pour faire travailler, dès cette année; à la continuation de la collection des ports de France, de Joseph Vernet, par l'artiste que le pouvoir exécutif a déjà désigné pour ce travail.

II. « Ces travaux scront distribués vers le milien du temps de l'exposition publique, et seulement aux artistes qui se seront faits connoître dans l'ex-

position de la présente année.

III. «Pour cette année seulement, sans préjuger ce qui sera déterminé à l'avenir, les travaux cidessus ordonnés seront distribués par les membres de l'académie de peinture, sculpture, deux membres de l'académie des sciences, deux membres de l'académie des belles lettres, et vingt artistes non académiciens, lesquels seront choisis par les artistes qui ont exposé leurs ouvrages au sailon du Louvre.

1V. « Pour faire cesser toute distinction entre les membres de l'académie de peinture en cette circonstance, les agréés à ladite académie seront appelés à ce jugement ».

Seance du dimanche 18. La décret suivant a été

rendu sur la libre circulation des grains.

« L'assemblée nationale, considérant que, melgré les mesures qui ont été prises pour maintenir la libre circulation des grains, et assurer la subsistance à toutes les parties de l'empire, ses vues pourroient être trompées par les artifises des enmemis de la constitution, et par les craintes exagérées du peuple, quoiqu'il soit reconnu que le royaume renferme plus de subsistances qu'il n'en faut pour la consommation d'une année;

« Considérant que le vrai moyen de porter l'abondance dans tout le royaume est de rassurer les commerçans, en leur procurant protection et ga-

rantie dans leurs spéculations;

« Considérant ensore que pour faire cesser toutes inquiétudes par rapport aux secours imprévus dont quelques départemens pourroient aveir besoin, il convient de fixer et de laisser certaine somme à la disposition du ministre sur sa responsabilité, décarète:

Art. I. «. Que le roi sera prié de donner des ordres les plus précis pour faira pour suivre et punir, suivant la rigueur des loix, toute personne qui s'opposeroit, sous quelque prétexte que ce paisse être, à la libre circulation des subsistances.

II. « Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçans et autres personnes faisant circuler des grains en remplissant les conditions exigées par la loi, qui éprouveront des violences, ou le pillage de leurs grains, seront indemnisés par la nation, qui reprendra la valeur de l'indemnité en l'imposant sur le département dans lequel le désordre aura été commis. Le département fera porter cette charge sur le district; le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis, et sur celles qui ayant été requises de prêter du secours, s'y seroient refusées; sauf à elles à exercer leur recours solidaire contre les auteurs des désordres »

Ce 24 septembre 1791. PAUDHOMME, membre dela société des indigens, amis de la constitution.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, que des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# No. 116.

# RÉVOLUTIONS

# DE PARIS,

### DÉDIÉES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

TROISIÈME ANNÉE

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

## NEUVIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands que parce que nous sommes à genoux.
Levons-nous.



DU 24 SEPTEMBRE AU 101 OCTOBRE 1791.

Actions de grace sur l'heureux depart du corps constituans, vendtedi 29 septembre.

ENFIN, ils sont partis. Graces en soient rendues au génie conservateur qui veille encore au salut de la France! Ils sont partis, ces mandataires insidèles, chargés d'or & de malédictions.

Nous avions béni leur arrivée. Soyez les bien-venus, leur avions-nous dit: vous nous tracerez le plan du temple de la liberté; vous en jeterez les fondemens; nous vous N°. 116.

seconderons; nous vous investirons de toute la force publique. Si le despotisme de Versailles troubsoit vos travaux, ou attentoit à vos personnes, nous irons à vous; nous mettrons en fuite vos ennemis qui sont les nôtres, Réposes-vous sur nous; il fautira blien gre la cour, avec toute sa morgue, recule devant l'assemblée nationale. Faites-nous des loix, sandis que mous forgerons des armes

pour les défendre.

Nous avons tenu nos promesses. Mandataires insidèles, nous vous avons rendus tout-puissans pour faire le bien. Nous avons conquis la liberté sans vous. Sans nous, votre déclaration des droits de l'homme, dont vous êtes a vains, seroit encore en projet. C'est nous qui avons recouvré ces droits; nous ne vous demandions qu'une constitution propre à en garantir la jouissance. Jamais peut-être, dans l'espace de plusieurs siècles, il ne se présentera à des législateurs une plus belle occasion de relever la dignité de l'espèce humaine, & de fonder l'indépendance d'une grande nation. Il ne tenoit qu'à vous d'acquérir des droits éternels non-leulement à notre reconnoissance, mais encore à celle de tous les peuples de l'Europe & du globe. Dans les circonstances où nous vous avions placés, que n'eussent pas fait les Lyeurgue, les Solon, les Confucius, les Lhôpital! Comme ils auroient su en profiter! Tout militoit en votte faveur. Après un 14 de juillet, un s octobre, même après un 28 juin, à quoi tenoit-il donc que vous rendiffiez le peuple français le premier peuple du monde ? Que vous falloit-il davantage? Nous vous avions délivrés de tous vos ememis; nous vous avions applani toutes les routes; vous n'aviez plus qu'à marcher à pas de géans.

Nains malfaifans! la foif de l'or vous a tourné la tête; l'espoir des honneurs vous a ravi l'honneur. Les uns, enfans ingrats, outenne du le sein de leur nouvrice, & pleuré de rage sur les débris de leurs hochets. Les autres, engraisses à loisir à l'ombre des autels, se voyant dépossilés de ce qu'ils appeloient le patrimoine de leurs féticles, dans une sainte colère, se sont armés de l'encensoir, & en ont frappé la patrie. D'autres, du moment qu'ils vitent déchirée en deux la simarre sous laquelle ils cachoient leurs épices; ont cherché en tous lieux des ennemis à leurs concitoyens pour les punir d'avoir osé, pour la première sois, ouvrir les yeux sur le despoissant patle.

mentaire.

( \$63 )

Mais les nobles, les prêtres & les magistrats, tous également réfractaires aux loix commandées par la révolution, ne font cependant pas les plus coupables : du moins ils fe sont donnés pour ce qu'ils étoient; les coups qu'ils ont portés, ils ne les ont pas portés dans l'ombre & sous le manteau. Un Maury, un Cazalès, un Déprémasuil n'ont jamais été à craindre; ils ont fait leur métier à découvert; ils se sont honorés de leurs préjugés & de leurs chaînes. Ces esclaves du moins n'ont point quitté le bagne royal; ils se sont rendu justice eux-mêmes, & n'ont jamais eu la prétention de passer pour honnêtes gens.

Mais nous réservons toute notre indignation, & cette haine forte qu'on doit au vice hypocrite, pour ces faux modérés qui, sous les couleurs du patriotisme, ont conservé les basses habitudes attachées à la livrée qu'ils portent en secret; pour un Liancourt, qui, de la garderobe de son maître, est passe à la tribune des hommes libres pour y ménager les intérêts de la cour, tout en paroissant ne s'occuper que de la cause du pauvre; pour un Clermont-Tonnerre, qui, par des biensaits simulés, voulut corrompre la parie indigente du peuple pour la faire combattre ensuite contre la patrie, en saveur de la cout.

Réservons notre mépris tout entier pour le prêtre Syeyes, qui, de la même main dont il crayonna les droits de l'homme & ceux de la propriété, a osé écrire contre la liberté de la presse, & en faveur des biens eccléssalti-

ques.

Réservons tout notre mépris pour un la Fayette, qui gâta la plus belle des révolutions en y touchant, qui, tout en disant que l'insurrection est le plus saint des devoirs, employa tous ses moyens pour faire proclamer la loi martiale lors du voyage du roi à Saint-Cloud.

Et yous, frères Lameth! députés amphibies, qui avez un moment capté l'essime du peuple trop tôt reconnoissant, où irez-vous cacher l'ignominie de vos noms, se vous savez rougir encore? Ce n'est pas à là cour; la cour jette au seu les instrumens dont elle s'est servie, quand elle ne peut plus s'en servir. Mais la nation vous doit un salaire; & sans doute qu'elle imitera les deux sociétés patriotiques de Versailles & de Paris, qui vous ont rejetés de leur sein avec indignation & mépris.

Et toi, Barnave, sans doute aussi que Grenoble t'a zetiré déjà la première écharpe municipale dont elle t'a-

voit honoré dans un temps où tu en imposois encore. Sera-ce dans nos îles que tu iras montrer ta face double? Les hommes de couleur ont appris ton nom à leurs enfans;

Te fouet des esclaves t'attend parmi eux.

Législateur de biribi, qui portas les premières atteintes à la franchise de la presse, & châtras impitoyablement la constitution, le signe de la réprobation est sur ton front; par tout sur ton passage on te montrera du doigt, en disant: Voici Chapelier, ce député breton, qui mit

à ses pieds le bonnet de la liberté.

Et vous aussi, Bureau de Puly & Menou, Duport & Dandré, Defmeuniers & Martineau, Thouret & Goupil de Préfeln, & Regnault de Saint-Jean-d'Angély, & la foule de ceux qui ont été vos échos muets, recevez aussi, en fortant du manége, votre part de l'indignation & du mépris que les patriores ont voués aux lâches déserteurs de la liberté. Ne pensez pas nous échapper par l'oubli, ou dans l'obscurité, ou en siégeant parmi les administrateurs de vos départemens. N'espérez pas, à l'aide de suffrages achetés, vous passer de main en main les emplois de la république, & ne faire que changer de place, en conservant les mêmes pouvoirs & le même crédit. Nous ne vous perdrons pas de vue; l'opinion publique fera de vous une justice éclatante, afin que ce châtiment exemplaire arrête ceux de vos successeurs qui seroient tentes de marcher sur vos traces.

Un bon citoyen vient de donner à son fils nouveauné le nom de Péthion. Eh bien! que désormais celui des Lameth, celui des Dandré, Chapelier, Barnave, &c. soit infligé en figne de flétrissure aux enfans dont la mauvaise conduite compromettroit la bonne renommée de leur famille.

Si les élections de tous les autres départemens ressemblent à celles du nôtre, il y a de quoi désespérer les amis 'de la liberté; & les actions de graces que nous rendons à l'heureux départ du corps constituant n'auront exprimé qu'un vœn mal exaucé. Qu'attendre de louable du nouveau corps législatif, si tous ses membres sont de la trempe du plus grand nombre des députés du département de Paris ?

Qui croira que dans une population de plus de 100 mille têtes électives, on n'a pu trouver que cinq à six patriotes? Encore que de peines n'a-t-on pas eu pout triompher de la cabale & des intrigues?

( 565 )

Mais si Paris est le soyer où se réunissent le plus de saisceaux de lumière, c'est aussi le point où aboutissent toutes les intentions perverses; c'est & ce sera toujours là le rendez vous de toutes les coalitions anti-patriotiques. Le séjour le plus habituel du pouvoir exécutif ne peut pas être salubre pour la liberté; le corps électoral doit nécessairement se ressentir de ces considérations; les autres départemens n'ont pas ces pierres d'achoppement à éviter. Les choix y doivent donc être plus sains, & c'est sur eux que nous comptons,

Toutefois, citoyens, n'allez pas vous engouer d'abord de vos nouveaux députés, vous seriez peut-être obligés de retourner encore une sois sur vos pas. Il est plus expédient pour vous de les voir venir. Gardez-vous de leur accorder votre consiance sur parole; & avant une épreuve réitérée de leurs vertus civiques, prositez de la leçon que

vous ont donnée leurs prédécesseurs.

Enfin, ils sont partis, ces architectes politiques, payés sans doute pour dégrader l'édifice social à mesure qu'ils le réparoient. Ah! que n'ont-ils cédé, la place à d'autres, le même jour que Louis XVI lacha pied, le sans des patriotes n'eût point arrosé l'autel de la patrie, la franchise de la presse n'eût point reçu les dernières atteintes, les amendemens d'une révision perside n'eussent point dés-

honoré la constitution!

Citoyens, rendez des actions de grace à l'heureux départ du premier corps constituant. Vous avez cru devoir célébrer l'acceptation du roi par des illuminations, que ne les réserviez-vous pour sêter la retraite beaucoup trop tardive de vos mandataires? S'ils sussent demeurés un pen plus long-temps encore investis du droit de nous représenter, notre chère liberté, déjà tant de sois harcelée par eux, se seroit échappée ensin d'entre les mains de ses bourreaux, & auroit sui pour ne plus reparoître.

Samedi 24, Barnave n'a-t-il pas réuffi à faire révoquer le décret du 15 mai en faveur des gens de couleur? & quatre, jours après, le mercredi 28, l'assemblée n'a-t-elle pas décrété que tout homme, de quelque couleur qu'il soit, sera admissible en France à tous les droits que donne la constitution? Peut-on joindre à une plus grande barbarie une contradiction aussi absurde? Le même corps constituant, sous la même présidence, consirme le droit de cité des gens de couleur en Europe, & prononce leur esclavage légal en Amérique.

Le jour même de la clôture, Dandré, ce mauvais génie,

l'église métropolitaine, & l'évêque Gobel y chanta une melle folennelle, puis un discours sut prononcé par M. Hervier. Sachons gré à cet orateur d'avoir rappelé l'éloquence à sa première institution. Son discours reçut beaucoup d'ap-

plaudissemens.

Nous devrions bien renoncer une bonne fois à toutes ces apologies de la conflitution, prononcée en chaire & fur le théatre. Une nation qui se respecte ne se loue point elle-même. Laissons aux étrangers le soin de vanter la sagesse de nos loix nouvelles, & de ceux qui nous les font. Contentons-nous d'être libres, sans nous battre les slancs pour prouver que nous le sommes. Ne disons pas comme notre évêque, dans son nouveau mandement (1):

... Graces aux travaux de l'assemblée nationale, la lumière est sortie du sein du chaos, la France est libre, le peuple sonverain, &c.... car on pourroit nous répliquer avec

tout autant de vérité:

« Graces aux sophismes impudens des Barnave, Lameth, » Dandré & consorts, la lumière est rentrée au sein du chaos; » la France vient de décréter l'esclavage des hommes de » couleur; & le peuple n'est point souverain, puisque l'as-

» semblée nationale est despote, &c. ».

La cérémonie fut terminée par le cantique d'actions de graces, exécuté en mauvaise musique d'église, mais heureusement entre-coupé par des airs militaires au bruit des cimbalés & des canons. La présence de la députation de l'assemblée nationale sit peu d'impression; les jours de l'eathousiasme sont passés. Les curés de Paris y assistèrent en petit nombre; mais tous les corps constitués ne manquèrent pas de s'y trouver. Encore novices dans leurs dignités, ils savourent le plaisir de la représentation.

Un nombreux détachement de gardes nationales s'y trouva pour maintenir le bon ordre; comme si un peuple libre avoit besoin de basonnettes pour se conduire décemment dans les lieux publics. Le soir, aux illuminations, fallut-il des soldats pour conserver la bonne intelligence & prévenir les accidens? Les grenadiers mirent à prosit l'avis que

<sup>(1)</sup> Ce mandement est terminé par une prière latine pour la nation, qui n'a pas, à beaucoup près, l'onction de l'ancienne prière pour le roi, à la suite du *Domine*, salvum sac. Le patriotisme devroit inspirer d'aussi bonnes choses pour le moins que le monarchisme.

nous leur donnâmes de l'installation de l'évêque; ils s'abstinrent de cacher au peuple le sanchuaire avec leurs grande bonness. L'autel n'étoit environné cette sois - ci que de prêtres, ce qui est plus convenable : aussi n'y eut-il aucun murmure, aucun scandale.

L'affluence ne sut pas très-considérable. On espéroit que le roi y viendroit; il s'est déplacé pour moindre chose : on est été bien aise de lui voir faire un acte de dévotion constitutionnelle, & recevoir la bénédiction d'un prélat assermenté; mais ne voyant la veille aucun préparatif pour le recevoir, on ne se pressa pas de venir à cette sère religieuse, qui, en estet, n'avoit rien de piquant pour la curiodité, ni de bien intéressant pour le patriotisme. L'évêque Gobel s'en retourna chez lui processionnellement. Les gardes nationaux n'eurent pas même l'attention de le reconduire. La députation de l'assemblée nationale ne dut pas être sort prodiguoit il y a quinze mois; mais alors elle les méritoit.

Si la majesté du peuple français fut réduite à presque rien dans cette solemnité du matin, la munificence royale se déploya toute entière le soir; on eût dit que la cour saississificet cette occasion pour narguer la nation, & l'humilier par la pompe du spectacle. Tous les bois qui servirent à Versailles pour le mariage de Louis XVI surent apportés & mis en œuvre, peut-être à dessein. « Vous ne savez point donner de sêtes, vous autres, avec votre bonner de la liberté, sembloit-on pous dire : c'est aux rois qu'il appartient d'ordonner les réjouissances d'un grand peuple ».

Et en effet, les Tuileries sur-tout ne laissoient rien à désirer. La façade du château, &t tout le jardin, étoient dessiliées en lumières. Des guirlandes marioient chaque arbre. Les fleurs de lis reparurent dans tout leur éclat; &t des couronnes de seu, portées sur des lustres de hougies, rengermées dans de pentes lanternes, sembloient appeler l'œil par l'éclat qu'elles répandoient au loin, &t tenoient le spech tateur dans le ravissement. Le jardin de nos rois, dégradé naguère par le spectacle d'un monarque suyard, ramené dans son palais, au milieu d'une phalange silencieuse, hémissée d'armes, avoit besoin d'offrir une autre scène pour tâcher qu'on oubliât la première: mais en vain; il est des impressions qui ne s'essacent jamais; & Louis XVI a bien autre chose à faire que des illuminations avant de rentrer en grace.

N°. 116.

( 570 )

A huit heures il sortit du palais aux flambeaux, pour aller aux Champs-Elyfées, & recueillir fur la route les nouveaux temoignages d'amour des habitans de la capitale. En effet, lui & l'ex-général qui l'escortoit, en reçurent assez pour s'en prévaloir dans l'occasion; mais on s'appercut que tous ces vive M. le marquis de la Fayette, vive le roi, vive la reine, partoient toujours des mêmes bouches, ainsi que les applaudissement des mêmes mains, depuis le Pont-Royal jusqu'au milieu des Champs-Elysées. Le vent, qui étoit assez vif, fit beaucoup de tort aux illuminations, sur-tout à la bell? colonne de feu qui étoit du côté de l'eau, & à la supe be pyramide de l'étoile. Ces deux grandes masses de lumières ne purent jamais être tout-à-fait éclairées; le vent éteignoit les mèches à mesure qu'on les allumoit. On tira beaucoup de pétards, avec plus de succès dans la partie qui avois ne le faubourg du Roule. Les orchestres avoient beau jouer l'air favori ça ira, cela n'alloit pas; les danses étoient peu animées. Il y avoit un peu plus de gaité à plusieurs tables, défrayées sans doute par la liste civile; car on y répétoit des chansons monarchiques :

Note bon roi

Et note bonn' reine — Qu'alle eut de peine!

Enfin les vla — Hors d'embarra.

Le premier dimanche offroit une joie plus marquée; c'étoit la fête de la constitution. Cette seconde illumination, si magnifique, si dispendieuse, dont on pouvoit très-bien se passer, sit résléchir les nombreux spectateurs. Quoi ! se difoit-on, le roi, qui, dans sa protestation, s'est plaint de la mesquinerie de la liste civile; ce prince dont on vantoit jadis l'esprit d'économie & d'ordre, jette aujourd'hui un demimilion par les senêtres! sans doute qu'il en réserve au moins autant pour les pauvres.

Et en effet, dès le matin du jour suivant, tous les coins de rue étoient tapissés d'un billet de sa majessé, écrit tout entier de sa main à M. Bailly, & conçu en ces termes:

"J'ai voulu, monsseur, marquer moi-même, par une s' fête publique, l'époque de l'achévement de la constitu- tution; mais la reine & moi, nous nous sommes occupés en même temps de l'intérêt des pauvres, qui ne cesseur s' jamais d'être présent à notre cœur. Nous avons dessiné s' une somme de 50,000 livres à leur soulagement; & Jais cru devoir vous charger d'en faire la distribution entre les

» différentes sections, à raison de leurs besoins. Je suis » persuadé que vous vous acquitterez de ce soin de la » manière la plus propre à remplir mes intentions ».

Le grand, le généreux effort pour un premier fonctionnaire public, qui a pour le moins vingt millions annuels de gages, & qui dépense par oftentation un million en deux soirées! les Bourbons ont l'ame aussi noble que seur extraction. Marie Antoinette paye deux millions un rocher tactice; son auguste mari dépense un million en mèches: mais en même temps l'intérêt du pauvre les occupe tous deux; il est sans cesse present à leur cœur. L'infortuné respire aux premières lignes de la lettre du roi, il se sent déjà soulagé & le repent d'avoir haussé les épaules aux illuminations de la veille; dans cette énorme dépense faite en l'honneur de la nation, il n'y avoit rien pour lui, mais enfin son tour est venu: il continue de lire.... Quand il a lu les bras lui tombent, il en croit à peine ses yeux. Louis-le-Bien-, faisant, le père de tous les Français, le plus honnête homme du royaume, le meilleur des humains, Louis détache de les quarante millions de liste civile, la somme de vingtclinq mille livres; sa femme, fille & sœur d'empereur, en tire autant de sa cassette, & ils recommandent bien à M. le maire d'en faire la distribution de la manière la plus con-. venable.

Ce ne sera ni long, ni difficile à M. Bailly: cinquante mille livres divisées par quarante-huit, donne mille quatre cent une livres treize sous quatre deniers par section; & si chaçune n'est composée que de deux mille pauvres, c'est dix sous cinq denie s tout juste à chaque pauvre: c'est-à-dire, la nourriture de la journée d'un célibataire. Mais que deviendra le père de famille? (1)

<sup>(1)</sup> Nous avons calculé que quand il n'y auroit eu qu'un million de lampions, en les mettant à fix sous la pièce, y compris la main d'œuvre, si l'on eût distribué cette somme aux quatre-vingt-seize mille pauvres supposés dans Paris, c'est été pour chacun d'eux, trois livres dix deniers, laquelle somme jointe à celle de dix sous cinq deniers, auroit fait trois livres onze sous trois deniers par pauvre; c'est-à-dire, sa nourriture pendant toute une semaine. La nourriture de quatre-vingt-seize mille pauvres pendant une semaine, dévorée en une seule soirée pour en imposer, par un faste insultant, à la nation qui n'en est pas la dupe!

On ne nous persuadera jamais que Louis XVI soit de bonne soi dans tout ceci. La profusion des deux illuminations, & l'exiguité du don royal sait aux pauvres, ne peuvent être prises que pour une ironie amère, ou une nargue indécente. C'est à peu près éomme si on nous disoit citoyens, la révolution que vous avez voulu faire ne vous a pas enrichis. Je vois parmi vous tout autam de gueux qu'auparavant; croyez-vous de bonne soi que je doive me charger de les nourrir? J'ai bien voulu vous donner une sête de ma saçon pour vous rappeler les beaux jours de la monarchie. Les cinquante mille livres que je destine à vos indigens ne sont que pour vous avertir que la liberté n'a pas à sa disposition la corne d'abondance, & que tôt ou tard il vous faudra bien retourner à l'ancien régime, puisque le nouveau n'est pas meilleur.

Et c'est ce même roi, si magnifique dans ses largesses, qui le lendemain de son aumône, s'est vu applaudir (1) avec ivresse au théatre des comédiens français ordinaires du mi, comme pour le remercier d'avoir coupé en deux son man-

teau royal pour en revêtir la nudité de la nation.

Peuple français, fi la dernière lettre du roi à M. Bailly ne te fait pas ouvrir les yeux, & ne ralentit pas ton engoiment pour lui, nous n'avons plus rien à te dire: tu est dignie des fers que tu viens de quitter, & de ceux qu'on te forge.

### Sur les subsistances,

La rareté du numéraire, la désiance des agriculteurs, un monopole scandaleux, une mauvaise administration, voilà les causes de l'embarras de la ville de Paris sur l'objet des subsistances. La viduité des marchés, la mauvaise qualité du peu de farines que contiennent les magasins ont averti du danger. Les sections se sont assemblées pour discuter sur les moyens de parer à ces inconvéniens; mais si elles veulent obtenir un résultat heureux, elles doivent attaquer les

<sup>(1)</sup> Pendant qu'on répétoit vive le roi, plusieurs jeunes gens de leur côté crièrent vive la nation. Quelqu'un du parti aristocratique se leva, & dit tout haut : qu'on mette à la porte ces s.... jacobins... & le roi, témoin de ce scandale, n'en a témoigné aucun mécontentement !

causes du mai sans s'arrêter aux accessoires. Rappelez la consiance, faites reparoître le numéraire, opposez-vous au monopole, soumettez les approvisionnemens à une administration sage, éclairée, dont les opérations se fassent au grand jour & vous prositerez de tous les avantages de l'abondance.

De toutes les caules qui s'opposent à nos approvisionnemens, la défiance est celle qu'il est le plus difficile de combattre. Les précautions que l'on prend pour la faire cesser, la crainte que l'on témoigne sur le déficit des magasins, sont des moyens sûrs pour rendre les agriculteurs défians, & donner l'éveil à la cupidité. La peur une fois manifestée se propage de proche en proche, & gagne insensiblement tous les cœurs; chacun craint pour soi; les départemens ferment leurs greniers: vous avez crié famine, toute communication de bled cesse; l'accapareur profite de cette terreur panique; il double ses magasins, & ne les ouvre qu'au moment où la disette est à son comble. En vain fera-t-on des recherches, ira-t-on à la découverte, ces démarches ne servent qu'à augmenter l'épouvante; les précautions bruyantes sont dangereuses, puisqu'en averiissant du danger elles produisent un effet contraire à celui qu'on en attend; cependant il en faut prendre, il faut s'approvisionner; par qui & comment se tera cet approvisionnement?.

Jusqu'ici le gouvernement, les compagnies, les corps administratifs ont été chargés d'approvisionner Paris. Serontce les mêmes agens à qui on confiera ce soin? Sera-ce le gouvernement? Maître du peu de numéraire qui nous reste, il le seroit bientôt de nos subsistances. On n'a pas encore oublié la longue série des années de famine produite par les complots du ministère sous Louis XV & Louis XVL Seront-ce des compagnies? elles ne peuvent être que des corps d'accapareurs, qui ne spéculent jamais que sur la misère du peuple. Une conduite modérée dans leurs premières opérations leur gagne insensiblement une confiance dont ils ne tardent pas à abuser. On les a vus enlever tous les bleds des campagnes, les faire voyager fur les côtes de l'Océan, affamer par ce moyen la capitale, ne les faire rentrer qu'au moment ou la difette étoit à son comble, profiter de cet instant de crise pour les vendre à très-haut prix, & io faire encore un mérite de leurs manœuyres criminelles.

Seront-ce les corps administratifs, la municipalité ? En général l'intervention des corps dans les approvisionnemens des subsistances est dangereuse, ils ne peuvent tout au plus que les surveiller, venir au secours des approvisionnemens, & jamais s'intéresser dans les actions. C'est à l'administration municipale des bleds & sarines que nous devons aujour-d'hui l'embarras où nous sommes: nos marchés déserts, l'état pitoyable de nos magasins qui ne recèlent plus que des sarines avariées; tout nous atteste l'impéritie ou la mauvaise soi de ceux qui se sont arrogé le droit d'administrer cette

partie.

Qui pourra donc se charger des approvisionnemens ? Qui ? ceux que leur état y appelle naturellement : les agnculteurs & les boulangers. Qu'aux boulangers seuls il soit permis d'avoir des magafins; que les magafins soient limités dirveillés de peur que ces approvisionnemens ne dégénèrent en accaparemens, & qu'on exerce à leur égard une police sevère & éclairée. Les boulangers sont très-nombreux à Paris; il est donc mo alement impossible qu'ils s'entendent pour opérer le mal. La manipulation des bleds & farines ainsi divisée en rend l'accaparement presque impossible & la circulation plus aisée. Si dans le nombre il le trouve des mal-veillans, ils seront dénoncés par leurs confrères; ne fût-ce que par ceux qui ont intérêt de se ménager la confiance du public : leur rivalité nous préservera du monopole, & pour cette fois nous aurons fait servir les passions des hommes à l'intérêt commun. Mais, dira-t-on, la plupart des boulangers ne possedent ni numéraire, ni petit papier, & supposé que l'approvisionnement leur sût consié, ils ne pourroient pas y travailler. Ceux qui possèdent les premières refiources achèteront toujours des bleds, ils voudront faire valoir leur capital, & nous serons toujours en proie aux deux fieaux du peuple, le monopole & l'accaparement. On peur encore remédier à cet inconvénient: que les fonds destinés par les corps administratifs pour l'approvisionnement soient prêtés à ceux des boulangers qui manquent de crédit & d'argent; par exemple, qu'il soit consié à chacun deux mille livres, qu'ils soient tenus à en rendre la moitié tousles huit jours : cette somme rentrant à des époques fixes, pourra servir à aider d'autres boulangers. Munis de ces secours ils itont acheter des bleds chez les fermiers, ils les acquerront à meilleur compte & de meilleure qualité; soumettez vos débiteurs à une comptabilité rigoureuse, & que dans ce cas seulement, le prix de leur pain soit sixé de manière à ce qu'ils puissent y gagner, sans qu'il leur soit possible de faire tourner le bien( 575 )

fait au détriment du peuple; alors nous jouirons du bénéfice de l'administration papale sur les grains. C'est avec ce moyen que les préfets de Rome sont venus à bout de s'opposer à la progression du prix du pain. D'un autre côté, encouragez l'agriculteur à fournir vos marchés, sur-tout ne l'essrayez pas par des précautions imprudentes, qui sont elles même la cause de l'augmentation subite dans le prix du pain. Le peuple s'en épouvante, sa terreur double les fantômes; delà des troubles, des séditions, qui arrêtent toute communication; alors il saut avoir recours aux moyens extrêmes, il faut saire des incursions; & rappelons-nous que ces démarches, coûteuses en elles-mêmes, ont contribué beaucoup en 1789 à nous saire payer le bled une sois au double de sa valeur.

### Du decret qui supprime la peine de la roue.

Il a été décrété il y a un mois que les articles du code pénal ne seroient mis à exécution que par le juré, & que le juré ne sera établi qu'au premier janvier 1792; nonobstant ces dispositions, l'assemblée constituante vient d'anticiper sur ce terme, en déclarant qu'elle supprime, des-à-présent, la peine de la roue & celle de la marque; c'est-à-dire, que l'assemblée constituante reconnoît que l'institution des jurés est avantageuse aux accusés, que c'est pour eux un abri contre l'injustice & la corruptibilité des juges ordinaires; que le décret qui en recule l'époque au premier janvier 1792. lèse les intérêts les plus chers des citoyens; qu'il seroit possible que d'ici au premier janvier, plusieurs innocens sussent condamnés par la voie des tribunaux ordinaires; qu'il seroit cruel de les exposer aux tourmens inouis de la roue: & par compassion, par humanité, l'assemblée nationale déclare qu'ils ne seront que pendus. La seule mamère constitutionnelle de juger des Français, c'est par un juré, le juré n'est pas établi; mais provisoirement on pendra les ciroyens: a-t-on vu souvent de ces exemples de barbarie?

L'acte constitutionnel portant qu'en matière criminelle, nul citoyen ne pourra être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif, dans les cas où il l'ui appartient de poursuivre l'accusation, il n'étoit au pouvoir de l'assemblée nationale, ni de retarder l'installation des jurés, ni de suspendre l'exécution des articles du code pénal, ni de consacret la peine du gibet, ni d'ordonnet en

général la peine de mort applicable à tous les cas pour lesquels elle a été supprimée, par exemple, le vol avec es-

fraction, comme fans effraction.

Depuis que la constitution est close, l'assemblée nationale a cessé d'être corps constituant, elle n'est plus qu'assemblée législative, & elle n'a pas plus le droit d'arrêter l'exécution des décrets constitutionnels que la prochaine législature n'aura celui de suspendre toute la marche de la constitution.

Retarder l'installation des jurés est une prévaridation; mais elle eût été moins sensible, si le législateur eût en même temps suspendu l'exécution des jugemens criminels; elle n'eût pas du moins exposé l'innocent au ser du bourreau; tandis que le décret, tel qu'il est rendu, peut saire beaucoup de victimes.

D'après tout ce que nous avons vu, d'après ce que tous les citoyens ont essuyé de la part des anciens législateurs, d'après le scandale horrible de la procédure du champ de Mars, qui ne croira que le dernier décret sur la peine de mort est un nouvel & dernier effort des comités contre les patriotes de France? Depuis l'acceptation que le roi a faite de la constitution, les émigrations sont plus réquentes, l'armée de Worms groffit à vue d'œil, les aristocrates deviennent plus insolens, les princes français plus hardis, les ministres plus patelins, le peuple plus insouciant, tous nos ennemis plus actifs. Il est évident qu'on trame un nouveau projet; les patriotes seront de nouveau persécutés, & l'on a voulu que la cour restât encore maîtresse de leur sort, en différant l'établissement des jurés, qui les eussent désendu contre toutes persécutions de la nature de celles du 17 juillet,

Une grande vérité, qui n'a pas été assez sentie dans le cours de la révolution, c'est qu'il est impossible que la liberté règne là où la justice n'est point administrée avec impartialité. Or, il est de l'essence des tribunaux ordinaires, tous composés d'hommes infestés des préjugés de l'ancien régime, de juger partialement; conséquemment les jurés sont nécessaires au maintien de la liberté. Et qu'on ne dise pas que le désaut de jurés pendant trois mois ne peut opérer un mal sensible; le désaut de jurés pendant trois mois & la prolongation de la peine de mort sans les jurés peuvent servir plus qu'on se pense la contre - révolution, si nos ennemis osent encore la tenter; mais quand on supposeroir que cette prolongation & le désaut de jurés

-

•



( 577 )

ne pussent insluer sur la liberté politique de la France; quand on supposeroit que cette prolongation n'exposât que la vie de quelques citoyens, d'un seul citoyen, ne seroit-ce point affez pour déterminer le législateur à employer tous les moyens que sournissent la constitution & l'équité pour procurer aux accusés la désense la plus étendue? Nouveaux représentans du peuple français, songez que la vie d'un seul homme ne sauroit se payer trop cher; songez que vous êtes responsables de toutes les prévarications possibles de plus de 500 tribunaux pendant l'espace de trois mois, songez que c'est vous qui aurez assassibles du nouveau code pénal & dans l'établissement des jurés.

### Du dernier décret sur les commissaires de la trésorerie nationale.

La tréforerie nationale n'est rien autre que le dépôt des deniers publics. Les commissaires de la trésorerie nationale sont des officiers chargés de ce dépôt, & comptables en+ vers les représentans de la nation. Lorsque l'assemblée nat tionale les a créés, elle fut long-temps en suspens, pour savoir s'ils seroient nommés par le corps législatif ou par le roi. Mille raisons, plus puissantes les unes que les autres, militoient en faveur de la nomination par le corps législatif. L'administration des impôts n'est point un acte de la royauté, c'est un acte spécialement réservé aux représentans du peuple; cependant M. Dandré la fit accord der au roi, par la prétendue raison qu'il étoit impossible que le corps législatif fit cette nomination. Toutes les voix se sont élevées dans le temps contre les dangers de ca décret. L'assemblée l'avoit un peu corrigé, en ordonnant que les commissaires de la trésorerie ne pussent être destitués qu'avec le consentement du corps législatif; mais cet obstacle aux déprédations de la cour a déplu à M. Dandré: il a fait révoquer le décret le lendemain.

Celur portant que les commissaires de la trésorerie ne seroient destitués que du consentement du corps législatif, est du lundi 26 septembre. Le mardi matin, M. Dandré prend la parole &t dit : Messieurs, lorsque vous avez adopté un certain projet de décret sur les commissaires de la trésorerie, se déclare que j'étois absent de l'assemblée. Sans doute l'assemblée.

blée nationale a en tort de porter un décret sur la trésorerie, sans avoir consulté le député d'Aix; & c'est avec raison que celui-ci l'argue de nullité. Il sied bien à une assemblée nationale de décréter en l'absence de son chef. M. Dandré étoit dans quelque bureau de ministre; & c'est très-mal aux représentans du peuple de n'avoir pas attendu que le défenseur officieux de Louis XVI & du despotisme royal fût de retour. Voici les moyens de cassation de l'avocat André? « Si vous établissez un pareil » mode de destitution, vous détruisez essentiellement » la division des pouvoirs, parce qu'il en résultéroit » qu'il n'y auroit plus de responsabilité, parce que, » lorsque le corps législatif aura connu les motifs, & que » l'agent de la trésorerie aura eu des moyens ou de se » couvrir de ses fautes, ou de se faire soutenir dans le » corps législatif, il sera impossible de le poursuivre. La » fonction du corps législatif doit être de surveiller les .» agens du pouvoir exécutif; il faut que l'on examine » leur conduite, & que, quand elle est reprochable, on » les poursuive devant les tribunaux. C'est l'unique fonc-» tion du corps législatif; toute autre fonction lui est » étrangère, toute autre constitution détruiroit évidem-» ment la constitution, qu'aucun de vous ne veu » changer ».

Et que vient-on nous parler de la division des pouvoirs, lorsque la constitution les a tous confondus? Le roi est pouvoir judiciaire, il est pouvoir administratif, il est pouvoir législatif, il est tout. D'ailleurs, il est faux que le concours du corps législatif à la destitution des commissaires de la trésorerie soit une accumulation de pouvoirs de la part du corps législatif. Le principe que l'assemblée nationale a exposé par-tout, dans la constitution même, est que les deniers publics appartiennent à la nation jusqu'au paiement final des dépenses pour lesquelles ils ont été votés; jusque-là ils ne sont qu'en dépôt entre les mains des dépositaires nationaux. Partant, comme ce n'est pas une trésorerie royale, mais une trésorerie nationale qui reçoit les deniers publics, les commissaires de cette trésorerie doivent être des commissaires nationaux. Qu'importe qu'ils soient nommés par le roi? M. Dandré lui-même n'osera disconvenir que l'assemblée nationale n'a aliéné cette nomination qu'à cause qu'elle étoit prétenduement impraticable dans le corps législatif. Il est si vrai,

(579) que les fonctions des commissaires de la trésorerie sont toutes nationales, que c'est aux représentans de la nation, & non au roi, qu'ils doivent compte; le corps législatif exerce sur eux une autorité directe & immédiate que la constitution ne lui a pas même réservée sur les autres ministres; les autres ministres ne ressortissent au corps législatif que par la voie de la responsabilité, & les commissaires de la trésorerie que par la voie de la comptabilité directe & individuelle, ce qui est bien dissérent. Le sieur Dandré en a donc imposé à l'assemblée nationale quand il a dit que l'intervention du corps législatif détruiroit la division des pouvoirs; il a fait prendre le change sur la nature des fonctions de ces commissaires; il a fait un véritable sophisme. Mais en supposant un roi, un roi qui nomme les mimiltres, un roi aussi terrible que le roi des Français, il est certain que les commissaires de la trésorerie nationale n'étant pas des ministres, mais de simples dépositaires des deniers de la nation, le décret qui n'en permettoit la destitution qu'avec le concours du corps législatif, n'est aucunement attentatoire ni contraire aux articles de la conftitution, qui donnent au roi le choix des ministres.

Il résulteroit du concours du corps légistatif qu'il n'y auroit plus de responsabilité. Cette phrase décèle beaucoup de mauvaise foi ou d'ignorance de la part de M. Dandré. Il faut distinguer deux époques dans le maniment des deniers publics; savoir, l'époque où ces deniers font inactifs dans les coffres, & l'époque où il se fait des versemens dans les mains des ministres. Sans doute les ministres ne sont pas responsables des deniers qui sont dans les coffres, qui sont dans la trésorerie, qui n'ont pas encore été délivrés; ils ne sont responsables que des sommes allouées à chacun d'eux, en vertu de décrets particuliers : or, les deniers qui sont sous l'administration des commissaires de la trésorerie, sont des deniers qui n'ont pas encore été délivrés aux ministres, & sur lesquels ne tombe pas la responsabilité des ministres; il est donc évidemment faux de dire que le concours du corps législatif, dans la destitution des commissaires de la trésorerie, porte atteinte à la responsabilité des ministres du roi.

Lorsque le corps ligislatif aura connu les motifs, & que l'agent de la trésorerie aura eu des moyens ou de se couvrir de ses sautes, ou de se soutenir dans le corps legislatif, il sera impossible de le poursuivre. Ne diroit-on pas que l'assemblés.

des représentans de la nation soit essentiellement plus perverse qu'une bande de ministres, de conseils & d'agens royaux? M. Dandré croit-il que l'intrigue dominera toujours dans cette assemblée, comme elle a dominé dans la première? Croit-il que l'assemblée nationale puisse en aucun cas protéger les prévarications des commissaires de la tréforerie contre la droiture & la probité des ministres? Non que l'on puisse affirmer que les assemblées nationales seront toujours pures & intactes; mais quand elles seront corrompues, ce ne sera jamais que par la cour. ce ne sera jamais que pour marcher dans le sens de la cour ; & M. Dandré fait pitié quand il suppose au sein du corps législatif une brigue puissante pour conserver, en dépit des ministres, un officier prévaricateur. Qu'il dise plutôt que les comités n'ont fait accorder la nomination des commissaires de la trésorerie au roi que pour les mettre sous la dépendance du roi; qu'on ne veut aujourd'hui lui en accorder la destitution exclusive, que pour le rendre maître de celui qui voudroit s'aviser d'êrre honnête homme dans un tel emploi, & que le concours du corps législatif dans cette destitution, ne peut que servir de digue au torrent ministériel & royal, qui, sans cette précaution, finira encore, comme la première fois, par entraîner avec lui la fortune publique.

La fonction du corps législatif doit être de surveiller les agens du pouvoir exécutif. A la bonne heure; mais encore un coup, les commissaires de la trésorerie nationale ne sont pas des agens du pouvoir exécutif; ce sont des agens de la nation, des dépositaires nationaux. Partant, les sonctions du pouvoir législatif à leur égard ne doivent pas se borner à la surveillance: le corps législatif devoit les nommer; & faute de s'être réservé cette faculté, il est indispensable que le roi, à qui on l'a transmise, ne puisse pas en abuser au point de les dessituer au gré de ses désirs & de ses intérêts.

Graces à M. Rœderer, l'assemblée, qui avoit ordonné le rapport qui fixe l'intervention du corps législatif, honte use de cette nouvelle méprise, s'est déclarée de manière à faire croire qu'elle laisse la question dans son entier; ce sera donc à la seconde législature à décider si le roi pourra seul destituer les commissaires de la trésorerie nationale, ou bien s'il ne le pourra sans un décret du corps législatif, ou bien si la destitution appartiendra seule au corps législatif.

( 581 )

Il est évident que la constitution n'ayant donné au roi que le choix des ministres, que les commissaires de la trésorerie n'étant pas des ministres, nos nouveaux législateurs, sans toucher à la constitution, peuvent ordonner qu'ils ne seront destitués que par le consentement des représentans de la nation. Oui, ils le peuvent & ils le doivent, & ils le feront. Permettre au roi de destituer les dépositaires de la fortune publique, ce seroit le rendre maître de la fortune publique, ce seroit décréter une dilapidation journalière des finances de l'état, ce seroit livrer la France à la disette, ce seroit faire dépendre le succès de la guerre prochaine de la probité & de la bonne foi de Louis XVI & de sa cour. Nouveaux législateurs! vons entendez? c'est notre refrain, il faut que vous sauviez la France. Depuis trois mois vos prédécesseurs l'ont perdue : vous pouvez réparer tout le mal qu'ils ont fait.

### Du dernier décret sur les colonies.

Le décret du 15 mai dernier avoit honoré l'assemblée nationale aux yeux de la philantropie & de l'humanité. Ce décret portoit que le corps législatif « ne délibérera ja» mais sur l'état des gens de couleur, qui ne sont pas
» nés de père & mère libres, sans le vœu préalable, libre
» & spontané des colonies; que les assemblées actuelle» ment existantes subsisteront, mais que les gens de con» leurs nés de père & de mère libres feront admis dans
» toutes les assemblées provinciales & coloniales sutures,
» s'ils ont d'ailleurs les qualités requises ».

Ce décret, accueilli avec transport par tous les amis de l'humanité, ne déconcerta pas peu la cabale & l'intrigue des planteurs & du comité colonial. On devoit s'attendre à ce qu'il seroit exécuté; il n'en sut rien. Le ministre, d'accord avec le comité, suspendant l'envoi des commissaires nommés pour les colonies, pendant l'espace de troi mois, au bout duquel temps on vint dire que la seule nouvelle de ce décret avoit répandu le trouble & l'alarme dans toutes les colonies; qu'il étoit impossible de le mettre à exécution; que ce seroit visiblement compromettre le commerce & s'exposer à la perte des îles. Le comité colonial ne rougit pas de proposer un projet de décret tendant à supprimer celui du 15 mai; d'abord les patriotes s'en mirent peu en peine, ils n'imaginoient pas que l'assemblée nationale voulût

partager la honte du comité de voir que c'étoit un parti pris, & que les gens de couleur étoient facrifiés. Mais quelle a été leur surprise lors de la discussion: on alla aux voix, & le premier décret sut supprimé. Telle est la disposition

atroce qu'on y a substituée :

"L'affemblée nat onale déclare que les loix commuant l'état des personnes non l'bres, & l'état politique des hommes de couleur & nègres libres, ainsi que les répglemens relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faites par les affemblées coloniales, s'exécuteront provisioirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, et seront portées directement à la sanction du roi, fans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice des droits conférés par le présent article aux affèmblées coloniales ».

On voit que, d'un côté l'affemblée nationale avoit accordé la liberté politique aux gens de couleur issus de père & mère libres, qu'elle les avoit introduits dans les afsemblées élémentaires des colonies, & que c'étoit aux afsemblées coloniales, ainsi composées, qu'elle s'en rapportoit sur le fort des nègres & des gens de couleur qui ne sont pas nés libres, tandis que le dernier décret replonge dans la nullité & dans la servitude les colons noirs nés libres, à qui elle interdit l'accès aux assemblées populaires, s'en référant aux seules assemblées de colons blancs, qui ne man-

queront de perpétuer leur prétention despotique.

Nous ne parlerons pas du droit des gens de couleur à la liberté, ils sont hommes, & ce titre suffit; mais nous demanderons à l'assemblée nationale si elle a eu le droit d'annuller son premier décret, & sur-tout de rendre le dernier constitutionnel, ainsi qu'elle prétend l'avoir sait? Non. Ou le décret du 15 mai étoit constitutionnel, ou il n'étoit que réglementaire; s'il étoit constitutionnel il n'a pu être détruit, s'il n'étoit que réglementaire, celui du 24 septembre n'est que réglementaire, & la seconde législature pourra le changer. On trouve une raison de plus dans les loix mêmes de l'assemblée nationale constituante : un de ses décrets porte que toutes questions qui ont été agitées dans une session ne pourront y être agitées de nouveau : ce décret n'a point été abrogé, il fait la loi de l'assemblée, il subfistoit au moment que l'on a de nouveau agité la queltion de l'état des hommes de couleur, il subsiste encore: conséquemment le décret du 24 septembre, rendu au préjudice de ce réglement, est nul & censé non avenu.

•

•

.

Bureau des Révolutions de Paris, rue des Marais F. S. G.N. 30.

( 583 )

Il est vrai que les comités se sont vus obligés de faire supprimer le décret du 15 mai; parce que le ministre de la marine ne l'ayant pas fait exécuter, il en devenoit responsable, & qu'il falloit, comme nous l'avons dit dans un autre article, sauver les destins d'une tête si chère: les comités à la bonne heure; mais l'assemblée nationale devoit-elle se prêter à ce déni de justice? Et l'assemblée législative devra-t-elle moins prononcer un décret d'accu-

sation contre le ministre prévariçateur.

Depuis long-temps les commerçans de Brest & de l'Orient. que nous distinguons du reste des commerçans de France, ont applaudi aux dispositions du décret du 15 mai; depuis long-temps les planteurs & les commerçans des autres ports s'exclament contre une disposition aussi juste; depuis longtemps ces cruels égoïstes nous menacent de la perte de nos colonies. Oui, nous les perdrons, si l'assemblée nationale législative ne s'empresse de réformer l'attentat du 24 septembre. A la Martinique, les colons noirs sont trois sois plus nombreux que les blancs, à S. Domingue ils sont presque en nombre égal; par-tout ils seront secondés par les nègres esclaves; réunis, ils sont trente fois plus forts que les grands blancs & les petits blancs; leur aversion pour ceuxci, le ramassis de l'Europe, est à son comble; nous leur avous appris que résister à l'oppression est le plus saint des devoirs: le décret du 24 septembre est mille sois plus oppressif que toutes les ordonnances de Louis XIV & de Louis XV, & ils peuvent secouer le joug. Les gens de couleur ne seroient pas dignes du décret du 15 mai s'ils fupportent celui du 24 septembre. Libres & sormant une classe particulière entre les blancs & les esclaves, il est nécessaire ou que les blancs les mettent à leur niveau. ou que les gens de couleur libres élèvent jusqu'à eux les nègres esclaves: il n'y auroit rien d'étonnant qu'après avoir une sois désarmé les blancs, ils les condamnassent à seur tour à la servitude. Le désir de la vengeance est naturel à tous les hommes; mais il l'est bien davantage à ceux qui ont voulu être généreux.

Inauguration du buste de J. J. Rousseau dans la vallée de Montmorency, le dimanche 25 septembre.

M. Cherin, fils ou neveu du généalogiste, est en possesfion de la chaumière habitée que que temps par J. J. Rousfeau, dans la déliciense vallée de Montinorency. L'auteur d'Emile & du Contrat Social eût désiré un autre successeur; mais la révolution a dû faire changer M. Cherin de profession; & nous aimons à croire qu'il n'en a conservé aucus souvenir; du moins la sête touchante qu'il vient de présider,

le laisse pressentir:

Près la chaumière de J. J. Rousseau est un vieux bois de châtaigniers, à l'ombre desquels le sage de Genève, loin de la persécution des parlemens & du clergé, venoit se jeter dans les bras de la nature. C'est là que les habitans du canton, honorés du voisinage de J. J., lui élevèrent dimanche dernier un monument, analogue tout à la fois au temps, au lieu, au caractère du personnage qui en a été l'objet, & aux intentions de ceux qui lui ont rendu ce libre hommage.

On dressa une espèce d'autel à la manière de ceux élevés par nos premiers ascêtres, c'est-à-dire, formé de pierres l'une sur l'autre. La société des amis de la constitution établie à Montmorency y plaça solemnellement le buste de Rousseau, au milieu des bénédictions & des tendres souvenirs des mères de famille du canton, des villageois des paroisses voisines, & en présence de deux vieillards que Rousseau affectionnoit beaucoup pendant son séjour dans ce

canton.

Le patriote Palloi, qui fait un si bel mage des pierres de la bassille, en porta une, empreinte à la ressemblance du dieu de la sête.

A l'endroit où effectivement Rousseau s'asseyont d'ordi-

naire, on grava cette inscription toute simple:

Ici

J. J. Rousseau aimoit à se reposen. Derrière le monument rustique, on lit:

Les habitans de la ville & du canton de Montmorency, en mémoire du séjour

que J. J. Rousseau sit au milieu d'eux, 7bre. l'an III<sup>c</sup>. de la liberté.

Et au-dessous, cette ligne véritablement dans le goût antique:

Béni soit celui qui respectera ce monument.

Le buste de l'ami de la nature & de la vérité sur conronné de sleurs par de jeunes filles & de jeunes enfans. .



Person des Revolutions de Paris, rue des Moras F. S. G.P. so.

Un clasyet armé y joighit une basiche de chêse. Les montes bres de la fociété d'histoire naturelle avaient droit à pfiria leur tribut à l'omme de génie qui termina la carrière par l'écule de la Bounique ; le ponchéente le montesseur de plusteurs faitceaux de plantes.

For never du grand hamme termira l'aposhéole philolophique par des remercimens des honneurs qu'on rendoit
à fon oncle. Nois avons une septoche à lui faire : il fa mit
à la this des pétrismus sa en fameur du tantiport des cendres de four illustre parint, m'alimenonville à Sainte-Gestevière (1) 15-1. Rouffent, un lui biffant fon nom immortel, ne lui a donc pas legus la haine pour le talte des
ligandes villes, & ce goût des choies simples de naturelles
qu'il projetts juiquit con dermier momene.

Qu'll est the ississabant de voir, dimanche dernier, les hebiens de Beris se portes en soule dans la valle de Mentantreisey, pour y affisher à l'imageration de la sainte image du À J. Rousland, de laisser Louis XVI & Marie Attoinette se promener gravement se à leur alse dans leurs Tuiteries se leurs Chantre-Elysées superbersent illuminés.

mais complètement défects!

### Cloure des seances du corps constituent,

Vendredi 30 septembre la conditution a été proclamés dans Paris. Le même jour le roi a fait afficher une proclamation dans laquelle il déclare qu'il accepte cette conditution, qu'il la mainneadre, oc la fera exécuter. Le reste de le proclamation est une invitation à la paix, à Koubir des crimes passes. Le serme de la révolution; dit Louis NVI, qu'arrèvé; que la nation reprente son feureux capacitre; Quoi l'aux a il qu'elle reprente cette insonciance; cette trivoliste qui l'avilissoint aux yeux iles nations éclairées? n'est-ce donc pas allez qu'elle en soit encore à aimer plus les rois que la liberté?... Au surplus la proclamation n'a pas été très-goûtée & la cour a manqué son but.

Le roi est vesti le soit à l'ail. n't. : en vestu du décret ignoble rendu la veille à elle s'est tenue debour & découverte; on svoit place pour le recevoir un françuil

<sup>(1)</sup> Sur les réclamations de M. Girardin, l'autennuée nagionale a enfin décrété que les cendres de J. J. Rouiteau resteroient à Ermenouville, sein à déposer la status qui panchéon français.

( 186 )

Mendelife qui occupait le milieu du bivedu . de missifi que le prélident étoit hors de samplate; le roit à la le different fuivant:

Mossieurs, après l'achévement de la constitution , voit avez décrété pour aujourd'hai le terme de vos travaux ; il il eut peui-être été déstrable que cette session se sur pro-

longée pour affermir votre ouvrage.

" Après avois accepte la conflicution du joyaume, j'à motifié aux puissences êtrangères mon accepation. Je messi cupe & m'occuperai conflamment de faire respecter la conftitution au dehors, & j'emploierai tout le pouvoir quielle sur donne pour la maintenir au dedans. · " Pour vous, medieum, qui, pendant une lougue & pénible carrière, avez montré un aèle infatigable, vous allez retourner dans vos fovers; vous donneres à vos concitoyens l'exemple de l'ordre & de la foumiffice aux 1922. · « Je compte que vous serez auprès d'enx les interprêtes de

mes sentimens. Dites-leur que leur roi sera toujoura leur 

. . Fai beloin d'être aime d'eux. Je ne peux être heureux qu'avec eux & par eux; cet espoir sontiendra mon conrage, & la satisfaction d'y avoir réussi sera ma plus doute zecompenie ».

· Chaque phrase a été interrompue par des applaudifsemens Be des cris de vive le mi mille fois répétés; ils ont redoublé à sa sortie de la salle.

- Si scette dernière scène de turpitude a soulevé le ceur des patriotes; ils en ont été bien dédommagés deux heures raprès par un spectacle attendrissant. Le peuple attendoit chion & Robeipierre sur la terrasse des Tuileries; ils Jortent, on les entoure, on les prelle, on les embralle, des couronnes de chêne sont sur leur tête; les cris de vive la nation, vive la liberté se sont entendre; une semme perce pla foule, son enfant entre ses bras, & le remet dans ceux de Robespierre; la mère & les deax députés l'arrolent de leurs larmes. Ils veulent échapper au triomphe et s'esquiver par une rue détournée; mais le peuple les suit, de nouveau ils sont entourés; on les porte au bruit des instrumens & des acclamations: ils demandent à entrer dans une voiture; on les y place; austi-tôt les chevaux sont dételes, & ...... mais déjà Peth on et Robespierre sont hors de la volture; ils parient, ils rappellent au peuple sa dignité "Cont ils furent les soutiens, od hir sporennent à le defier de la recongoissance : on les écoute, ou les écoute ( 187 )

recondules they ent au milieu d'un concours interente. Et les noms de députés vierges, de législateurs incorruptibles, joints à leurs noms chéris, retentissent, par tout sur leur passage: A 6 2 5 4 7 7 2 3 4 4 5

#### Trait de folie remarquable.

Il vient de passer par la têté du libraire Panckoucke un muit de folie trop singulier pour n'en pas dire un mot. Cet accès, qui lui priede 9 septembre, est consigné dans une lettre à Min les électeurs, écrite d'un bout à l'autre par his même, car perfame no m'aide, dit-il naïvement, p. 11. Comme fig indicate & redin-littleaire; mes outrages fant à mais & à moi fest. La feule expression gradin-littéraire, qui ne pouvoit tomber que de la plume du libraire Panekouckes, suffix en effet pour prouver qu'il n'a point de fasseum; & qu'il se peint ordinairement dans se qu'il **écrit.** de en la company . . . .

Mais reseasons au trait, de folie dont vient d'êrre atteint Le cerveau du bibliopole de la rue des Poitevins. A l'exemmie de l'Angleterre où le sieur Panckoucke a été presidre la mesure de la justification de son moniteur; à l'exemple ensore de M. la Cretelle, ledit sieur se propose tout uniment pour député à l'assemblée nationale. Il ne se dissimule pas qu'il faut des sieres aux suffrages des électeurs, il en produit de deux sortes, de négatis & de positifs.

·Titres négatifs du libriare Panckoucke pour être nommé 

député.:

D'abord, il n'a ere gambe de metere le pied dans la société des amis de la conflitution, ni même dans sasection; qui est mile des ottelliers. Les électeurs auroient de sans doute en faire un mérite au libraire qui tenoit & tient encare. Mallet du-

Pan à ses gages.

Essuite, il n'a cessé de pleurer, sur les malhours du roi, & fur les colmes du 6 oblobre, & même du 18 avril. Si ce son des three d'exclusion, il s'en ayoue compable. & consent à ne pas être député. Le ne suis point voire foit, répète-t-i avec candeur à chaque alinea, & ce refrain a produit son effet. Panekoucke ne fiégera pas cette fois parmi nos légillateurs.

Notre homme poursuit sa pointe, & ajoute avec un cinisme tare: J'ai écrit, imprime que la liberet de la pressa -est le seandale de l'Europe de la terreur des honnéses, gens. S'il . Jane penfer autronent 3 je ne suis pas votre, fait, . . .

Les bigands conformés affaffinent l'homaie qu'ils on dépouillé for la route; mais ils ne-s'en vantent pas l'Pantikoncke, s'est soutent pendant la révolution à l'aide de la liberté de la presse dont il a profité jusqu'à l'abus; & le bélitre calomnis impoudemment sa biensairice!...

Servit-ce un titre d'exclusion d'être chargé de journaix aristocrusques le démocratiques? Muis, aposto-Fil state une note, plus de vens familles suffent été livrées que désespoir, si je n'eust imprimé rue des Poisevins ce muis l'est été rue Samo Ausques.

Le faint honnite f... L'un de ou jeuns, dans une feule; un grain sur surpres la main duns la poche de sen voite. Quand sous me seres pendre, divid, sans le déconcerne, et seres vous plus avancé! Je sous prenois not quantitée d'or, il e t visi; mais à deux pas plus loin, elle voite du prise par un à tres coquin comme mei. Mataunt lui répondition, je conviens que tu as des camarades tout sufficience que tot; mais en attendant leur nour, miens assert du carran & des galères.

Pullons aux utres politife du fieur Parchoucke. Ce n'spasse montent d'une modeste, observe-t-il d'abord, p. 174

M. Jon por est mort junseniste, mais de son vivant d'inte ur véritable Epicarien qui a sait un valumes, & qui a insult le gout & la passon pour l'ente à toute toute sa famille 3 dont le Panckoucke de la rue des Poissonies ast le sait des électeurs.

P. 27. Mainne sa mère étoit une des plus belles somme de son semps; donc M: son site doit être nombre depuné.

Il a une fran (madame Sance) plane de guit & d'épuise Donc brandes des principes se de l'éloquence.

P. 25. A dix-huit ou dix-neuf ans, il forde une acade-mie à Litte y fle le voyage de Parte à pied, aar il n'avoit pas ato, s'e fou y fur emprisonne pendant feb femaines y dans la partie y fle l'amour à la fille de fors geolier, qui essi joile, o faifais avec elle de perises promenades le fort Mon enfant, lui suit un janfénifs ; quelle imprudonne l'ironerez vite, p. 26.

idan enfant, the elements J. J. Routeau & Montadocency, je vais vous faire part d'un ouvrage que je n'ai communique qu'un numerial de Lucemburg, p. 28.

Il a tro l'und de vour de Rouffent , Voltaire & Buffen, p. 9. Si a donné à M. de Boumarende no diner qué bui cédu 186 mille livres ; d'olt-à-dite; il a bion voulte le concentrat de 172

('589'))
Mille liures pour print des maintenies de Volucies que au grand hoinme lui legua à la mort, & qu'il avoit vendus qu'il mille ocus à Beaumarchais.

Ceft à moi seul, dit-1, p. 20, qu'en a l'obligation d'arois fauve le MERCURE jusqu'à se joure Pour un fi grand set-

vice, c'est bien le moins qu'on le nomme député!

Les fouverai s ont defe du l'entrée de son MONITEUR dens leurs etats, p. 13. Mais Cest bien à tort. Il n'a en aucune influence quelconque sur la rédaction des journaux dont il est propriétaire. Les auturs tui avoient donné leur parole d'honneur de marcher de concere avec lie-3-mals le jeu de leur putriotifinh les a susponts : le feu du patrionime du Moniteur!...

Il est vraiequiel a fuspendu ses paiemens; mais il n'a pas

Profisi de l'arrêt de furfeance qu'on lui fit obienir.

Il a proteire les mathématiques qu'il avoit appriles lans

Bosson à adopté ses principes, de l'a cité à la table des matières de l'arithmétique morale:

Il a traduit Lucrèce.

På trädnir le Taffe.

I a traduit l'Ariotte à moltif:

Il a compoté un discours in la fiberte dont il étoit passionne. Un le trouve dans l'Encyclopédie par ordre des matières, la plus lublime des opérations de l'esprit humain 🔃 la plus lourde des entreprises. 🖰

Il a encore aime les lettres avec paffion.

Il a travaille fur l'organitation des journaux, or son tra-

wad est traduit en anglas.

Il vient de faire paroitre un projet d'adresse au roi, ten-Cante à rétablir Louis XVI dans l'esprit de la nation; & le député du Q esnoy a dit que c'étoit une mine boune à exploiter. Le bon garant que l'auteur de l'ami des patriotes!

Il a ecrit un mittoire sur le cerveau. Le sien tourmiroit matière à une differtation curieuse. Nous proposons en consequence un prix à l'impossite q i nous démontrera le mieux comment il est possible que le même cerveux raf-Temble à la fois tant de platitudes &cd'amour-propre; tant d'idees serviles & de prétentions hautaines.

Nous ouverous incessamment and une souscription pour un monuntent à élever sue des Poites ns , en l'homieur de libraire Pan-kou ke, afin de le dédominager de l'ingratiende de les conchoyens : ce montiment confidera en me 'fatue du dien Mescuse', fate-à ta-rell-sublance dudit sieur Panckoucke. L'artiste, dérogeant en cela à la mythologie,

((598.))

Se lien d'une bousée : en données deux tous figure, sint dans chaque main; fur celle de la droite en lieu: Mercare de France; fur celle de la gauche : Montieur, &t au-deffous pour infeription :

Nouvelles des dipartements

L'homme-à toutes mains,

St. Buch

A la nouvelle du décret qui prononçoit la réunion d'Avignon à la France, les Avigoonois se sont livrés aux transports de la joie. Il y a en trois jours de sêtes, durant letquels les salves d'argilleries, les illuminations, les danses, les cris de vive la nation, vive l'assemblée nationale & le roi des Français se sont multipliés. D'puis ce temps la ville paroit animée d'un nouvel esprit, les divisions les haines paroissent aubliées. Chaque habitant ne s'occupe plus que de jouir des droits de citoyen français.

Cependant le voissage des troubles d'Arles inquette le Comtat, tous les jours il arrive des mécontens, dans le ville d'Arles, qui paroit un foyer de contre revolution. Les Arlessessont fait venir de tous côtes des tailleurs pour taire des habits d'uniforme. Les prêtres rétractaires, les monnes, ont pris les armes. Les hommes, les femmes, les enfant travaillent fans relache à un fosse qui entoure la ville ; ils l'ont fourni d'eau au moyen d'une laignée pratiquée sur la rive du Rhône, on ils ont établi une batterie de canon. La ville est fortifiée & munie d'artillène. Les Marfeilloss sous partis qui nombre de deux mille cinq cents pour en faire le siège; enfin la guerre civile est sur le point d'éclares dans cette malheureuse contrée.

A Forgues, village près Avignon, un coup de sen làché imprudemment occasionna des troubles. Un officier municipal sut sué. M. l'abbé Mulot a été accusé de trahison : on dit que l'on a trouvé une lettre d'un émigrant d'Avignon à sa semme, dans laquelle on a remarqué ces mots. « Il mest temps que la bombe éclate; M. Mulot ne peut plus preculer, il déploira toures ses forces ». Il faisoit mantion de son sils détenu prisonnier pour crime de conspiration. On a fait des recherches dans la maison de cet émigrant, on

green with himson in its

y a trouvé un billet de la main de l'abbé Mulot, conçu en ces termes: a Nous venous de porter le toup que unu devions porter au nom de la France; j'en attends tout, m'en voulez pas à l'anti de voire fils ».

Elizabeth to a children with the control of the control of the

On mande de Perpignan que le régiment de Galice, espagnol, l'un de ceux qui forment le tameux cordon-sur les frontières d'Espagne; ayans destau de la directoire du département des Pyrénnées, s'il seroit reçu au service de France, le département répéndit; que les tiultés ent el Etamer de l'épagne empêchoient d'accupillir cette propose par escouales de deux cents, tous les tambours à leur tête, par escouales de deux cents, tous les tambours à leur tête, par escouales en France Dins 16, même temps descendoir sur la côte française près Collieure une barque portant un affizz grand nombre d'autres désertaires. Ceussei étoient des Quardes Walone, accompagnes de 5 à 6 Taildate Suisses.

M. l'abbé Command, estrendu, le 24 de septembre, na secretariate de la manicipalité de l'aris; accompagné de sa semme, ses sieux estrans & sa belle mère. La il a déclaré, en présence de cinq témoins, dont deux prêtres, avoir pris pour sa légitime épouse mademosfelle Dusresne. Le gontrae civil, dont un huissier-commissaire de police étois porteur, a été signé par les époux & les témoins, & notifié à la municipalité, qui en a dresse procès verbal. M. Boisbreste, auménier de la garde na ionale du betaillon de Popincourt, a imité son sage confrère. C'est après le curé d'Herberie, le trossière prêtre constitutionnel qui se marie. Publiène ces exemples courageux être initiés par tous les prêtres qui veulent sancèrement être unies à leur patrie, à la régénération des mieurs, & devenir de bons cusyens!

## ASSEMBLEE NATIONALE

Dernières séances de l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

Stante du 19 feptembre 1791.

L'ordre du jour a amené la discussion sur la suite du code pénal; elle s'est pou étendué; les articles surans orifiée décrétés:

Article y du time premier de la première partie.

e « Quicenque auxa été condamné à mort pour crime d'affaffinat, posson ou incendie, sera attaché à un poteau dans la place publique ; il y restera exposé aux regards du peuple pendant les mus heures qui précéderent l'exécution.

« Le condamné pour crime d'assassinat ou de poison,

lera revêtu d'une chemile rouge.

"« Le parricide fera exposé pendant six heures avant l'enécution. Il aura la tête & le viuge voilés d'une étoffe moire. Il ne fera découvert qu'au moment même de l'enéteration.

# Article final de la pressière partie.

et Toutes les peines actuellement uflites, surres que velles qui font établies et-dessus, sont abrogées,

Aristo 13 de la evolptione fiction du deve premier de la feconde parrie.

"Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empâcher la réunion, ou d'opérer la dissolution de tout sorps administratif ou judiciaire, de toute ailemblés confitutionnelle & légale, soit de commune, soit municipale, seront punies de la peine de six annés de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes, & de trois années de détention si elles sont exercées sans armés.

XVI. « Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contre-fignés, sera puni de la peine de douze

années de gêne.

"Les chefs, commandans & officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, setont punis de la même peine.

«Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perdita vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, & contre ceux qui, par le pré-

sent article, en sont rendus responsables.

XXV. « Dans tous les cas mentionnés en la préfente section & dans les précédentes, où les ministres font rendus responsables des ordres qu'ils auront donnés, ou coatre-signés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise, & en conséquence les auteurs de la surprise seront poursuivis; & s'ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre auroit encourues.

### Article 3 de la quatrième settion du même titre.

4. Lorsque ladite résistance aura été opposée par plufieurs personnes réunies au-dessous du nombre de seize, la peine sera de quatre années de chaîne si la résistance est opposée sans armes, & de huit années de chaîne si la résistance est opposée avec armes.

IV. « Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plus de quinze personnes, la peine sera de kuit années de chaîne si la résistance est opposée sans armes, & de seize années de chaîne si la résistance est op-

posée avec armes.

V. « Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura nécessité l'emploi de la sorce des armes, prescrit par les articles 26 & 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la sorce publique contre les attroupemens, après que les sommations prescrites par les dits articles auront été saites aux séditieux par un officier civil, quieonque sera sais sur le champ en état de résistance, sera puni de mort.

VI. « Les coupables des crimes mentionnés aux premier, fecond, troissème & quartième articles de la présente section, qui auroient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort.

N°. 116.

### Article 6 de la sixième section du même titre.

"Toute personne, autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d'avoir volé des deniers publics ou effets mobiliers appartenans à l'état, d'une valeur de 10 liv. be au-dessus, sera punie de la peine de quatre années de chaîne.

« Sans préjudice des peines plus graves portées ci-aprèscontre les vols avec violence envers les personnes, estraction, escalade, ou fausses cless; & si ledit vol est commis avec l'une desdites circonstances, dans ces cas les peines portées contre lesdits vols seront encourues, quelle que

ioit la valeur de l'objet volé.

VII. « Quiconque sera convaincu d'avoir mis le seu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenantes à l'état, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le seu aux dits édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort.

VIII. « Quiconque fera convaincu d'avoir détruit, par l'explosion d'une mine, ou disposé l'effet d'une mine pour détruire les propriétées mentionnées en l'article précé-

dent, sera puni de mort.

# Article 12 de la première section du titre 2 de la seconde partie.

« Sera qualifié assassinat, & comme tel puni de mort, l'homicide qui aura précédé, accompagné ou suivi d'autres crimes, tels que ceux de vol, d'offense à la loi, de sédition ou tous autres.

### Article 19 de la même section.

« Quiconque sera convaincu d'avoir, par breuvages violens ou par tous autres moyens, procuré l'avoitement d'une semme enceinte, sera puni de vingt années de chaîne.

XX. « Toutes les dispositions portées aux articles 1, 2, 3, 4,5 & 6 de la présente section, relatives à l'homicide involontaire, à l'homicide légal & à l'homicide légitime,

(° 595 ))

s'appliquetont également aux blessures saites, soit involon-

tairement, soit legalement, soit legitimement.

XXI. « Les blessures faites volontairement, mais qui ne porterent point les caractères qui vont être spécifiés ci-après, se ront poursuivies par action civile, se pourront donner lieu à des dommages et intérêts et à des peines corrections nelles, sur lesquelles il sera statué d'après les dispositions du décret concernant la police correctionnelle.

XXII. « Les blessures faites volontairement & qui porteront les caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivies par action criminelle, & punies des peines déterminées

ci-après.

XXIII. « Lorsqu'il sera constaté par les a testations les gales des gens de l'art; que la personne maltraitée est par l'effet desdites blessures; rendue incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à aucun travail corporel, le coupable desdites violences sera puni de deux années de détention.

XXIVI 4 Lorsque, par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un bras, une jambe ou une cuisse cassée, la peine sera de trois années de détention.

XXV. «Lorique, par l'effet desdites blessures, la personne maltrairée, aura perdu l'usago absolu, soit d'un œil ; soit d'un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la sête ou du corps, la peine sora de quatre années de détention.

XXVI. «La peine sera de six années de chaîne, si le personne maltraitée s'est trouvée privée; par l'esset desdites violences, de l'usage absolu de la vue, ou de l'usage absolu des deux bras, ou de la faculté absolue de marcher.

XXVII. « La durée des peines portées aux quatre articles précédens, sera augmentée de deux années lorsque lesdites violences auront été commiss dans une rixe, ou que celui qui les aura commiss aura été l'agresseur.

XXVIII. « Lorsque les violences spécifiées aux articles 23, 24, 25 & 26 auront été commisses dans la personne du père ou de la mère naturels ou légitimes, ou de tout ascendant légitime, la durée des peines prononcées ci-dessus contre chaque espèce de violence, sera double lorsque cette peine est celle de la chaîne; & lorsque la peine est celle de la détention, elle sera convertie, à raison de ladite circonstance agravante, dans la peine de vingt années de chaîne.

XXIX. « La même disposition aura lieu, ou les pesses portées en l'article précédent seront encourues, les que les violences ci-dessus spécifiées auront été commises dans la personne du père ou de la mère naturels ou légitimes, qui de tout ascendant légitime ou coupable; encore que le crisse ait été commis sans préméditation.

«.Si le crime a été commis envers lesdites personnes avec préméditation, la durée de la peine portée au présent ar-

ricle sera double.

XXX. « Le crime de la castration sera puni de mort. XXXI. « Le viol sera puni de six années de chaîne.

XXXII. « La peine portée en l'article précédent sera de quinze années de chaîne, lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une silte âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence ou les essorts d'un ou de phusieurs complices.

XXXIII. « Quiconque sera convaincu d'avoir, par violence ou sédustion, & à l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de quatorze aus accomplis hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est dadite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la sont élever ou l'ont placée, sera puni de la peine de douze années de chaîne.

XXXIV. « Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement falsissé ou detruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de dix années de chaîne.

- XXXV. « Toute personne engagée dans lisms du mariage , qui en contrictera un second avant la dissolution du premier, sera punie de la peine de dix années de chaîne.

oi pourra être admise lorsqu'elle sera prouvée ».

1.50

Article XXX de la seconde section du titre II de la fecond partie du code pénal.

« Quiconque sera convaincu d'avoir, par malice ou vengeance, & à dessein de muire à autrui, mis le seu à des maisons, bâtimens, édifices, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois-taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le seu auxdites maisons, bâtimens, édifices, navires, bateaux, magalins, chantiers, forêts, bois-taillis; récoltes en

meule ou tur pied, sera puni de mort.

'XXXI. « Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'effer d'une mine, ou disposé une mine pour détruire des bâtimens, maisons, édifices, navires ou vaisséaux sera puni de mort.

XXXII. b Outconque fera eonvaincu d'avoir verbalement, ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d'autrui, fans que leidites menaces ayent été réalisées, fera puni de quatre années de chaîne.

# Brund De Article XXXV de la même festion.

W Oniconque fera convaintu d'avoir, par malice où vengeauce, & à deffein de nuire à autrui, empoisonne des chevante ou nutres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux, ou poissons des étangs, viviers ou réservoirs, sexa puni de ilx années de chaîne, il il. tastilina-tvi t

# De la prescription en matière criminelle,

Art. L « Il ne pourra être întente aucune action criminelle pour raifon d'un crime commis depuis plus de frois années revolues, & qui dans cet intervalle n'aura donne lieu à au-

cune plainte ni poursuite.

H. Wil ne pourra etre poursuivi pour raison d'un crime commis après six années révolues, lorsque dans cet intervalle aucun juré d'acquiation n'a déclare qu'il y a heu à accusation contre lui, soit qu'il ait été ou non impliqué dans les poursuites. Le désaine courra que du jour où le

HI. Aucun jugement de condamnation, rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à execution quant à la peine, après un laps de vingt années, à compter du jour

où ledit jugement aura été rendu.

Séance du mardi 20. L'assemblée a rendu le décret sui-

u L'assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie sont autorisés à établir, sous leur responsabilité, un bureau pour les échanges de gros assignats contre ceux de cinq livres, en faveur des manufacturiers, cultivareurs & autres, qui occupent un grand nombre d'ouvriers. Ye :: 31(-31" .

"Les échanges la feront sur les états arrêses par le comité de la trésorerie, & d'après des demandes par écrit, & appuyées de certificats des corps administratifs.

« Les frais dudit bureau seront réglés par les commissires de la trésorerie, sans néanmoins que la dépense totale.

puille excéder la somme de 30,000 liv.

.M.Fermond a présenté, au nom du comi é de marine, un projet de décret sur la police et la justice dans les ports: & arienaux. Ce projet a été adopté; il en est résulté que la justice sera administrée par des cours marriales : il ynenaura quatre, une dans chacun des ports de Brest, Toulon, l'Orient & Rochefort; elles seront composées d'un grand juge qui sera l'ordonnateur, & de deux assesseurs qui seront le plus ancien capitaine de vaisseau. & le plus ancien chef d'administration; il y afra près de chaque cour martiale un commissaire auditeur nommé par le roi, qui tera les ignetions de commissaire du roi & d'accusateur public. Le juié, stir le prononce duquel la cour martiale appliquera la loi, tera composé de sept personnes. Le commissaire-auditeur exercera la police sous l'autorité de l'ordonnateur; quant anx pièces judiciaires, elles sont les mêmes que le code pénal, fauf la différence de graduation.

Séance the foir. Esse à été absorbée par la discussion sur la réclamation du prince de Monaco, qui demande des indemantés pour la suppression des droits séodaux qu'il posse doit en France. On a demandé l'ajournement à la prochaine séguidature; il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à

délibérer ign l'ajournement.

Séanct du mercredi 21. Le comité de jurisprudence a fait rendre plusseurs décrets dont voic, la substance;

de Paris, que des huissiers qu'ils ont attachés à leurs tribihaux.

2. Les hommes de loi & les avoues, seront exclus des bareaux de conciliation & les parties s'y préfenteront seules.

Les articles suivans ont été adoptes, sur les moyens d'execution relativement à l'établissement de la police correc-

nonnelle dans les grandes villes.

Art. E'Il sera établi par le corps législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l'avis de l'administration du departement.

II. « Ces commissaires veilleront au maintien & à l'exé-

cution des loix de police municipale & correctionnelle, & ils pourront dresser les procès-verbaux en matière crimi, nelle, conformément à ce qui fera dit ci-après. Les municipalités détermineront selon les localités, & avec l'autorisation de l'administration du département, sur l'avis de celle du district, le détail des sontions qui pourront leur être attribuées dans l'ordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux.

III. « Dans les lieux où la loi n'aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il fera fixé par le directoire de département, fur la demande de la municipalité & l'avis du directoire de district, & payé par la com-

mune.

IV. « D'après les fonctions déléguées aux juges de paix, les dispositions provisoires contenues aux articles XFV, XV & XVI du titre IV de l'organisation de la municipalité de Paris, demeurent abrogées en tout ce qui est contraire au décret sur la police municipale & correctionnelle, & au présent décret.

V. « Les commissaires de police ; loriqu'ils en auront été requis, ou même d'office , lorsqu'ils seront informés du délit, seront tenus de dresser les procès-verbaux tendans à constater le slagrant délit ou le corps du délit, encore qu'il n'y

ait point eu de plainte rendue.

VI. « Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités, soit en conséquence d'une plainte, par les officiers de police de sûreté, ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront

juges nécellaires.

VII. « En cas d'effraction, affaffinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux, les commissaires de police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes saisses, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, fans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations.

VIII. « Tous les commissaires de police pourront dresses procès-verbaux hors de l'étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité.

IX. « Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par les commissaires de police, ils en tiendront note sommaire sur un registre coté & paraphé par un des officiers municipaux. Ils transmettront au juge de paix la minute du procès-verbal avec les essesses de conviction,

& la personne saisse. Les gressies des juges de paix donnteront décharge du procès-verbal & des pièces »,

L'assemblée a adopté les articles additionnels que voici

pour la police de Paris.

Art. I. Il fera établi à Paris vingt-quatre officiers de police, sous le nom d'officiers de paix, avec les sonctions ci-

après:

II. « Les officiers de paix seront chargés de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits où elle sera troublée, d'arrêter les délinquans, & de les conduire devant le juge de paix.

III. « Ils ieront nommés par les officiers municipaux, &

leur service durera pendant quatre ans.

IV. « Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main. Ils diront à celui qu'ils arrêteront : Je vous ordonne, au nom de la loi, de me suivre devant le juge de paix.

V. « Les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à leur réquisition; & ceux qui resuseront d'obéir aux officiers de paix, seront condamnés pour cela seulement en trois

mois de détension.

VI. « Les officiers de paix, pendant la nuit, pourront retenir les perionnes arrêtées; elles seront conduites, au jour, devant les commissaires de police, s'il s'agit d'objets attribués à la municipalitée.

VII. « S'il s'agit d'objets du reffort de la police correctionnelle ou de la police de sûreté, les officiers de paix conduiront les prévenus, soit devant le juge de paix du dif-

trist, soit devant le bureau central des juges de paix.

VIII. « Les officiers de paix ne pourront être destinés que par trois délibérations successives du bureau central des juges de paix , prises à huit jours de distance l'une de l'autre.

IX. « Le traitement annuel des officiers de paix sera de

3,000 livres, aux frais de la commune.

X. "Les gardes du commerce continueront provisoirement & personnellement à exercer les fonctions qui leur sont attribuées par les loix ».

Le décret suivant a été rendu, sur des dispositions particulières au tribunal de police municipale de la ville de

Paris.

Art. I. « La municipalité de Paris sera seule chargée de faire exécuter les réglemens, & d'ordonner toutes les dispositions de police sur la rivière de Seine, ses ports, nombre de Seine de Seine ports, nombre de Seine ports, nombre de Seine ports de seine ports

vag⇔,

vages, berges, & abreuvoirs dans l'intérieur de Paris, fans préjudice du renvoi à la police correctionnelle à l'égard

des faits qui en seront susceptibles.

II. « Les marchands faifant le commerce pour l'approvisionnement de Paris par cau, seront tenus, à peine d'une amende de 300 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l'un des commissaires de police, la quantité des marchandifes, les lieux où ils doivent les charger, & l'époque de l'arrivée.

III. « Les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution des traités, marchés, entreprises & fournitures relatils aux approvisionnemens de Paris par eau, en ce qui concerne teulement la livraison des marchandises, les obstacles & difficultés qui surviendroient dans le transport, seront portées au tribunal de police municipale.

IV. « Le tribunal de police municipale connoîtra des Contestations relatives à la justification des qualités, à la régularité des paiemens, & au rebut des quittances, qui pourront s'élever entre les payeurs des rentes sur l'hôtel de ville & les rentiers.

V. & Le connoîtra pareillement des contraventions aux réglemens de police, à l'égard des monts-de-piété, Lombards & autres établissemens de ce genre, ainsi que de toutes les contestations qui peuvent en être la suite.

VI. «L'appel de tous jugemens rendus par le tribunal de police municipale tera porté au tribunal établi par l'article LXIII du titre II du décret sur la police municipale

& la police correctionnelle.

VII. « Le corps municipal nommera le greffier & les commis qui seront attachés au tribunal de police municipale; il réglera, avec l'autorifation du directoire de département, leur traitement, lequel sera payé par la commune.

VIII. 48 Le corps municipal est autorisé, en cas de besoin, à commettre un homme de loi, ou tout autre citoyen pour remplir les fonctions de substitut du procureur de la commane auprès du tribunal de police muni-

cipale.

IX. « Le traitement des hommes de loi ou autres citoyens qui pourront être commis pour aider le procureur de la commune & ses substituts dans la poursuite des délits en matière de police municipale & correctionnelle, tera payé par la commune, & déterminé par le corps municipal, avec l'autorifation du directoire du départe-Nº. 116.

ment, proportionnellement au travail dont ils devront êtie

charges ».

L'assemblée s'est occupée ensuite des dettes actives & passives des communautés; corps & compagnies supprimés & liquidés, dont elle a déterminé le mode de liquidation.

Séance du foir. M. Chapelier a fait lecture d'une pétition de M. Souton, directeur de la monnoie de Pau, dans laquelle il denonce le comité monétaire, la commission des monnoies, & le ministre de l'intérieur. L'assemblée a passé à l'ordre du jour.

La discussion sur la réclamation du prince de Monaco à été terminée par un décret portant qu'il lui sera accordé

des indemnités.

Séance du jeudi 22. Il s'est engagé une discussion sur les comptes à rendre par l'assemblée nationale. M. Malouet demandoit l'impression des pièces justificatives du compte de M. de Montesquiou; un membre a observé que l'impression de ces comptes feroit plusieurs volumes. L'assemblée a passé à l'ordre du jour.

On a repris la discussion sur le notariat. Voici les am-

cles décrétés :

### TITRE IL

# Etablissement actuel des notaires publics.

Art. I. « Les notaires publics seront, à l'avenir, nommés de institués dans les formes prescrites par l'article IV de ce décret; mais leur établissement actuel sera fait d'après les dispositions suivantes.

II. « Les notaires ou tabellions royaux, & autres supprimés par les articles I & II du titre premier, seront dans

chaque département confidérés sous trois classes :

1°. « Celle des notaires ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il sera établi des notaites publics, soit qu'ils exercent en vertu de provisions ou de commissions données par le roi;

2°. « Celle des notaires ou tabellions royaux qui résident actuellement dans les lieux où il ne sera pas établi de notaires

publics;

3°. « Celle des notaires ou tabellions authentiques, seigneuriaux ou autres, supprimés par l'article. H du trut premier.

(603)

III. « Les notaires ou tabellions de la première classe; ainsi que les notaires établis auprès des jurisdictions qui ressortissent des cours souveraines, lorsqu'ils ne seront pas attachés à des justices seigneuriales, seront admis de présérence à se faire recevoir notaires publics dans les lieux où ils résident; mais ils ne pourront opter une autre résidence.

« Quel que soit leur nombre, ils serontotous admis à exercer, & ne seront point tenus de se réduire; leur réduc-

tion ne s'opérera que par mort ou démission.

IV. « En conféquence, après la fixation des chefs-lieux de résidence & du nombre des notaires publics, le procu-reur-général-syndic de chaque département fera notifier dans tout le département, aux notaires & tabellions de la première classe, en la personne du plus ancien d'entre eux dans chaque résidence, qu'ils aient à lui déclarer dans le mois de cette notification, & chacun individuellement, s'ils veulent être consirmés dans l'exercice de leurs sonctions en qualité de notaires publics; & les noms de ceux qui seront censés avoir renoncé, seront rendus publics.

V. « Ceux désdits notaires qui, dans ce délai, n'auront pas envoyé leur acceptation, seront présumés avoir donné leur renonciation; leurs places, ainsi que celles des Notaires qui auroient envoyé leur resus formel, seront, si le nombre n'est pas complet, comprises dans le tableau des places vacantes; & dès l'expration dudit mos, ils cesseront, à peine de faux & de nullité, l'exercice provisoire de leurs sonctions.

VI. « Immédiatement après ledit délai, le directoire du département vérifiera les acceptations remifes; & li en certains lieux le nombre se trouve inférieur à celui nécessaire pour compléter l'établissement, il y sera pourvu ainsi qu'il

iera dit ci-après.

VII. « Dans les lieux au contraire où le nombre des acceptations complètera, où lors même qu'il excèderoit celui requis, le tableau nominatif desdits officiers, suivant l'ancienneté de leur réception en qualité de notaires royaux, sera immédiatement envoyé par le procureur général yndic au commissaire du roi près le tribunal, qui dressera l'acte de la réception.

VIII. «Les notaires de la seconde classe, & ceux de la troisième pourront se présenter pour remplir les places de possires publics, vacantes dans les diverses résidences du

(604) département, en désignant la résidence à saquelle ils de-

manderont à être attachés.

IX. « En conséquence, après le premier placement qui aura été fait en conformité des articles III & IV, le directoire du département fera publier & afficher dans son arrondissement le tableau des places vacantes, soit dans les résidences nouvellement créées, soit dans les résidences conservées, & où le nombre des notaires ne sera pas complet.

X. « Dans le mois après cette publication, les notaires de la feconde & de la troissème classe qui voudront occuper des places de notaires publics, seront tenus d'adresser au procureur-général-syndic du département leurs déclarations, portant désignation de la résidence dans laquelle ils

demandent à être placés.

« Seront d'abord préférés les notaires de la feconde classe; ensuite, parmi les notaires de la troissème feront présérés ceux qui demeuroient dans le lieu où une résidence de notaires publics aura été établie.

« Les notaires ainsi appelés par degré à occuper des offices de notaires publics, seront placés suivant l'ancienneté de leur exerci e, jusqu'à ce que le nombre sixé soit rem-

pli, ou ceux exceptés dans l'article III.

XI. « Ceux qui; dans le délai d'un mois ci-dessus prescrit; n'auront pas fait leur déclaration, ne pourront plus se faire inscrire pour les places vacantes, & feront censes avoir renoncé à l'exercice des sonctions de nota res; du jour de l'expiration du délai, ils ne pourront plus recevoir aucuns

actes ; sous peine de faux & de nullité.

XII. « Les notaires qui n'auront pas pu être placés dans la résidence pour laquelle ils auront sormé leur demande, parce que le nombre aura été complet avant qu'on soit arrivé jusqu'à eux, pourront indiquer une autre résidence sans laquelle il y aura encore des placés vacantes, & ainsi de suite; jusqu'à ce que toutes les résidences du département soient complètes; & les mimes règles de présérence & d'antienneté seront observées dans ce cas comme dans ceux ci-dessus spécifiés.

XIII. « Immédiatement après le premier placement & les placemens successifs, le tableau nominatif des notaires publics attachés à chaque résidence, sera envoyé par le procureur-général-syndic au commissaire du roi près le tribunal sous l'arrondissement duquel sera le chef-lieu de rése

Hence de ces notaires publics.

(609)

WEt à l'égard des villes où il existe plusieurs tribunaux; judiciaires, cet envoi sera fait au commissaire du roi près telui desdits tribunaux dans le ressort duquel la maison mu-

nicipale se trouve située.

XIV. « Les officiers inscrits sur ce tableau seront ausirtôt requis, chacun en particulier, par ledit commissaire du roi, d'effectuer le dépôt de leur fonds de responsabilité, & de se présenter, dans le délai d'un mois, devant le tribunal, pour y être reçus en qualité de notaires publics.

XV. « En justifiant dudit dépôt au commissaire du roi, ces officiers feront admis devant le tribunal pour y configner, au bas du procès-verbal qui sera dressé à cet effet, les signature & paraphe dont ils entendent se servir dans. l'exercice de leurs fonctions, & prêter le serment prescrit

par l'article dernier du titre 5.

XVI. « Il sera remis à chacun d'eux un extrait de ce procès - verbal, lequel extrait leur servira d'institution & réception; & de ce jour seulement ils prendront la qualité de notaires publics, & auront le droit d'exercer dans tout le département. Ceux qui ont maintenant des provisions, auront des commissions du moment où ils seront établis en fonctions.

XVII. « Faute par lesdits notaires d'avoir rempli, dans ledit délai d'un mois, les formalités prescrites par les articles 14 & 15, leurs places seront réputées vacantes; & dès le jour même de l'expiration de ce délai, ils cesseront, à peine de faux & de millité, l'exercice provisoire de leurs fonctions.

«Le commissaire du roi en donnera avis au directaire du département, pour qu'il soit pourvu à leur remplace-

XVIII. « Lorsque tous les notaires de la séconde & troisième classe, inscrits pour occuper des places de notaires publics, seront placés, ou lorsque n'ayant pas pu l'être dans les réfidences qu'ils auront désignées, ils n'auront pas fait de désignation nouvelle; s'il y a encore des places vacantes, il y sera pourvu suivant les formes qui vont être établies, par le titre 4 de ce décret.

XIX. « Dans chaque département, après le placement & l'établissement complet des anciens notaires en qualité de notaires publics, ce qui sera annoncé par un avertissement que le directoire tera publier & afficher, tous les notaires de la séconde & troissème classe qui n'auront pas

£ 606 ).

pre tre admis dans ledit établissement, cesseront l'exercice provisoire de leurs fonctions; & du jour où l'avertissement, du directoire aura été publié dans chacune des résidences, ils ne pourront plus recevoir aucuns actes, à peine de faux, & de nullité; & le nom de ceux qui seront censés avoir zenoncé, sera readu public,

### TITRE IIL

De la conservation & du dépôt des minutes d'actes des notaires.

Art. I. « Les minutes dépendantes des offices de notaires poyaux & autres, supprimés par le titre premier de ce décret, seront mises en la garde des notaires publics établis dans la résidence la plus prochaine du lieu de leur dépôt actuel.

II. « En conséquence les minutes actuellement conservées dans des lieux où il sera établi des notaires publics, ne pourront en être déplacées; & celles qui se trouveront par-tout ailleurs, seront portées dans le plus prochain cheffieu de résidence de notaire public, en suivant à cet égard la démarcation par cantons.

IH. « À cet effet, après que le directoire de l'adminification du département aura fair publier le tabléau des notaires publics de chaque résidence, le directoire de l'administration du district dressera l'état des anciens osses, soit des lieux circonvossins, dont les minutes doivent être remises aux dits notaires publics, & adminiter cet état au commissaire du roi du tribunal.

"IV. " Les notaires royaux & autres devenus notaires publics dans le lieu où leurs minutes devront rester ou être apportées, en conserverent exclusivement le dépôt.

V. "Les notaires qui auront cessé d'exercer, ou qui autiont été plaçés dans une autre résidence que celles où leurs immutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, pourront, dans un mois, à compter du jour de la notification qui leur sera faite par le commissaire du roi, remettre lesdites minutes à celui des notaires publies qu'els jugeront à propos de choisir parrai ceux établis dans le chef-lieu de résidence où les minutes devront être apportées, & faire sur les reconprenent telles conventions que bon leur semblera. VI. « Mais à défaut de remise dans le cours de ce déla, les possessers de ces minutes seront tenus de les déposér incontinent, avec les répertoires, entre les mains du plus ancien notaire public de cette résidente, lequel s'en chargera provisoirement sur son récépissé, après récolement & vérification.

"Ils remettront en même temps un état des récouvrémens à faire sur lesdites minutes, & seront tenus de déclarer par écrit s'ils veulent que lesdits recouvremens soient faits pour leur compte, ou s'ils préfèrent en céder la per-

ception.

VII: « Au premier cas, les minutes & répertoires, ainst que l'état des recouvremens, seront remis, après nouvelle vérification, à celui des noraires publics de la résidence qui offrira de se charger du tout, & d'effectuer les recouvremens; & à défaut, ou en cas de concurrence, la remise en sera faite par la voie du sort; & chaque notaire qui deviendra dépositaire de minutes en sera la déclaration au grefse du tribunal de district.

VIII. & Les notaires publics charges de recouvremens pour le compte des anciens possesseurs, seront remboursés uniquement de leurs avances pour papier timbré, droits d'enregistrement & autres déboursés, sans pouvoir rien prétendre pour droits d'expédition, collation on autres

Emolumens.

IX. « Lorsqu'au contraire les anciens possesseurs auront déclaré vouloir céder les recouvremens, la possession des minutes sera adjugée, eu égard aux dits recouvremens, sur enchère, entre les notaires publics de la résidence, pardefrant le maire ou premier officier municipal.

« Et néanmoins, si le prix de la dernière enchère est au-dessous des trois quarts du total des recouvremens, les Possesseus auront la faculté d'empêcher l'adjudication, en demandant que la perception desdits recouvremens soit faite Pour leur compte; & dans ce cas, on suivra les règles pres-

crites par les articles 7 & suivans du présent titre.

X. « Lors de la démission ou du décès des notaires publics au remplacement desquels il n'y aura pas lieu de pourvoir, les démissionnaires ou les héritiers des décédés auront la faculté de remettre leurs minutes à l'un des notaires publics de la résidence, & de s'arranger pour les recouvremens, dans le délai de quinze jours, à compter de la demission ou du décès; & après ce délai, le commissaire du roi auprès du tribunal, poursuivra la remisse des minutes entre

en assurent le maintien par l'établissement des moyens de surveillance; la poursuite, le jugement & la punition des contraventions, & celles qui garantissent l'exécution des engagemens entre le commerce & les habitans des colonies. 2°. Les loix qui concernent la défense des colonies, les parties militaire & administrative de la guerre & de la marine.

II. « Les assemblées coloniales pourront faire, sur les mêmes objets, toutes demandes & représentations; mais elles ne seront considérées que comme de simples péritions, & ne pourront être converties dans les colonies en réglemens provisoires, saus néanmoins les exceptions extraordinaires & momentanées relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d'un besoin pressant légalement constaté, & d'après un arrêté des assemblées coloniales, approuvé par les gouverneurs.

III. « Les loix concernant l'état des personnes non-libres & l'état politique des hommes de couleur & nègres libres, ainsi que les réglemens relatifs à l'exécution de ces anêmes loix, seront faites par les assemblées coloniales; s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant un an pour les colonies américaines, & pendant deux ans pour les colonies assetiques, & seront portées directement à la sanstion du roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales,

IV. « Quant aux formes à suivre pour la confection des loix du régime intérieur qui ne concernent par l'étit des personnes désignées dans l'article ci-dessus, elles séront déterminées par le pouvoir législatif, ainsi que le furplus de l'organisation des colonies, après avoir reçu le vœu que les assemblées coloniales ont été autorisées à exprimer

fur leur constitution ».

Séance du dimunche 25. Sur la proposition de M. Camus, il a été décrété que le premier octobre prochain, les députés à la première législature se réuniront dans la salle de l'assemblée nationale, pour y procéder à l'appel aux

termes du décret du mois de juin dernier.

M. Duportail, ministre de la guerre, est venu rendre compte des moyens de défense établis sur toutes les frontières du royaume. Il résulte de son rapport que sur les frontières septentrionales les travaux sont en activité, que quant à celles de la Savoie & des Pyrénées, &

Les frontières maritimes, quoique la saison ne doive laisser aucune inquiétude, les travaux se poursuivent avec la même célérité que si l'on craignoit. Depuis Berg jusqu'à Bésort, dit M. Duportail, il y a 128 bataillons d'infanterie de ligne, & 148 escadrons de cavalerie. Il a annoncé la sormation prochaine des camps, & a sini par se plaindre de l'insubordination des régimens de Dauphiné. On a aussi applaudi, & Pimpression du discours a été décrétée.

Sur la proposition de M. Liancourt, l'assemblée a décrété qu'il seroit distribué une somme de 5,760,000 livres dans les départemens pour être employée aux travaux publics tels que ponts, chemins, canaux, défrichemens, &c. la quelle somme de 5,760,000 livres est restante des 15 mil-lions destinés par la loi du 19 décembre à subvenir aux

dépenses de travaux utiles dans le royaume.

M. Talleyrand a lu cinquante-cinq articles sur l'éducation nationale. Après quelques débats sur la question de l'ajournement à la prochaine législature, il a été décrété.

Séance du lundi 26. On a décrété sur la motion de M. Dandré, que les instituteurs actuellement en exercice ne seront pas déplacés jusqu'à l'organisation de l'institution riationale, & sur celle de M. F éteau, que provisoirement de dès-à-présent les facultés de droit chargeront un professeur d'enseigner aux jeunes étudians la constitution.

M. Beauharnais a présenté ensuite le décret suivant qui

a été adopté.

"L'affemblée nationale décrète qu'il ne fera plus exigé de fermeat de ceux qui obtiendront la décoration militaire, & que les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle est due aux termes de la loi, sont abolies.

II. 4 La décoration militaire, & les lettres en vertu défquelles un militaire sera autorisé à la porter, seront les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion; les lettres seront conçues dans la forme de celles annexées au

présent décret.

III. 4 Les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique & romaine, & qui auroient quitté le service, seront pareillement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils sient servi le nombre d'années sixé par la loi ».

M. Péthion a fait lecture du code pénal en entier, & il a été décrété qu'à compter de ce jour, la peine de most simple sera établie, & que tout autre genre de supplice sera

aboli, ausi bien que la marque.

Pour achever entiérement le code pénal, M. Desmeuniers

à presenté les articles suivans qui ont été adoptés.

Art. I. « Si des conseils ou directoires de district ou de déparfement donnent suite à des actes annullés, soit par l'administration de département, soit par le roi, celui qui aura présidé la délibération, ainsi que le procureur-général-syndic ou le procureur-syndic qui en aura requis ou ordonné l'exècution, encourront la peine de la dégradation civique.

II. « La même peine sera prononcée contre celui qui aura présidé une assemblée d'officiers municipaux, & contre le procureur de la commune qui aura donné suite à des

actes déclarés nuls.

III 4 Si une assemblée électorale se permet de prendre des délibérations sur des objets étrangers aux élections ou à sa police intérieure, ceux qui auront présidé la délibération que fair fonction de secrétaires seront punis de la mêrge, paine ».

M. Camus a fait adopter un mode de répartition des gra ifications à accorder aux commis employés dans les bureaux; le maximum; de ces gratifications fera de 1200 livres. L'affemblée a pareillement accordé à les huissers une gratification de 600 livres, & un certificat qui doit leur lerrit de recommandation auprès de la nouvelle législature, avec insertion de ce témoignage de satisfaction dans le protès-vefthal.

Seance du lundi soir. M. Prugnon a présenté quelques, decrets sur l'état. & sur l'estimation des bâtimens dessinés aux apprennes administrations de la ville de Paris, & au

placement des nouvelles.

On a repris la d'scussion sur les loix rurales. Un grand, nombre d'articles a été adopté.

Déques du mardi 27, Un article proposé hier pan M. Deport, portoit que le condamné auroit trois jours pour le pourvoir en cassation,

M. Guillaume à représenté que cette disposition étoit incomplète; & il en a proposé une autre, qui a sit adoptée en ces termes.

"Le condamné aura trois jours pour déclarer qu'il entend se pourvoir en cassaion, Du jour de cette déclaration, il aura quinzaine pour présenter sa requête, se y faire statuer. Ce temps sera augmenté d'un jour par dix lieues, tant pour l'aller que pour le retour, en faveur des condamnés qui seront détenus ou domiciliés hors du lieu où siègera le tribunal de cassaion. Pendant ses dissérens délais ; il sem sur la l'exécution ».

L'affemblée avoit décrété que les commissaires de la tréforesie nationale ne pourroient être destitués par le roi que de l'aven du corps législatif. Sur la motion de M. Dandré ce décret a été révoqué.

M. Chapelier a présente la loi contre ceux qui prendroient le tire de comte, due, &c. M. Tronchet a présenté la ré-

daction suivante, qui a été adoptée :

it Les fonctionnaires publics qui auront prêté leur miniftère à la passation on à la suite à donner aux actes où on auroit pris de semblables vitres, sont déchus de leurs fonctions, & leurs qualifications seront rayées.

"Les personnes qui auront usurpé de semblables titres ; seront condamnées à une amétide de six sois le montant de leur contribution directe, payable par corps, & appli-

caple au soulagement des pauvies ».

M. Duport a voté pour que les juis eussent la pleine jouissance de leurs droits; destr'élexercice avoit été suspendu. Sa motion a été adoptée.

L'organisation des secouts à accorder aux pauvres a été

ajournée à la première législature.

M. Fermon a lu & fait décréter un long réglement sur

l'administration des poudres & salpêtres.

Stages du mardi soir. On a décrété la suppression de toutes les chambres du commerce du royaume, & leur emplacement, par des établissemens plus favorables au commèrce. La réunion au domaine des cl-dévant principautés de Dombes et d'Henrichemont a été décrétée.

Séance du mercredi 28. Au nom du comité colonial, M. Barnave a demandé que le départ des commillaires pour les Colonies sût ordonné, que la suspension de l'assemblée coloniale de la Martinique sût levée, & que l'amnissie générale accordée par l'assemblée sût étendue aux Colonies. Toutes res propositions ont été adoptées.

L'affemblée a autorifé le comité des affignats à en faire fabriquer pour cent millions, qui feront déposés à la caisse de l'extraordinaire, pour que la législature y trouve de quoi

taire face aux dépenses de l'état.

Con décret a occasionné des troubles dans l'affemblee; le côté droit, à renouvelé les demandes de la reddition des comptes; après un long tumulte on a passé à l'ordre du jours ou

Après le décret rendu sur l'état des juis en France, l'asfemblée a rendu le décret suivant, sur la motion de

M. Emmery:

"" L'assemblée nationale considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français, & pour devenir citoyen actif, sont fixées par la constitution, & que tout homme qui, réunissant les dites conditions, prête le serment civique, & s'engage à remplir tous les devoirs que la constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure.

«Révoque tout ajournement, réserves, exceptions insérés dons ses précédens décrets, relativement aux individus juis qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tout privilége & exception précédemment introduite on leur saveur ».

Décrété que tout homme qui aura atteint le territoire français sera libre par-là même, & que tout homme, de quelque couleur qu'il soit, sera admissible en France à tous

les droits que donne la constitution.

Séance du soir. Elle s'est ouverte par le rapport de plusieurs articles additionnels au code pénal. M. le Pelletier de Saint-Fargeau en a fait lecture; ils ont été décrétés. En

voici les dispositions:

1º: Tout vol de bestiaux, troupeaux, bétail, charrue, instrumens aratoires, marchandises, &c. exposés sur la foi publique, sera puni de quatre années de détention; la peine sera augmentée de deux années, si le vol est commis la nuit.

2°. Tout vol commis dans un terrain enclos & fermé, attenunt immédiatement à une maison, sera puni de quatre années de chaîne; la peine sera augmentée de deux ans par chacune des conditions suivantes; si le vol est commis la nuit; si le vol est commis par plusieurs personnes réunies; si le voleur est trouvé saisi d'armes à seu.

3°. Tout vol commis dans un terrain enclos & fermé, mais qui n'est pas attenant à une maison, sera puni de quatre années de détention; & de six ans, si si le vol est

commis la nuit.

4°. Si une assemblée primaire, municipale ou de section délibéroit sur un objet que la constitution, a placé hors de sa compétence, celui qui aura présidé la délibération; les secrétaires qui auront signé, seront punis de la dégradation civique.

D'après le rapport de M. Camus, on a arrêté un état ses pensions sur lequel on voit avec plaisir la fille du capitaine Thurot & le frère du malheureux Fayres. Celui-ci

y est pour une somme de 12,000 livres.

( .615 ·)

Sur le rapport du comité de mendicité, l'assemblée a fixé

le sort de l'établissement des aveugles-nés.

Seance du jeudi 29. M. Beauharnais a rapporté un projet de décret sur la forme des drapeaux de l'armée; l'assemblée l'a adopté. En conséquence, le premier drapeau de chaque régiment sera blanc, entouré d'une bande tricolore. Au haut sera un petit encadrement de bandes tricolores; au milieu le numéro du régiment avec cette devise : « Discipline n & obeissance à la loi n. Les drapeaux des autres bataillons seront variés selon le rang des bataillons. Les cravattes se-

tont aux couleurs nationales.

M. Dandré a demandé que l'assemblée réglât le cérémomal de la réception du roi quand il viendra au milieu des représentans de la nation; il a proposé que l'assemblée soit debout quand le roi entrera, qu'elle reste debout tant qu'il y restera, qu'elle s'asseye quand il s'assoira, qu'elle se couvre quand il se couvrira; qu'on ne fasse aucun préparatif extraordinaire, que seulement le roi ait son fauteuil au milieu du bureau du président; que le président soit à sa droite & les ministres à la place qui leur est assignée devant la barre. — L'assemblée a décrété sans aucune réclamation cet ordre de réception.

M. Foucault a fait un rapport sur la fixation des contributions foncière & mobilière pour 1792. Il est demeuré arrêté que la contribution foncière sera de 240 millions, &

la mobilière de 60.

Le comité de constitution a présenté sur les sociétés patriotiques le projet de décret suivant : l'assemblée l'a adopté en ordonnant l'impression du rapport qui l'a précédé, comme rapport & non comme instruction aux départemens.

« L'assemblée nationale considérant que nulle société ni association particulière, ne peut avoir une existence politique, qu'elle ne peut faire aucune pétition collective, ni se rendre comme corps à aucune cérémonie publique, dé-

Crète:

1. 4 Que si une société particulière mandoit un fonction. paire ou un autre citoyen, ou portoit obstacle à l'exécution d'une loi, celui qui auroit présidé la délibération, ceux qui y auroient pris part active, seront rayes pendant deux ans du tableau des citoyens actifs, & déclarés inhablies à toute fonction publique.

2°. « En cas qu'une société fit une pétition collective, envoyat une députation au nom de la société, le président & ceux qui auroient pris part active à ce qui sergit fait, se((6:6))

tont sayés pendant six mois du tableau des choyens actifs. & déclarés inhabiles à toute fonction publique. Les membres qui ne feroient pas inferies fur le tableau civique, feront condamnés à une amende de 1200 livres, s'ils font Français, & de 3,000 livres sont étrangers. 3°. Le présent rapport sera imprimé & envoyé dans les départemens ».

Siance du, fair. L'affemblée a charge son président de témoigner la fausfaction à toutes les gardes nationales du royaume, & en particulier à celles de Paris & à son com-

mandant. -

Sur la motion de M. Duport, il à été décrété que tous ajoutnemens ou suspensions sur les traitemens des ecclésiasti;

ques non-affermentés étoient levés.

Séance de vendredi 30 & dernière. M. Chapelier a lu le décret rendu hier sur les sociétés patriotiques. La rédacsion en a paru viciente, & MM. Buzot, Caraus & Robespierre en ont obtenu le redressement.

Décrété, sur la demande de M. Emmezy par addition à l'ammilie générale, que tous ceux détenus aux galères depuis 1788 pour fait de troubles ou émotions, téroient mis

en liberté.

D'après un rapport fait par M. Montesquiou, il conste qu'il y a dans le trésor national en souds actuels 35,190,000 livres, dons 17 millions en espèces; la caisse de l'extraordinaire n'y ayant pas versé ses sonds du mois dernier, il résulte que le trésor public à 100 millions en fonds actuels. M. Camins a rapporté aussi l'état de la caisse de l'extraordinaire l'assemblée a ordonné l'impression du tout.

. M. le président a envoyé une députation au-devant du roi, qui la veille avoit annoncé qu'il viendroit à l'al-

tembire.

ration of the second of the

Le robest entre précédé de la députation, et suivi des ministres; it est monte au bureau, où son fauteuil étoit place; après de grands applaudiffemens, il a protionce un discours. M. Thouret, président, a répondu à peu près sur le même ton, & la roi s'est retire au misseu des applaudiffemens. - Un secrétaire a la ensuite le procès-verbal de la séance; il a été clos, & M. le président a proclamé ces mots : l'affemblée nationale conflicuante declare que sa mission est remplie. & que ses séances sont terminées.

. Ce 1 octobre 1791 , Paunioume, mêmbre de le société des indigens, emis de la constitution.

# TABLE

## DES MATIÈRES

'DU NEUVIÈME TRIMESTRE

## DES REVOLUTIONS DE PARIS,

DEDIÉES A LA NATION ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS;

Formant douze Numéros ; à dater du 9 juilles au premier octobre 1791.

#### A

A DRESSE de Maximilien Robespierre aux Fran-Sais, et commentaire de cette adresse, nº. 109 des électeurs accusés à l'assemblée nationale. n°. 111, p. 347. — Raisonnemens pour prouver qu'un électeur accusé ne doit point être exclu de l'assemblée électorale, idem, Arrestation de fabricateurs de faux assignats, idem, Arrêté du directoire du département de l'Orne pour se faire temettre les armes par les municipalités de son arrondissement, et réponse des patriotes de Domfront, nº: 110, de la société des amis de la constitution d'Aguerre, relatif à l'arrestation de sept habitans de cette ville. - du directoire du département des deux Sèvres, ( dénonciation d'un ) au sujet d'un journal patriote imprime à Niert, idem, 🐪

Arlés, (troubles à) et rassemblement de prêtres et de mones, p°. 116,

## ASSEMBLÉE NATIONALE.

| Abdication ( sur l' ) présumée du roi, no. 112,     | 406         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Acquittement (sur l') des dettes des villes, n°.    | 109,        |
|                                                     | <b>2</b> 56 |
| Alternats ( sur la suppression des ) des administra |             |
| de département, &c. n°. 114,                        | 509         |
| Artistes, (sur les) nº. 112,                        | 404         |
| Attroupement, (surles) no. too,                     | 100         |
| Avignon, (sur) n°. 114, p. 511; n°. 116,            | 609         |
| Bouillé (sur) et consorts, n°. 106,                 | 91          |
| Chevalerie, (sur les ordres de) no. 108,            | 203         |
| Code pénal (additionnels sur le). n°. 116, p. 50    |             |
| suivantes; idem, p. 612; idem,                      | 614         |
| Colonies, (sur les) n° 116,                         | 609         |
| Constitution française, no. 110, p. 293 et suiva    | ntes;       |
| n°. 111, p. 349 et suivantes; n°. 112, r. 404, ic   | dem ,       |
|                                                     | 410         |
| Conventions ( sur les ) nationales, n°. 112, p.     | 416;        |
| . no. 113,                                          | 456         |
| Déchéance (sur la) du trône, n° 106,                | .99         |
| Décorations (sur les ) militaires, n°. 116,         | 611         |
| Domaines nationaux, (sur l'administration des) no.  | 112,        |
|                                                     | 407         |
| Drapeaux (sur les) de l'armée, n°. 116,             | 615         |
| Emigrans, (sur les) no. 105, p. 48; no. 109,        | 250         |
| Engagemens, (sur les) no. 114,                      | 509         |
| Famille royale, (sur les membres de la) n°. 112,    | 409         |
| Force publique, (sur la) nº. 108, 192 et            | suiv.       |
| Garde-meuble de la couronne, (sur le) n°. 113,      | 459         |
| Garde (sur la ) du roi, nº. 112,                    | 406         |
| Garde nationale, ( sur l'organisation de la ) n°.   | 109,        |
|                                                     | 244         |
| Grains, (sur les) n°. 115,                          | 559         |
| Juifs, (sur les) n°. 116,                           | 614         |
| Jurisprudence, (sur la) nº. 116,                    | 598         |
| Loi martiale militaire, (sur la) nº. 112,           | 413         |
| Loix navales, (sur les) no. 107, p. 136, idem, p    | . 137       |
| et suiv., idem,                                     | 148         |
| Monnoie, (sur la) n°. 109,                          | 253         |
|                                                     | _,_         |

602

.000

555

456

405

460

ibid. Revision (sur la ) de la constitution , 119, 113, Secours (sur les) à accorder sur les fonds communs et mis en reserve par la nation, no. 106, Societes patriotiques, ( sur les ) no. 116, 615 Spectacles, (sur leg) n°. 107, . I37 l'axe (sur la) des lettres, nº. 111, 363 Tirres de duc et de comte, ( sur ceux qui prendroient les) nº. 116,

Assemblée nationale (de la nomination à la deuxième)

n° 112, p. 375 Procédé loyal de M. la Cretelle,
idem, p. 376 Un mot sur les candidats, idem, p. 377. - Avis aux électeurs, idem, Assemblées électorales, (du décret qui remet en activité les ) n°. 108, p. 171. — Dangers du retard indiqué par le décret, idem, Attroupemens, (loi contre les ) proposée par Regnault de Saint Jean d'Angely, n°. 106, p. 80. — Discussion sur les trois articles de cette loi, idem, p. 83. - Extrait du livre de M. la Vicomserie, le Peuple et les Rois, sur la loi martiile, idem,

Audu, (réclamation de Reine) détenue dans les prisons de la conciergerie à Paris, nº. 107, Avignon, ( accusation intentée à M. Mulot dans sa négoclation à) n°. 116,

Brest, (célébration de la fête de Saint-Louis à )

#º. 113, p. 454. — Plan de sédition arrangé par les aristocrates bretons, idem, page 455

— Députés de Brest à l'assemblée nationale pour démander le licenciment des officiers du ci-deyant grand corps de la marine, et manière dont ils sont reçus dans les comités, n°. 114,

- Lettre de Brest qui apprend l'arrivée de la gabarre l'Espérance à l'Orient, n°. 110,

C

.Camille Desmoulins à ses abonnés, nº. 111, page 341. - P. S. de Prudhomme, idem, ibid. - Camille Desmoulins à Prudhomme, idem, p. 342. — Sa démission de journaliste, idem, ibid. - Ses plaintes contre l'assemblée nationale, et motifs de sa retraite, idem, p. 343. — P. S. à mes concitoyens, qui contient la réponse de Desmoulins aux dépositions faires contre lui par le sixième témoin dans l'affaire du champ de Mars, idem', - Affiche de Camille Desmoulins contre Bernard et le tribunal du fixième arrondi sement, nº. 113, 447 Champ de Mars, (assemblée des choyens au) pour rédiger une pétition à l'assemblée nationale, relative au jugement de Louis XVI, nº. 105, - Malheureuse journée du 17 juillet, au champ de Mars, n°. 106, p. 53. — Historique des événemens qui l'ont précédée, depuis le retour de Louis XVI à Paris, idem, p. 55. — Emission du vœu public sur le jugement du roi, et mesures de l'assemblée nationale pour l'entraver, idem, p. 57. — Deux hommes trouvés sous l'autel de la patrie, et pendus au Gros-Caillou, idem, p. 57. - Mensonge de M. Regnault 1 l'assemblée nationale sur cet incident, idem, p. 59. - Pétitionnaires au champ de Mars, et leur pétition, idem, p. 60. — Arrivée de 3 officiers municipaux, et leur approbation à la pétition, idem, p. 62. — Rapport anthentique de ce qui s'est passé à la municipalité, entre le maire, les trois municipaux et les députés des pétitionnaires, idem, p. 63. — Retour de ces députés à l'autel de la patrie; brusque arrivée de la garde pationale; subite apparition du drapeau rouge; trois décharges successives de monsqueterie, idem, p. 65.

l'assemblée nationale le lendemain 18, et réflexions qu'il commande, id. p. 66.—Trahison infâme des 3 municipaux Jacques, Renaud, Hardy, idem, p. 69.—Coups de fufil tirés, pierres jetées par des brigands sur la garde nationale, à son entrée au champ de Mars, et examen du ces deux points du sapport de M. Bailly, idem, p. 70. — Approbation donnée par l'assemblée nationale à la municipa ité, idem, p. 73. — Réflexions sur la pétition des citoyens du champ de Mars, et sur les pétitions en général, idem, p. 74. — Exhortation à la garde nationale de Paris, niem, page 76

— Sommation faite à M. Bailly de rendre public le nombre des personnes tuées au champ de Mars, idem,

— Suites de la malheureuse journée du 17, n° 107, p. 102. — Arrestations journalières des patriotes et des écrivains patriotes; saisie de papiers et de presses, 'et réflexions sur ces coups d'autorité, spem, page 103. — Affectation du corps municipal de saire saisir en même temps Suleaurer Royou, idem, p. 105. — Listé curieuse fournie par le maire au comité des réchershes, idem, p. 166. — Changement de l'opinion publique, idem, p. 107. — Réflexions sur la foi martiale placardée sur tous les murs de l'aris trois jours après le massacre, idem, p. 109. — Paroles rémarquables dé la garde nationale lors du voyage du roi pour Saint-Cloud, idem, p. 111: — Avilissement de la garde nationale et avis salutaires qu'on lui adrosse, idem,

— Conduite louable d's grenadiers, chasseurs, et des deux compagnies soldées de la seronde division, n° 108, p. 190. — Discours que leur adreisa M. Bailly, et leur réponse, idem, ibid. — Deux canoniers de cette même division emprisonnés, idem,

Chasseurs de Normandie, ( certificat de patriotisme donné aux) par le comité milituire de l'assemblée nationale, n°. 107,

Château des Tuileries, (suite de l'intérieur du ) n°. 105,

Clothes, (moenoie de) nº. 108; p. 187. — Accaparement de la monnoie et des petits assign is, idem, p. 188. — Plan favorable de M. Auguste pour la fonte des cloches, rejeté, idem, p. 189. — Besoin qu'ont

les laboureurs de petits assignars, et moyens de leur en fournir, n°. 108; page 190 Cloture des séances du corps constituant, nº. 110, p. 505. - Dernière apparition du roi à l'assemblée nationale, idem, ibid. - Triomphe de Péthion et de Robespierre, idem, Colomes, (projet de révoquer le décret du 15 mai sur les) n°. 112, p. 398. — Mendes infâmes du comité - colonial, idem, p. 399. - Observations simples qui auroient dû détromper l'assemblée nationale, si elle aut voulu ouvrir les yeux, idem, - Du décret qui révoque celui du 14 mai sur les colonies, no. 116, p. 581. — Dilemme pour prouver que l'assemblée nationale n'avoit pas le droit de le tévoquer, idem, p. 582. — Effet que cette révocation peut produire sur les gens de couleur, idem, Combais (des) du taureau et dos exécutions de justice, n°. 110, p. 284. Nécessité de supprimer les premiers, ainsi que d'abolir les spectacles de tours de torce, idem, Commémoration du 14 juillet dans l'église métropoliraine, n°. 105, p. 30. - Commémoration de la tédération du 14 findet au champ de Mars,, idem, p. 31, - Inscriptions de l'antel de la patrie, idem, Comptabilité, (de la) nº 1114, p. 496 - Rapport de M. Montesquiou; son insuffisance, idem, page 498. - Administration de M. Nucker eachée au public, id. p. 500, - Mode de residition de compte présenté par M. Camus, et dangers de l'admetire, idem, Conciergerie, (leure écrite par un prisonnier de la) qui donne des détails sur les arrestations qui ont suivi la journée du 14 juillet, nº. 110, Constitution (examen de la) française, nº. 109, p. 205. - Discussion sur le serment civique, idem, page 206. - Sur la représentation à idem, page 211. - Sur les qualités requises, pour être citoyen actif, idem, p. 215. - Sur les corps administratifs, idem, p. 217. — Sur les prérogatives royales et les relations du corps législatif avec le roi, idem, p. 219, et nº. 110, p. 257. - Jurés et liberté de la ipressé, seul remède aux vices de la constitution, no 109, p. 224. - Adresse du département de la Haute-Loire à

l'assemblée nationale, id.

- Acceptation de la constitution par le roi, nº. 114, p. 476. — Lettre du roi à l'assemblée nationale, idem, p. 477. - Examen de cette lettre, itlem, page 481. . — Décret d'amnistie appuyé par M.: la Fayette, idem, p. 486. — Discours de M. Chapelier au roi en lui présemant l'acte constitutionnel, et réponse du roi, id. p. 487. — Venue du roi à l'assemblée nationale le lendemain 15, idem, p. 490. — Conduite louzble de l'assemblée nationale, idem, ibid. — Discours de M. Thouret au roi, et critique de ce discours, idem, p. 491. — Réflexions sur les réjouissances décrétées à la suite de l'acceptation de la constitution, idem, p. 494. — Doute sur la bonne foi de Louis XVI, idem, - Réception solennelle de la constitution, n°. 115, p. 513. - Députations gratulatoires au roi, idem. p. 514. — Proclamation de la constitution, idem, p. 515. — Souvenirs amers au champ de Mars, idem, page 517. — Illuminations le soir, idem, page 518. - Idolatrie du peuple, idem, p. 520. - Inscriptions diverses en transparens, idem, ibid. - Flagornerie des théâtres, idem, p. 521. - Le roi à l'Opéra à la représentation de Castor et Poilux, idem, Conventions nationales, (des) no. 112, p. 381. — Projet de révision proposé par M. Chapelier, id. p. 382. - Argument de Dandré pour appuyer M. Chapelier, idem, p. 383. - Triple vete donné au corps législatif sur le vœu national par le décret de révision, idem, p. 385. — Dernière disposition qui rend le décret intolérable, idem, Corps constituant, (actions de grace sur l'houreux départ du ) vendredi 29 septembre 1791, no. 116, p. 561. - Ce qu'ont fait et ce qu'eussent pu faire nos législateurs, idem, page 562. - Ceux d'entre eux à qui l'honnête homme doit prodiguer tout son mépris, idem, p. 563. — Cabale dans les élections de Paris, et ce qu'on doit attendre de la législature, si les députés des départemens ressemblent au plus grand nombre ce ceux de la capitale, idem, p. 564. - Derniers forfaits des anciens députés, idem, p. 565. — Surveillance à exercer sur lesounveaux, idem, Cournand, (mariage de M.) prêtre, n°. 116, Croix de Saint-Louis, (émission de ) no. 109, p. 233.

- Action prudente d'un des officiers de la garde de

Louis XVI, nouvellement décoré de la croix de Saint-Louis, n° 109, page 234 Curé de Saint-Hilaire, (trait d'aristocratie du ) district de Decize, n°. 107,

#### D

Damien (l'huissier) arrêté pour avoir voulu mettre à exécution dans l'assemblée électorale un décret de prise de corps lancé contre Danton, no. 493 bis. Dandré, (quatrain sur M.) député à l'assemblée nationale, nº. 113, Déclaration in articulo mortis d'un prêtre réstactaire de la ville de Sare-Louis, n°. 110, De l'empereur et du roi de Prusse, signée à Pilnitz, le 27 20ût, et remise le même jour à M. (le comte) d'Artois, n° 114, Désertion des soldats espagnois du côté de Perpignan. n°. 116, --- de beaucoup d'officiers dans les régimens de Foix et Dauphin, en garnison sur les frontières du nord, Dignité royale, (du projet de loi concernant les outrages à la ) n°. 105, p. 11. - Définition du mot outrage, et sens dans lequel il faut en faire l'application aux individus royaux, idem, p. 12. — Complot de l'assemblée nationale contre la liberté de la presse, idem, p. 14. - Absurdité de vouloir enchaîner les opinions sur les parens du roi, idem, Dugout, (despotisme du sieur) capitaine des invalides, en garnison au château de Dax, nº. 107,

#### E

Education nationale, (examen du rapport de M. Talleyrand sur l') n°. 114, p. 465. — Ecoles primaires,
idem, p. 467. — Ecoles de district, idem, page 470.
— Ecoles de département, idem,
Education nationale dramatique, n°. 113, page 449.
Théâtre d'éducation imaginé par M. P. J. Gérard,
idem, p. 450. — Projet de mettre en scène les décrets de l'assemblée nationale et les députés qui en
ent été les promoteurs ou les détracteurs, idem, 452
Eléphane

Eléphant blanc, ("zrayure de l') et attentat anx propriétés dans la personne du sieur Vallée, marchand destampes, rue de la Monnoje, n° 105, page 33 Espaine, (nouveles d') n° 111, p. 338 bis. — Serment exigé des étrangers, et fermentation qu'il occasionne, idem, ibid. — Effets qu'elle deit produire, idem, 340

£

Fanchet; ( reponse de M. ) aux inculpations qui ont motivé le décret rendu contre lui, nº. 112, - Nomination de l'abbé Fauchet à la législature," etparallèle de la conduite des électeurs de Paris avec celle des électeurs du département du Calvados - nº.º 714 Force publique, (réquisition de la) et discussion sur ce decret, presente par M. Desmeuniers, no. 107. aica n' O Forts de la halle, ( réclamation des ) touchant leur habillement, m. 106, Prayment d'une lettre ectite à M. d'Aubusson à Paris. par M. de Chaumareys, ci-devant gentilhomme du Limbusin', relative au préjuge sur la royante, u. 109, Prohibred, (des ) no. 113, p. 417. - Instilleution de Me Duportail, démentie par des témoignages authonz fiques, idem, p. 418. - Questions au ministre de la guerre, idem, p. 420. — Insuffisance des mesures proposées par M. de Noailler, idem, 422

Garde (de la) du roi, n. III, p. 309. — Vices du décret qui fait de la garde du roi une tronpe de jabissaires, idem, p. 310. — Avantages qu'en retirera la garde nationale de Paris, idem, 312 Garde nationale, (de l'organisation de la) n. 108, p. 159. — Discussion de plusieurs articles vicieux du décret, idem, 100 Garde soldée de Paris, (sur la suppression de la) n. 108, p. 164. — Motifs secrets de cette suppression, idem, p. 165. — Rapport insidieux de M. Menou, idem,

(46)

p. 166. — Discussion sur le droit que s'arroge l'assemblée nationale de licencier des gardes nationales, idem, ibid. — Incivisme des officiers de la troupe du centre, idem, p. 168. — Ressentiment de la cour contre les gardes françaises. — Situation de la ville de Paris, privée de gardes soldées, idem,

L.

Législature, (ce que peut, ce que doit faire la nouvelle) n. 115, p. 525. — Résorme indiquée de plusieurs décrets vicieux, idem. p. 529. — Beaux momens de l'assemblée nationale, et ce qui l'a perdue, idem, Lettre d'Ovillez, qui rend compte du moyen dont ons est servi pour avoir des adresses d'adhésion au décret du 15 juillet sur l'inviolabilité du roi, n. 110, p. 290. de Genève, sur un empruht fait par les Genevols aux eristocrates français réfugiés dans cette ville, n° 107, - des princes au roi des Français, et le cas qu'en en doit faire, n'. 115, Liberté français, ce en quoi elle consiste, et somencellence, n°. 108 absolue de la prene (instruction sur la) no. 1265 p. 267. — Esclavige de la presse, cause de l'impunité des désordres des cours, id. p. 270. — Répouse aux argumens tires de la necessité de punir la calomnie, id p. 271. - Nécessué de soumettre tous les fonction aires à l'opinion publique, idem, p. 277. Exemple à suivre pour les écrivairs patriotes, id. - Décret constitutionne contre la liberté de la presse, et discussion de ce décret, no. 111, p. 327. - Exemples d'après lesquels on voit chaltement les vues et les dangers du décret, illem," Loi (de la) martiale militaire, no. 122, p. 369. - Prétexte d'insurrection dans la troupe de ligne, dont s'est servi le comité militaire pour faire décréter cette lei. · idem. p. 370. — Germe de guerre civile évidemment contenu dans la loi martiale militaire, id.

M.

Mendicité, (de la) nº. 111, p. 338. - Insenciance

des curés constitutionnels pour secourir les pauvres, id. p. 379. — Coalition aristocratique pour faire regretter l'ancien régime à la classe indigente, id. p. 340. — Nécessité de venir promptement au service des malheureux, idem, 337 bis.

Mennecy, (maire et officiers municipaux de) déchargés de l'accusation intentée contre eux, n°. 105, 36

Ministre de la marine, (démission du) n°. 115, 51

P.

Pain, cherté du) n°. 113; p. 437. - Cause de la disette des farines, et vues d'administration dans cette par-. ne, id. p. 438. — But où tendent nos ennemis, en " nous laissant manquer de pain, id. Panckoucke, (trait de folie remarquable de la part du sieur) no. 116, p. 587. - Ses ritres pour être dé-. puté à l'assemblée nationale, id: ibid. - Projet du monument à élever à sa mémoire, rue des Poitevins, id. Pape (réflexions du) Pie VI sur les usurpations de ses prédécesseurs, nº. 115, p. 545. — Quatre restitutions à faire, de l'aveu même du Saint Père, id. Papier de couleur. Décret qui défend aux particulters . de se servir pour afficher, d'autres papiers que de celui-là, et discussion du décret, nº. 108, p. 173. - Défenses faites par la municipalité de crier l'Ami et l'Orateur du peuple, id. Paris (rableau de) au mois de juillet 1791, et parallèle entre ce mois et le mois de juillet 1789, n°. 106, Pendaison de cinq personnes, et réflexions sur la lenteur de l'assemblée nationale à mettre les jurés en exercice, nº. 106, Pétition des sous officiers du dixième régiment des chasseurs à cheval, ci-devant Bretagne, à l'assemblée hationale, nº. 115, p. 542. — Reflexions sur la conduite - du ministre de la guerre, id. Plaine de Grenelle, (levée du camp de la) n. 108, Plan de défense des Français contre la ligue des tyrans, 338 Bis. A". III, Présentation (formule de) de la constitution, no , 112; p. 389. - Marche simple qu'on auroit pu suivre ; id-

ihid. — Discussion du décret qui désermine le made de présentation, n°. 112, page 392 Prêtres, (du célibat des ) n°. 108, p. 185. — Mariage page.39x du curé d'Herbisse, id. ibid. - Extrait de l'ouvrage de M. Jasset sur cette majière, id. Princes (des) français, no. 113, p. 433. — Origine des Bourbons., id. p. 435, - Ou tend le décret qui rétablit les princes, id. p. 436. - Pentre manœuvre des ci-devant pour entrer décorés dans les appartements des Tuileries, is. Prix proposé par la société des amis de la constitution séante aux Jacobins, rue Saint-Honoré, nº: 115, Procédure rélative aux événemens du champ de Mars, m. III, p. 313. — Examen des dépositions contre M. Brune, id. p. 314. — Contre M. Verrières, idemá p. 316. — Contre M. Legendre, id. p. 318. — Contre M. Sangerre; id. p. 319. - Contre M. Tissier, id. p. 320. — Contre MM. Saint-Félix, Richard ainé, id. p. 321. — Contre MM. Barthe et Sainty, Camille Desmoulins et Momoro, idr p. 322. - Contre les trois quidams, et le chevalier de la Rivière, id. p. 323. - Réflexions sur l'arrocité de cette procédure, id. p. 324. — Déposition des trois municipaux, Leroux Renaud et Hardy, comparée au rapport signé d'eux, et rédigé le jour même du massacre au champ de Mats, id. p. 325. - Lettre du sieur Bernard, accusateur public du sixième arrondissement, idem, - Requisitoire dudit sieur Bernard, no. 112, p. 393. - Affiches de M. Santegre contre le sieur Bernard, idem, 397 - Examen du réquisitoire de l'accusateur public Bernard, no. 113, p. 424. — Axiome d'un grand nombre, appliqué à la procédure, id. Procession, du 15. aque en mémoire de la naissange dei Louis XIV; no. 110, p. 280. — Reff xjons sur ceste cérémonie annuelle, et céléprité de cette époque du 14 août, id. Proclamation de la municipalité de Paris en regirant le drapeau rouge, et discussion de cette proclamatioa, ne. 169., 202..... Pronostics d'une prochaine évasion de Louis XVI, no. 108. p. 150 ... Partigue les aristocrates tirent del mot fuctioux, id. 9. 154. — Erymologiq du mot chap, E E

et adresse avec laquelle on substitue ce mot à celui de constitution, n°. 108, p. 156. Remede aux maux que peut amener une seconde fuite du roi, idem,

Provant, (suicide de M.) lieutenant de canoniers,

R

Réclamation contre l'adresse d'adhésion du directoire du département de l'Aisne au décret des 16 et 17 juillet, n°. II3, Révolution (la) est-elle faite, une fois la constitution acceptée par le roi? n°. 133, p. 440. - Réponse à cette question, id. p. 441. — Transfusion de doctrine des anciens députés aux nouveaux, id. p. 443. - Ré-' Hexions sur le complément de la révolution, id. 444 Roi, (projet de déshonorer la France et d'absoudre le) n°. 105, p. 17. — Rapport de M. Muguet sur cette affaire, id. p. 18. - Justification de Louis XVI par -M. de Liancourt, et examen de son opinion, idem, p. 19. — Le crime de Louis constaté d'après l'évidence; discussion par laquelle on prouve que son inviolabilité ne le met point à l'abri de la loi, idem, p. 22: - Eaux dilemme des désenseurs du roi, et réponse, id. p. :25. — Escoharderie de l'assemblée nationale pour éviter de mestre le roi en cause, id. p. 26. - Eveil aux citoyens des quatre-vingt trois départemens, idem, - Dispositions des quatre-vingt-trois départemens contre les rois et la royauté, id. Roue, (suppression de la peine de la) nº. 116, p. 573. - Barbarie de l'assemblée nationale à laisser subsister la peine de mort avant que les jurés soient en-activité, id.: :-Rousseau, (.J. J.) n°. 112, p. 365. - Décret qui lui accorde les honneurs du panthéon français, sanf les mesures à prendre avec M. Gérardin, idem: p. 366. - Réponse que doit faire M. Gérardin à l'assemblée nationale, et principes d'après lesquels on ne peut enlever malgré lui le corps de J. J. d'Ermenoaville. Contract in a sid. libid. - Lettre de M. Getardin à l'assemblée nationale, dans Laquelle il réclame le corps de J. J.: Roussdan; 31º 1 fr.

p. 445. — Rellixions sur cette lettre, id.

-- Inauguration du busse de J. J. Rousseau dans la vallée de Montmorency, le dimanche 25 novembre 1791, n°. 116, page 583. — Inscriptions diverses, id.

S

Sedan (action engagée près.) entre 4 hussards du troisième régiment, et soixante Autrichiens, n°. 108, 270
Saint-Louis (fête de ) sans concert et sans feu d'artifice, n°. 111, 337 bis.
Société des Jacobins, (prêté de la) pour faire signer une déclaration aux membres qui restent dans son sein, n°. 107.

Sommeil des fonctions royales, et réveil provoqué par M. de la Fayeste, n°. 109, 240
Subsistances, (sur les) n°. 116, p. 572.—La défiance, cause première de la disette, id. p. 573.— Ceux qu'il faut exclure de l'administration des subsistances, id. ibid — Ceux qu'il en faut charger, id. 574

#### T

Te Deum patriotique et sête royale, le dimanche 25 septembre 1791, u. 116, p. 567. - Lettre du roi à M. Bailly, et reflexions sur cette lettre, idem. ibid. - Grande pompe, magnificence affectée dans l'illumination des Tui eries, id. p. 569. - Mesquinerie du don fait aux pauvres par le roi et sa femme, id. p. 570. - Ce qui sût revenu à chaque malheureux (d'après un nombre présumé), si on leur eut distribué ce qu'ont coûté les réjouissances, id. Tansaction de l'assemblée nationale avec la cour, n°. 107. p. 115. — Extrait de l'adresse de Péthion à ses concitoyens, id. ibid. - Articles de la convention, id. p. 117. Rapprochement des noirs et des ministériels, id. p. 119. — Intentions perverses et conduite desporique de l'assemblée nationale, id. p. 121. — Rapport fallacieux d'Alexandre Lameth à la séance du vendredi 22, touchant l'état des frontières, id. p. 192. - Lettre de Givet, qui lui donce le démenti, idem, p. 123. - Proposition falte par M. Salle de décréter un tribunal d'inquisition pour informer des trimes 🖛

champ de Mars, nº. 107, p. 125. — Fourberie de l'assemblée netionale pour obtenir des adfiesjons abon decret sut le roi, id. p. 129. - Extrait d'une adresse des citoyens de Cjermont-Ferrand à l'assemblée nationale, pour presser la révocation du décret qui suspend les corps électoraux, idem,... Tresorerie nationale, (discussion sur le décret qui permet au rei la destitution des commissaires de la ) sails :. le concours du corps législatify nº いま16、 p. 977! - Réponses aux argumens subtile de M. Dandre, idem, ູດ: ມີ ໝໍະຕະກວາດ : ) ເວລາ ວາ ຄ.ກ. ສະ ເວລ **.379** And the continuity of the an arisalty. Verberie, (camp de) vexation de quelques officieres en méconteniement des gardes nationalis, n. 114, 484 Versailles, (anniversaire du 14 juillet colobre à) n°. 1083 Profession de foi des patriotes de Versailles, no. 183, Vialla, (extrait du mémoire de M. capitaine dide-major du baraidon de Popinsense, com reponse à celup de M. Colin de Cancey, commandant du même batgile lon, n°. 114, Voltaire (rentrée des cendres de) à Paris, nº 105, p. 3.: Inscriptions du charriot qui a transporté e corps de Biffe comte Robert à Paris, idem p. 4. "Ordie du Cortege wais precedoit le chie triomphat; id. p.9160 - Description du chur, idl' p. 8: - Maintien du mi et de sa semme, à l'instant du passage sous les sene-Aris Iden Laurer . Iden .: ibide : :: Sherion devent, da maison de M. Vilette, idem, p. 9. - Un mot sur la petiting da M. Quarremere, pelatike à la translation, idem, p. 10. — Réflexions sur les honneurs à décess mer and J. Rousseau, idem, ibid

### Fin de la Table du neuvième Trimestre.

All in healthy or, and british at a second with a second w

### AVIS AU RELIEUR

## Pour placer les Gravures.

page 577.

2. Descente de Louis XVI à Paris, no. 103;

2. Descente de Louis le fuyard au château

dea Tuileries, nº. 103, page 585.

( 3. Retour des cendres de Voltaire à Paris, no. 105, page 9.

4. Départ de Louis XVI le 21 juin à minuit,

n°. 103, page 583.

5. Ma heureuse journee du 17 juillet 1791; h. 106, page 65.

5. Elephant blane, n. 96, page 214.

7. Serment fédératif, n. 105, page 3r. 8. Levée du camp de la plaine de Grenelle, 2018, page 3762

page 477. Il in in himme of process in its

Les cartes des départemens n'ayant, été données que pour en former un corps à part, on les trouvers en tête des numéros, ci-après, sevoir.

50. Carte du département de Mayenne et Loire,

Gree du département des deux Sèvres,

42. Carte du département de la Vendes, n. 114.

It is to Distrib is newelling Irlinestics

A la dernière livraison, on donnera une carte générale de France, pour placer en tête des 83 cartes des départemens; ce qui formera un atlas somplet de la France, avec l'historique, qui sera donné gratis aux abonnés.

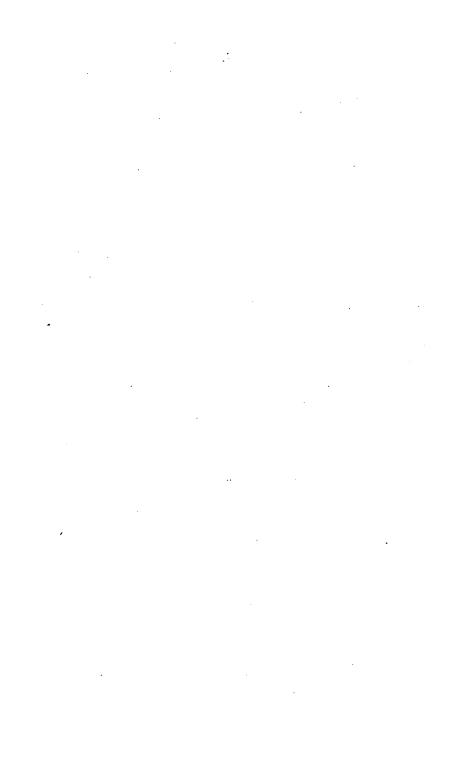

, • • .

.

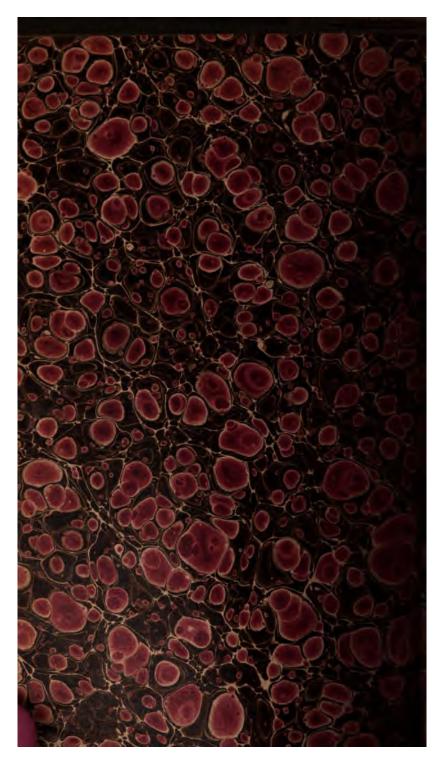

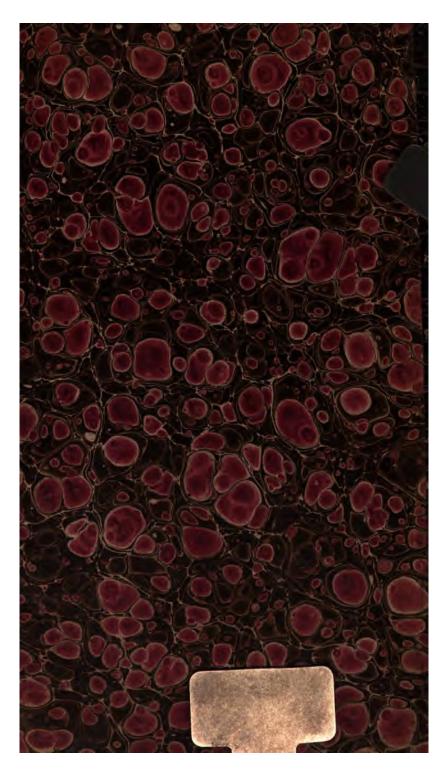

